#### GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 059.095/J.A. Acc. No. 26273

D.G.A. 79. GIPN-S4-2D. G. Arch.N. D./57-25-9-58-1,00,000



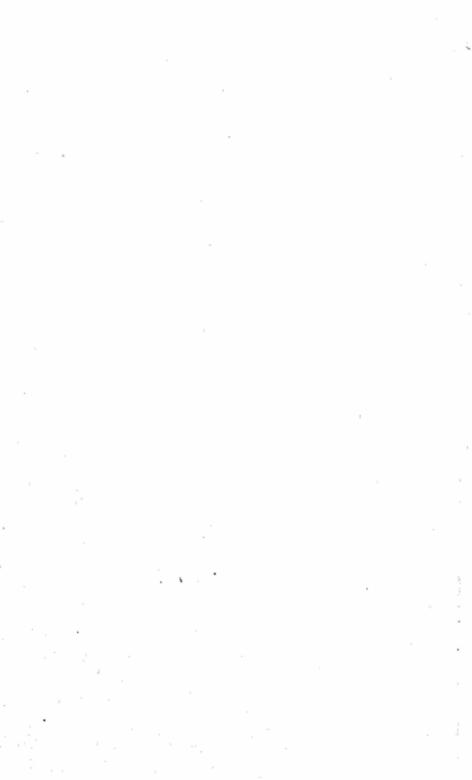

# JOURNAL ASIATIQUE

DIXIÈME SÉRIE TOME XVIII

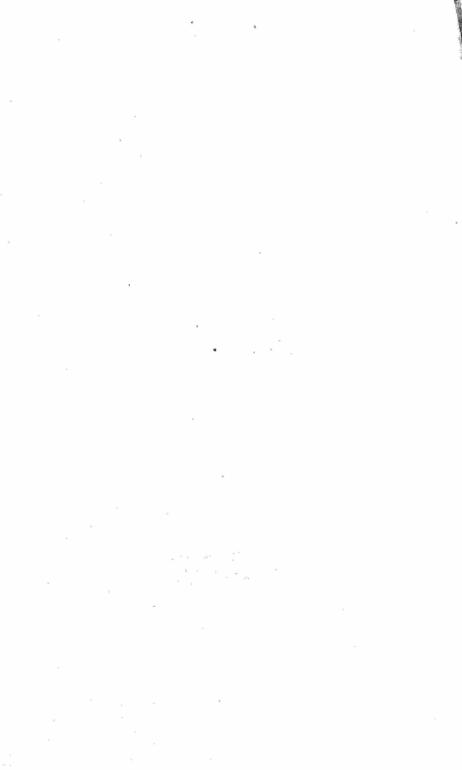

# JOURNAL ASIATIQUE

## RECUEIL DE MÉMOIRES

ET DE NOTICES

#### RELATIFS AUX ÉTUDES ORIENTALES

PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

## DIXIÈME SÉRIE TOME XVIII



ERNEST LEROUX, ÉDITEUR, RUE BONAPARTE, 28

MDCCCCXI

CENTRAL ARCH FOLOGIGAD LIBRARY, NEW JELHI. Acc. No. .... 26273 Date 2.9.57.

# JOURNAL ASIATIQUE.

#### JUILLET-AOÛT 1911.

# PROLÉGOMÈNES À L'ÉTUDE DES HISTORIENS ARABES PAR KHALÎL IBN AIBAK AS-SAFADÎ,

PUBLIÉS ET TRADUITS

D'APRÈS LES MANUSCRITS DE PARIS ET DE VIENNE,

PAR M. ÉMILE AMAR.

(SUITE.)

الفصل السادس في الهجاء

وهو معرفة وضع للنطّ ورسِمه وحَذَّن ما حُذن وزيادة ما زِيد (١٠

(\*) V. Les deux mots précédents manquent.

#### SECTION SIXIRME.

#### Sur l'orthographe<sup>(1)</sup>.

L'orthographe est la connaissance des formes (2) de l'écriture et de la manière de la tracer, des suppressions (de lettres),

(1) Une grande partie des éléments qui composent cette section a été emprantée à Harini, Durrat al-ghammás. Cf. Sacr, Anthol. gram., p. 65 et suiv.

(2) Dans ce passage le mot , winstitution, forme primitive » me semble

وابدال ما أُبدل واصطلاح (") ما تواضع عليه العلاد من اهل العربية والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث والمحدّث الماب فاقول اكثر ما تجرى (ا) اوضاع الكتاب التي تحتاج الى (ا) البيان في الهمزة والالف والواو والياء

الهمزة عزتان عزة قطّعٍ وهزة وصّلٍ فهمزة (أ) القطع ان كأنت مضمومة اومفتوحة او مكسورة ووقعت اوّلا في اسم او فعل اوحرت كُتبت أَلِغًا محو

. افهمزه P . . (a) P. Ce mot manque. — (d) افهمزه P. اتحرى P. الفهمزة P. واصلاح P. افهمزه

des additions (de lettres), des permutations ainsi que des formes conventionnelles adoptées par les grammairiens, les traditionnistes et les écrivains. Ce chapitre est, par lui-même, d'une importance considérable. Rares sont ceux qui le connaissent parfaitement. Le traditionniste comme l'historien en a grandement besoin. Aussi ferai-je mention ici de ce qui est le plus important à connaître de cette matière. Je dis : la plupart des règles de l'orthographe (1) qui ont besoin d'être éclaircies se rapportent au hamza, à l'élif, au wâw et au yâ. Pour ce qui est du hamza, il est de deux sortes : le hamza d'interruption et le hamza de jonction. Le hamza d'interruption, quand il doit porter le damma (u), le fatha (a) ou le kesra (i) et qu'il constitue la première lettre d'un nom, d'un verbe ou d'une particule, s'écrit sous la forme d'un élif, comme dans les mots Ahmad

faire opposition à اصطلاح «formes conventionnelles», qu'on rencontre plus loin. Cf. Goovern, La Alfryyah d'Ibn Malik, Beyrouth, 1888, p. 332.

(ا) Je crois qu'il serait préférable de lire الكتابة au lieu de الكتاب. (if. Dozr, Supplément aux dict. arabes, sons رضع .

(nom d'homme), 'ublum (feuille du palmier sauvage), 'ithmid antimoine dont on fait le collyre), 'akhadza (il a pris), 'alzama (il a obligé), 'istakhradja(1) (il a extrait), 'in (si) 'anna (que). Un auteur ajoute que, dans le cas où le hamza doit être affecté du damma ou du fatha, le signe du hamza et sa voyelle se mettent au-dessus de l'élif, tandis que dans le cas où il doit être affecté du kesra, on les met au-dessous de l'élif. Si le hamza tombe au milieu du mot, et qu'il soit quiescent dans ce mot même, on lui donne comme support une lettre de même nature que la voyelle précédente, comme dans les mots su'r (reste), ra's (tête), bi'r (puits). Mais si [dans ce même cas], le hanza est muni d'une voyelle, et que la lettre précédente soit quiescente, on donne au hamza comme support une lettre de même nature que sa propre voyelle, comme dans les mots ar as (qui a une grosse tête), ar'af (plus clément), as'ir (laisse un peu). [Dans ce même cas], si la lettre précedente est voyellée (par un damma, un fatha, ou un kesra), on distingue :

<sup>1</sup>º Si cette voyelle précédente est un damma, le hamza

Le mot commence plutôt par un waşla. Peut-être faut-il lire أخرج.

نحو جُوِّن " ودُوُّوب والمفتوح تكتب هزته على جنس حركة نفسها نحو لَوُّمَ وسَأَلَ وسَرِّمَ والمكسور تكتب هزته ياء نحو سُيِّل وإن وقعت الهمزة طرفًا فان كان ما قبلها ساكنا لم تثبت (اللها صورة نحو اللَّبِّهُ والدِّنْءُ وَلِّلِنَاءُ وبعضهم كتبها إن وقعت طرفا في المضاف على جنس حركة ما

. يكتب (b) .... جوب ٧ (a)

devant porter le fatha ou le damma s'écrira sous la forme d'un wâw, comme dans les mots dju'wan (petites boîtes recouvertes de peau pour y conserver les parfums) (1) et du'ûb(2) (application);

2º Si cette lettre précédente porte le fatha, on donne comme support au hamza une lettre de la même nature que sa propre voyelle, comme dans les mots : la'uma (être d'un caractère vil), sa'ala (demander), sa'ima (s'ennuyer, être las);

3° Enfin, si la lettre précédente porte le kesra, le hamza de ce mot s'écrit sous la forme d'un yâ, comme dans le mot su'ila (3) (il a été demandé).

Le hamza se trouvant à la fin d'un mot, si la lettre précédente est quiescente, ne prend pas de support, comme dans les mots khab' (chose cachée), dif' (chaleur), djuz' (portion).

<sup>(1)</sup> Pluriel de جونة sans hamza; mais régulièrement ce mot devrait avoir le hamza. Cf. Muḥiţ al-muḥiţ sous بجون , et Tâdj al-'arús, sous la même racine.

<sup>(2)</sup> C'est le mașdar du verbe داب. Cf. Tádj.

<sup>(3)</sup> Il est à remarquer que l'exemple ne répond pas précisément à la règle énoncée; il s'agissait, dans celle-ci, d'un mot où le hamza serait précédé d'une lettre affectée du kesva; or dans su'ila, le hamza est précédé du damma. La vérité est qu'au milieu d'un mot, le hamza affecté du kesva s'écrit sous la forme d'un yd, quelle que soit la voyelle de la lettre précédente, qui peut être même quiescente. Cf. Sacy, Gram., I, p. 95.

قبلها في تحو هذا آمْرُوُّ آلْقيْس ورأَيتُ امراً آلْقيس ومررتُ بآمريُّ آلْقيْس ومردتُ بآمريُّ آلْقيْس وكذا اذا اتصلت الهمزة المتطرّفة بضمير مثل هذا جُزُوُّهُ ورأَيتُ جُزْلَةُ وبعضهم حذفها واستغنى بالضبط فان كانت فآء الغِعْل هزةً واتصلت (أ) بكلام قبلها كُتبت بعدها على الصورة التي يُبتدأ أن فيها بالهمزة نحو قُلْتُ لَهُ آنَّتِ زَيْدًا وَآلَذَى آوُّتُونَ (أ) وان وقعت الهمزة بعدمدة فإن كانت في منصرف أكتبت في المنصوب ألبِغًا فتقول البستُ قبآأً (أ) وشويت كسآأً بألِغَيْن وكتبت في المرفوع والمجرور وغير لبستُ قبآأً (أ)

Copendant certains auteurs donnent au hamza, situé à la fin d'un mot en rapport d'annexion, un support de même nature que la voyelle affectant la lettre précédente, dans des phrases comme : hūdzā'mru'u'l-Qaisi (celui-ci, c'est Imru'l-Qais); ra'aitu'mra'a'l-Qaisi (j'ai vu Imru'l-Qais); marartu bi'mri'i'l-Qaisi (j'ai passé auprès d'Imru'l-Qais).

Il en est de même lorsque le hamza final est suivi d'un pronom affixe, dans des propositions comme celles-ci : hâdzâ djuz'uhu (ceci est sa part); ra'aitu djuz'ahu (j'ai vu sa part); marartu bidjuz'ihi (j'ai passé auprès de sa part).

Il est des auteurs qui, [dans ces cas], suppriment le hamza, et se bornent à conserver la voyelle.

Si la première radicale du verbe est un hamza, se rattachant à un discours précédent, on l'écrira sous la forme du hamza initial. Exemple : qultu lahu'ti Zaid<sup>an</sup> (Je lui dis : Va trouver Zaid); alladzî'tumina (celui en qui on a eu confiance).

Si le hamza est précédé d'un madda, dans un mot déclinable, on l'écrira sous la forme d'un élif, au cas direct. Ainsi vous direz : labistu qabâ'an (j'ai revêtu une grande robe à المنصرف بالغ واحدة هذا ردآك وسودآك ومرزت بكسآك وجرآك فان كان الممدود مثنى كتب على ما يلغظ الله به تقول هذان كسآ أن وآبتعت كان الممدود مثنى كتب على ما يلغظ الله به تقول هذان كسآ أن وآبتعت كسآ أين الله وان اضيف الممدود الى مضمر رفعته بواو ونصبته بالف وجررته بيآء فتقول هذا عطآوك وكلّت عطآاك والاحسن حذفها في حالة النصب فتقول كلت عطآءك وفي الجرّ تقول وصلت الى عطآوك واما شرة الوصل فقد حُذفت في مواضع منها اذا اتصلت باسم الله تعالى

. كساان S (°) - . تلفظ V S (°) - . وحزآء V (°)

manches); šaraitu kisa 'as (j'ai acheté un vêtement), avec deux élifs.

Au nominatif, au cas indirect et dans les mots diptotes, on écrit le hamza avec un seul dif. Ex.: hâdzâ ridâ'an (ceci est un manteau); sawdâ'a (une noire); marartu bikisâ'in wa hamrâ'a (j'ai passé auprès d'un vêtement et d'une rouge). Si le mot qui a le madda est au duel, le hamza s'écrit suivant la prononciation. Ainsi vous direz: hâdzâni kisâ'âni (voici deux vêtements); ibta'tu kisâ'aini (j'ai acheté deux vêtements).

Si le mot qui a le madda est suivi d'un pronom affixe, vous le mettrez au nominatif [en donnant comme support au hamza] un wâw; à l'accusatif, en lui donnant un élif, et au cas indirect en lui donnant un yâ. Ainsi, vous direz: hâdzâ ʿaṭâ'uka (ceci est ton cadeau); kammaltu ʿaṭâ'aka (j'ai complété ton cadeau); mais le mieux est de supprimer l'élif à l'accusatif et de dire: kammaltu ʿaṭâ'aka. Au cas indirect vous direz: waṣaltu ilâ ʿaṭâ'ika (je suis arrivé à ton cadeau).

Quant au hamza de jonction, il a été supprimé à certains endroits, notamment lorsqu'il précède le nom d'Allâh, mais ce خاصةً نحويشم آلله لكثرة دُوْرة في الكلام ولم يفعلوا ذلك في باقى اسمآء الله (أ) للكسنى في مثل بآسم ربّك وبلسم الرجل واجاز (أ) الكسائى للحذف في هذا فان اتصلت بغير البآء لم تُحذف (أ) كاسم الله ولاسم الله ومنها هزة آبن اذا ما وقعت بين عَكَيْن فتكتب احدُ بن مجد فان كانت بين غير عكين كعكم وكُنْية وبالعكس اوغير الكنية فتكتب مجد آبنُ (أ) ان بكر وجد ابن (أ) الامير وغيرة وبعضهم اجراها

(a) P S. Le copiste a omis l'dif dont parle l'auteur. (b) P واختار (d) P S. Le copiste a omis l'dif dont parle l'auteur.

nom seulement<sup>(1)</sup>, comme dans les mots bismi'llâhi (au nom d'Allâh), à cause de l'emploi fréquent de cette formule dans le discours. Mais on n'observe pas cette suppression du hamza dans les autres beaux noms d'Allâh, comme dans bi'smi rabbika (au nom de ton seigneur); bi'smi'r-Rahmân (au nom du Très Clément). Cependant, Al-Kisâ'i autorise la suppression dans ces cas.

Si le hamza de jonction est précédé d'une autre lettre que le bâ, on ne le supprime pas. Ex. : ka'smi'illâhi (comme le nom d'Aflâh), li'smi'illâhi (pour le nom d'Aflâh).

Le hamza de jonction est également supprimé dans le mot ibn (fils), lorsqu'il se rencontre entre deux noms propres. Ainsi vous écrivez Ahmadu-bnu Muhammadin (Ahmad, fils de Muhammad). Mais si le hamza est ailleurs qu'entre deux noms propres, comme s'il se trouvait entre un nom propre et une kunya, ou inversement, ou un autre mot que la kunya, vous écrirez : Muhammadu'bnu Abî Bakrin (Muhammad, fils d'Abû Bakr); Muhammadu'bnu Djamâ'id-dîni (Muhammad, fils de Djamâl ad-

<sup>(1)</sup> C'est ce que dit Ḥanini, dans sa Perle du plongeur, apud Sacv, Anthologie gram., p. 40, partie arabe, et p. 112 de la traduction. Cf. Baiphwi, I, h.

على للحذف في هذه المواطن ولا ارضاه فان وقع آبْنَ آوَّلُ السطر وهو بين عكين أُثبَن الله وبعضهم اجراه في ابنة فقال فاطمةً بَنَةُ أَلَى هذه المواطن ولا اراه لقلّته ولإلباسه أأ الالف حدفت في يا حرف الندآء نحو يَرُسُولُ اللهِ لَكَثرة دُوْره في الكلام ولم تحدف أن في نحويا مجد يا جِبالُ يا رحمٰي أن وحدفوا الف المنادى العَم من اوله نحو يابرهم كاسميميل ياسرائل وحدفوها من الاعلام مثل الحارث وخالد وابراهم واسماعيل واسحاقيل واسحاقيل

. يرحان S الله عندن ۱۵ (۱۰ م. ابنة V الله الله ۱۵ (۱۰ م. ابنة V الله الله ۱۵ (۱۰ م. ابنة V الله الله الله ۱۵ (۱۰ م. ابنة V

Dîn); Muhammadu'hnu'l-'amîri (Muhammad, fils de l'Émir), etc., [en maintenant l'élif waşla dans tous ces cas].

Si le mot ibn tombe au commencement de la ligne, étant d'ailleurs placé entre deux noms propres, son élif [initial] est maintenu<sup>(1)</sup>.

Certains auteurs appliquent ces règles au mot ibnu (fille) et disent : Fâțimatu-bnatu Muḥammadin (Fâțima, fille de Muḥammad). Mais je ne suis pas de cet avis, à cause de l'emploi peu fréquent de ce mot et de l'ambiguïté qui pourrait en résulter.

L'élif est supprimé dans le mot yû, particule interrogative, comme dans : yarasûla'llûhi (ô apôtre d'Allâh!), à cause de son emploi fréquent dans le discours; mais on ne le supprime pas dans des mots comme : yû Muḥammadu (ô Muḥammad!), yû djibûlu (ô montagnes!), yû Raḥmûnu (ô Très Clément).

On a supprimé aussi l'élif initial du nom propre au vocatif, comme dans : yâ-brâhîmu (ô Ibrahim!), yâ-smā'īlu (ô Isrā'īl!), yâ-srā'īlu (ô Isrā'īl!).

On a supprimé également l'élif de certains noms propres, comme Al-Harith, Khâlid, Ibrâhâm, Isma'il, Ishâq, Hârûn.

<sup>(1)</sup> Cf. Sacy, Gram., I, 71, note 1.

وهارون ومروان وسلجان وعثان وحذفوها من السماوات ومن ثلاثة وحذفوا الغ الاستغهام في تحويقاً وفيها وحتاما والف هاولاء (أأ واولائك وهاذا وهاذاك وهاذاك وهاكذا والسلام ومسألة والقيامة والملائكة وسجعانة وهاهنا وحينائد وليلائذ وساعتائذ وزيدت في الافعال الماضية والمضارعة المتصلة بالضمائر في مثل قاموا ولم يعوموا فرقا يبن فعل الجماعة والمفرد في مثل هو يعزو ويدعو (أأ ويجدو (أأ ورأيت جماعة لم يزيدوا هذه الالف وكتبوا (أأ قالو ولم يعولو بغير الف فيهما (أ) اتكالاً (أ) على بيان العرائن

(a) P. Les 16 mots précédents manquent. — (b) P ايدعواريغزوا P. Les 16 mots précédents manquent. — (c) P الكلا P . يحدو (c) P . يحدو P .

Marwân, Sulaymân, 'Othmân, comme aussi des mots as-samâwât (les cieux), thalâtha (trois).

On a supprimé aussi l'élif interrogatif dans des mots comme 'ammà (au sujet de quoi?), fîmà (en quoi?), hattâmà (jusques à quand?), et aussi l'élif de hàwulà i (ceux-ci), 'ulà ika (ceux-là), hàdza (celui-ci), hàdzaka (celui-là); hàkadza (ainsi), assalàm (le salut), mas àla (une question), al-qiyàma (la Résurrection), al-malà ika (les anges), subhànahu (gloire à lui!); hàhuna (ici), hìnà idzin (alors), lailà idzin (dans cette nuit-là), sh atà idzin (en ce moment-là).

L'élif est, au contraire, ajouté dans les verbes au parfait ou à l'imparfait, lorsqu'ils sont suivis de pronoms affixes, comme dans les mots qâmû (ils se sont levés) et lam yaqûmû (ils ne se sont pas levés), pour distinguer le pluriel du singulier dans des phrases comme : huwa yaghzû, yadû, yadjdû (il fait la guerre, il appelle, il est utile).

J'ai vu cependant un certain nombre d'auteurs qui n'ajoutent pas cet élif et qui écrivent : qâlû et lam yaqûlû, sans élif dans من سياق الكلام ولم يثبتها المحققون ولكنها (أ) في رسم المعصف الكريم وقالوا مِائَة ومِائِنان فرقا بين مِئة ومِنين جع مائة وبين (أ) ما ذُكر الواو حُذفت من مثل داوود وطاووس وناووس ويَوُّوده ونَسَوْوه وبَنَوْوه وبَنَوْوه وبَنَوْوه وبَنَوْوه وبَنَوْوه وبَنَوْوه والمَوْودة وهي ثلاث واوات وزيدت في مثل عَرو رفعًا وجرَّا فاما في أالنصب فلا فرق (أ) بينه وبين عُر لائه في النصب يكتب الف بدلاً من التنويس ولا تنويس في عُر الله على بن ابو طالب رضى الله علم ولا تنويس في عُر (أ) وبعضهم يكتب (أ) على بن ابو طالب رضى الله علم (أ) P دولا الله علم (أ) P دوليا (أ) المحتوى (أ

les deux mots, en se fiant aux indications du contexte. Les auteurs exacts n'écrivent pas cet élif. Gependant, il se rencontre dans le texte du Noble Livre (le Qoran).

On dit mi'ât (cent) et mi'atâni (deux cents), pour distinguer ces mots de mi'at (deux cents), pour distinguer ces mots de mi'at (deux cents), pour distin-

Le wâw a été supprimé dans des mots comme Dâmûd (David), tâ'ûs (paon), nâ'ûs (caveau sépulcral), ya'ûduhu (il l'enterre vivant), nasawhu (ils l'ont oublié), banawhu (ils l'ont bâti), almaw'ûda (la [fille] enterrée vivante); ce dernier mot renferme trois wâw.

Le wâw est, au contraire, ajouté dans des mots comme 'Amr (nom propre), au nominatif et au cas indirect, mais non à l'accusatif, car, dans ce cas, 'Amr ne se distingue pas de 'Omar, vu qu'à l'accusatif il s'écrit avec un élif, tenant lieu de tanwîn, et il n'y a pas de tanwîn dans le mot 'Omar' (2). Certains auteurs écrivent 'Altyyu-bnu Abû Tâlib' ('Alî, fils d'Abû Talib), et le prononcent Abî, avec le yû.

<sup>(</sup>۱) Les grammairiens ne font nulle part mention de مَنَّة pluriel de . Les seuls pluriels connus sont مَنَّى et مَنَّى. Cependant les trois manuscrits sont d'accord sur la leçon. Peut-être faut-il lire ممتات .

<sup>(2)</sup> Cf. le Tádj al-'arús, III, 423, l. 9.

ويلفظ به إلى باليآء وزادوها في أُولَنك فرقًا بينها وبين إِلَيْك مَاكتبوا الصلوة (أ) والرَكوة والحيوة بالواو نظرًا إلى الاصل فأن أضيغت الى الضمير رُجع به الى اللفظ فكُتب صلاتك وزكاتك وحياتك وبعضهم أقرّ الواو في هذه الحالة أيضا وأما رسم المعف فغيه وأوات (أ) لم يكتبها (أ) العلآء الآ في المعف فعط مثل الملكوأ (أ) وألم يكتبها والربوا (أ) وجَزَآوُ سَيِّبَةٍ (الله وكتبوا يَا وَجَنَّ بالواو حالة التصغير لئلايتهم بيا أَيْ مُكبَرًا

(a) V Бильі. — (b) Р واذات . — (c) Р жанді. — (d) Qoran, vн, 58, 64 et passim. — (e) Qoran, хіч, 9. — (f) Qoran, н, 276, 277, 278 et passim. — (g) Qoran, х, 28.

On a ajouté le wâw dans 'tlâ'ika (ceux-là), pour distinguer ce mot de 'ilaika (à toi), de même qu'on écrit ṣalât<sup>un</sup> (prière), zakât<sup>un</sup> (dîme) et ḥayat<sup>un</sup> (vie) avec le wâw, en considération de l'étymologie. Mais si ces mots sont suivis du pronom affixe, on les ramène à la prononciation et l'on écrit ṣâlâtuka (ta prière), zakâtuka (ta dîme) et ḥayâtuka (ta vie). Il est, pourtant, des auteurs qui maintiennent le wâw, même dans ce cas.

Dans la graphie du Qoran, on trouve des wâw que les 'ouléma n'écrivent que dans le texte du Qoran seulement, comme dans les mots al-malâ (1) (l'assemblée); 'alam ya'tikum naba'u'(2) (la nouvelle [c'est-à-dire l'histoire des peuples qui vous ont précédés] ne vous est-elle point parvenue?), ar-ribâ(3) (l'usure), djazâ'û sayyı'atin(4) (la rétribution d'une mauvaise action).

Qoran, v11; 58, 6h et passim.

<sup>(2)</sup> Qoran, xiv, 9.

<sup>(3)</sup> Qoran, 11, 276, 277, 278 et passim.

<sup>(4) ·</sup> Qoran, x, 28.

اليآء أُثبتت في المنقوص اذاكان مُعَرَّفًا بالالف واللام نحو الداعى والقاضى فان كان نكرة اوغير منصرف حذفت اليآء في الرفع والحرِّ تحو هذا قاضٍ وجوارٍ وتثبتها في النصب نحو رأيتُ قاضيًا وجواري ومذهب يونس

On écrit yû ukhayya (ô mon cher frère!) avec un wûw, dans le cas où ce mot est à la forme du diminutif<sup>(1)</sup>, pour qu'il ne soit pas confondu avec yû akhî (ô mon frère!) à la forme positive.

Le yû est maintenu dans le nom défectueux, lorsqu'il est déterminé par l'article al, comme dans les mots ad-dû'i (l'appelant), al-qûdi (le juge). Si le mot est indéterminé ou diptote, vous supprimerez le yû au nominatif et au cas indirect (comme dans les mots hûdzû qûdin et djawûrin (celui-ci est un qûdi, et des servantes), et vous le maintiendrez à l'accusatif, comme dans ra'aitu qûdîn wa djawûrîa (j'ai vu un juge et des servantes).

Dans le système de Yûnus<sup>(2)</sup>, on écrit tous ces mots avec le  $y\hat{a}$ , parce que l'écriture suit les mêmes règles que la pause. Mais le premier système est le meilleur.

Toutes les fois que le yû se trouve être la dernière lettre

(1) C'est le diminutif employé — La conversion de l'élif en wdw n'est pas toujours observée; témoin ce vers de la grande yd'iyya de 'Оман п. л.-Гани, éd. Marseille, p. rr, avant-dernière ligne:

"Calme mon cœur en rappelant le nom du coudé de la rivière, et répète-le près de mon oreille, ô mon cher frère!"

(5) Sur ce fameux grammairien, † 182 (798), voir Ibn Khallikân, éd. Wüstenfeld, notice 862, et Brockelmann, I, 99.

كتابةُ (أ) لِجْميع باليآء لانَّ لِخْط جارٍ مجرى الوقف والاحسن الاول وكل يآء وقعت طرفًا في القافية فالأَوَّل حذفُها كقوله [طويل]

قِغا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حبيبٍ ومَنْزِلِ

[وافر]

وقولد

وأَنتَ على زمانك غيرُ زارِ <sup>(ا)</sup>

راز V (۱۰) - . كناية P (۱۰) .

dans la rime, le mieux est de le supprimer, comme dans ce vers du poète :

Arrêtons-nous pour pleurer au souvenir de ma bien-aimée et de sa demeure (1). [Mètre tawil.]

ou dans cet autre vers :

Quant à toi, tu ne fais point de reproche à ton temps (2).

[Mètre wafir.]

(1) C'est le premier vers de la mo'allaqa d'Imru'l-Qais. Voir l'édition du Caire avec le commentaire de Zauzanî. Sibaiwaihi dit que, lorsque les Arabes emploient la terminaison d'harmonie المنتوئيل, ils ajoutent l'élif, le yd ou le wdw, que les mots aient ou non le tanwin: الما اذا ترتموا فاتهم يُلْصِقون الالغ: et il cite cet hémistiche d'Imru'l-Qais. Cf. Stauwaiui, éd. Denemeoune, II, p. 325, qui donne منولى.

(2) On aurait dû avoir, à la rime, وارى.

[طويل]

وان كانت للاضافة فالأَوَّلي إِثباتُها كقوله

عَلَى ٱلنَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِي مُحْمَلِي

[الرمل]

وقول الشاعر

أَبُّلِغِ النُّهِّانَ عني مَأْلُكًا الله قَدْ طالَ حَبْسَى وَٱنْتِظارِ [ي] (\*)

هنهم من اثبت اليآء ومنهم من حذفها وكتبوا إحدُيْهما باليآء نظرًا

. وانتظار V (\*)

Mais si le  $y\hat{a}$  est pronom affixe, le mieux est de le maintenir, comme dans ce vers du poète :

... Sur ma gorge, jusqu'à ce que mes larmes mouillèrent mon baudrier (1). [Mètre tawil.]

Quant à ce vers du poète(2):

Fais parvenir à Nomân ma requête, à savoir que mon emprisonnement et mon attente (3) se sont [trop] prolongés. [Mètre ramal.]

il est des auteurs qui y conservent le  $y\hat{a}$ , tandis que d'autres le suppriment.

On écrit ihdaihima (l'une des deux) avec un yâ(4), en consi-

<sup>(1)</sup> Deuxième hémistiche du septième vers de la mo'allaqa d'Imru'l-Qais. Voir ZAUZANÌ, op. cit.

<sup>(2)</sup> Le poète auquel il est fait allusion ici est 'Adl b. Zaid al-'Ibàdi. Cf. Tâdj al-'arûs, VII, p. 103, et surtout Kitâb al-aghânî, II, 18-43.

<sup>(3)</sup> On peut lire: انتظار ou انتظار. Ge vers, de 'Adt b. Zaid, est cité avec le yd final dans le Tádj al-'arus, VII, 103, où l'on trouve une intéressante discussion sur le mot مَلْك, qui serait le seul véritable substantif de la forme مَنْعُل, d'après Sibawaihi.

<sup>(6)</sup> Au lieu de (4) .

الى حالة تجرِّدِها (أ) عن الضمير وقد يُحتاج الى معرفة ما ومَنْ ولا واللام اذا كانت اوَّل الكلة ودخلت اداة التعريف عليها امّا ما اذا التصلت بكلام قبلها فمنه ما يحسن ان تُغصل (أ) به ومنه ما يحسن ان تُغصل (أ) عنه ومنه ما أن يلزم وصله ومنه ما لا يحسن فان كانت حرفًا كُتبت موصولة نحو انما زيد قائم وأَيْخَا تَكُنْ أَكُنْ وكُلَّما زَيْدٌ أَسَدُ وكُلَّما والله فانكانت مغصولة نحو إنَّ ما فعَلْتَ فانكانت اسمًا موصولا بمعنى الذي كُتبت مغصولة نحو إنَّ ما فعَلْتَ

(a) P. Manque. — (b) S يوصل P. P. يوصل P. Manque. — (a) P. Manque.

dérant la forme de ce mot lorsqu'il est dépourvu de pronom affixe.

On a parfois besoin de connaître les règles relatives à mâ (que), man (quiconque), lâ (non) et le lâm, lorsque cette consonne se trouve au commencement d'un mot déterminé par l'article.

Quant à mâ, précédée d'autres mots faisant partie du discours, il est des cas où il est bon de la rattacher à ce qui précède, d'autres où il est préférable de l'en séparer, d'autres cas aussi où il est obligatoire de la rattacher, d'autres enfin où cela n'est pas élégant.

Si mâ est particule, elle se joint dans l'écriture au mot précédent, comme dans cette proposition : innamâ Zaid<sup>un</sup> qử im<sup>un</sup> (certes Zaid est debout); ainamâ takun akun (partout où tu seras, je serai); ka'annamâ Zaid<sup>un</sup> 'asad<sup>un</sup> (comme si [c'està-dire : on dirait que] Zaid est un lion); kullamâ (toutes les fois que); immâ (soit que).

Si mû est nom relatif avec le sens de alladzi (ce que), elle s'écrit séparément. Ex. : inna mû fa'alta hasan (certes ce que

حَسَنَ وأَيْنَ ما وَعَدتَنى به فامّا اذا اتصلت بحرف البّر فلا تُكتب الآ موصولة نحو بما ولمّا وفيما وتمّا وتمّا وامّا من فكذلك نحو بمن وفيمَنْ وفيمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَلَمْنْ وَلَمْنَ وَلَمْنَ وَلَمْنَ وَلَمْنَ وَلَمْ اللّه وَهَا وَمّا وَمّا مَنْ فكذلك نحو بمن وفيمَنْ وفيمَنْ وَمَّنْ وَلَمْ لا فقد كتبوها مع كى موصولة ومفصولة نحوكي لا كيلا أأ وان اتصلت بأن الناصبة الغيل حُذفت النون وأُدْعُت في لام لا تحو اربد ألّد الله تعمل كذا فان كانت الخيفة من أنّ الثقيلة فصلت في مثل قوله تعالى افلا يُرَوْن أنْ لا يُرْجِعُ اليّهِم قَوْلا أن فاما اذا دخلت لا على

(a) P اولا P الله (b) P الله (c) (c) Qoran, xx, g1.

tu as fait est bien); aina mû wa'adtanî bihi (où est ce que tu m'as promis?).

Mais si mû est jointe à une préposition, elle ne peut s'écrire que réunie à cette particule. Ex. : bimû (avec quoi), limû (pourquoi), fimû (dans quoi), mimmû (de ce que), 'ammû (au sujet de ce que), immû (soit que).

Il en est de même de man. Ex.: biman (avec qui), fiman (en qui), 'amman (au sujet de qui), mimman (de la part de qui), liman (pour qui).

Quant à lâ (ne . . . pas), on l'écrit, avec kai (afin que . . .), tantôt jointe, tantôt séparée. Ex. : kai lâ et kailâ (afin de ne pas). Si elle est réunie à an (que . . .) qui régit le verbe au subjonctif, on en supprime le nûn et on le contracte avec le lâm de lâ (ne . . . pas). Ex. : 'urîdu allâ taf'ala kadzâ (je veux que tu ne fasses pas cela).

Si c'est an allégée, provenant de annâ à nûn redoublé, on la sépare [de lâ], dans des phrases comme ces paroles d'Allâh (qu'il soit exalté!) : afalâ yarawna an lâ yardji ilaihim qawlan إِنَّ الشرطية فالأَوْلى فصلُها كَقُولُه تعالى إِنْ لا تغعلوا أَنْ وقد كنبوا لِئلَّا جَلِمُّ الشرطية ولا النافية لان اللام للم عَلَى وأَنْ الناصبة ولا النافية لان اللام لا تغوم أَنْ بنغسها فوصلت بأَنْ ووصلت أَن بلا لاتها ناصبة وكتبت هزتُها يَاء للكسرة التي قبلها وادجُوا النون في اللام واما اللام فكل كلة اوّلُها لام ودخلت أَلَةُ التعريف [عليها] أُدْجُت فيها لغظًا وأُظهرت خطّا نحو اللّينُلُ

(a) Qoran, xxxIII, 6. — (b) P ملح. — (c) P يقوم (c)

(n'ont-ils pas remarqué que [ce veau] ne pouvait leur répondre?<sup>(1)</sup>).

Mais si lâ est précédé de 'in (si) conditionnelle, le mieux est de l'écrire séparément, comme dans ces paroles d'Allâh (qu'il soit exalté!): 'in lâ taf'alû (si vous ne faites pas (2)).

On écrit aussi li'allà (pour ne... pas) en un seul mot, alors qu'il en comprend trois : 1° le lâm de kai (afin ...); 2° 'an (que) qui régit le subjonctif; 3° là (ne... pas), la particule négative. En effet, le lâm ne peut s'écrire isolément, on l'a donc réuni à 'an (que); et on réunit 'an à là (ne... pas), parce qu'elle est particule du subjonctif. De plus, le hamza [de 'an] a pris pour support un yà, à cause du kesra (voyelle i) qui le précède. Enfin, on a contracté le nûn [de 'an) avec le lâm [de lâ].

Quant au lâm, toutes les fois qu'un mot commence par cette lettre et qu'il est précédé de l'article [al], on contracte les deux lâm dans la prononciation, mais on les laisse subsister dans l'écriture, comme dans les mots : al-lail (la nuit), al-lalem (la

<sup>(1)</sup> Qoran, xx, 91.

<sup>(2)</sup> Qoran, xxxIII, 6.

واللَّهُمُ واللِّهِامُ (أ) وقد كتبت المغاربة اليل (أ) على رسم المعصف ولم يستعلم الله المشرق واما الذي فانهم كتبوها بلام واحدة طلبًا للاختصار ولكثرة دورها بخلاف اللذيني (أ) مثنى الذي واللتَيْن مثنى الذي اللتَيْن مثنى الذي اللّذي الذي واللّذي مثنى الذي اللّذي واللّذي مثنى الذي اللّذي واللّذي اللّذي والدّين جعمًا والتي (أ)

تنبيله و لا يكتب المضاف في آخر السطر الاول ويبتدأ البلضاف الله في المنطور الاول ويبتدأ المنطون الله والي بكر والمغاربة يفعلون ذلك وليس الله والمنافي من هذا أن يكتبوا الكلة الواحدة مغصولة السروف في

viande), al-lidjûm (la bride). Cependant, les Maghribins écrivent alail, comme dans la graphie du Qoran; mais les Orientaux ne suivent pas cet usage.

Quant au mot aladzi (celui que), on l'écrit avec un seul lâm, pour abréger, et à cause de la fréquence de son emploi, contrairement à alladzami, duel de aladzi, et à allatami, duel de alati, parce que ces deux mots se rencontrent moins fréquemment que aladzi, aladzina au pluriel, et alati.

Avertissement. — On ne doit pas écrire le terme annexé à la fin d'une ligne et le complément annectif au commencement de la ligne suivante, comme dans les noms : 'Abd Allâh ('Abd Allâh) ou Abû Bakr (Abû Bakr). Les Maghribins le font, mais ce n'est pas bien. Et ce qui est plus, c'est qu'ils écrivent un scul mot à cheval sur deux lignes(1). Ainsi, ils mettent le

<sup>(1)</sup> Cf. Sacy, Gram., 2° éd., I, 15.

السطويين كالزاى واليآء والدال والواو في السطر آخرا والنون من تحمة ريدون في اول السطر الثاني وهو اقبح من الاول

قاعدة لا تُنقط القان ولا النون ولا اليآء اذا وقعن آخر الكم بُرُهانُهُ انّ الإعجام انما أَق به للغارق فانَّ صورة البآء والتآء والحآء والحآء والدال والذال متشابهة والقان والنون واليآء آخِرُ الكلة لا تشبهها صورةً أُخرى امّا اذا وقعن في وسط (أُ الكلمات وجب نقطه في لان الغارق بطل

.بعض V S و (۵)

zûi, le yû, le dûl et le wûw (zaidû . . . ) à la fin de la première ligne, et le nûn, qui termine le [nom] Zaidûn au commencement de la ligne suivante.

Rècle. — On ne met pas de points diacritiques sur le  $q\hat{a}f(\omega)$ , le  $n\hat{a}n(\omega)$ , ni le  $y\hat{a}(\omega)^{(1)}$ , lorsque ces lettres se trouvent à la fin des mots. La raison en est que les points diacritiques ne sont employés que pour servir à distinguer [les lettres les unes des autres], car les formes du  $b\hat{a}$ , du  $t\hat{a}$ , du  $h\hat{a}$ , le  $n\hat{a}n$  et le  $y\hat{a}$ , quand ils sont à la fin du mot, ne se confondent avec aucune autre forme [de lettre]. Mais si ces trois lettres se trouvent au milieu des mots, il faut leur donner les points diacritiques, car ce qui servait à les distinguer a disparu.

<sup>(</sup>i) Il faut ajouter à cette liste le fâ & final; on en peut omettre le point diacritique, parce que, à la fin du mot, il est impossible de le confondre avec le ö, dont la rondeur descend au-dessous de la ligne d'écriture. Cf. Sacv, Gram., 2° éd., I, 13.

تدنيب و رأيت اشياخ الكتابة لا يشكّلون الكان أنا إذا وتعت آخِرًا ولا يكتبونها تُجْلَسَةُ أنا اذا وقعت آوَلا وق بعض الكلة حُسَّوًا فانهم ولا يكتبونها تُجْلسونها ويشكّلونها بردَّة أنا الكان ورأيتهم لا يجوّزون في السطر الواحد اكثر من ثلاث مدّات أنا الكلة نفسها فلا يمدّون فيها الله بعد حرفين ويعدّون ذلك كلّه من لحن الوضع في الكتابة

تمَّة به جرت العادة من قديم الزمان وهـمُ جَرَّا الى هـذا الـزمـان باقتصار المحدِّثين على الرمز في حَدَّثَنا وأَخْبَرُنا واستمرّ الاصطلاح عليه

(a) V. Cette phrase est répétée deux fois dans ce manuscrit. — (b) P
 (b) S
 (c) S
 (d) S
 (e) S
 (f) S
 (g) S
 (h) P
 (h) P

APPENDICE. — J'ai vu les maîtres de l'art de l'écriture ne pas mettre de queue au kâf final; et dans ce cas ils ne l'écrivent pas non plus sur la ligne. Mais si le kâf se trouve au commencement ou au milieu du mot, ils l'écrivent alors sur la ligne et le terminent par la queue du kâf. J'ai vu aussi qu'ils ne dépassent pas dans une même ligne le nombre de trois allongements de lettre (1). Quant au mot lui-même, ils n'y font d'allongement qu'après deux lettres [au moins]. Toute infraction à ces règles est considérée par eux comme un défaut dans le tracé de l'écriture.

Observation finale. — L'usage s'est établi, depuis les temps les plus reculés et ainsi de suite jusqu'à cette époque-ci, que les traditionnistes se servent d'abréviations pour les mots haddathanâ (il nous a narré) et akhbaranâ (il nous a informés).

لكثرة دورة في الكلام وهو حسن فيكتبون من حدّثنا الشآء والنون والالف فيكون (أ) صورة بنا بالا نُقَط (أ) ويكتبون من اخبرنا الالف والنون والالف فيكون صورة آنا بالانقط هكذا في الاثنين بالعطف من الالف ولا تكون (أ) إلا مائلة بتدوير غير منتصبة (أ) على الاستوآء ولم يكفهم هذا حتى حدّفوا قال جُهلةً (أ) كافية اذا وقعت بين فلان وبين أخبرنا وبعضهم حدّفها خطّا وافظا والاحسن حدّفها خطًا وإثباتها لفظا واذا كان المحديث إسنادان او اكثر كتبوا عند الانتقال من اسناد

Cette convention a été constamment admise, à cause de l'emploi fréquent de ces mots dans le discours; et c'est une bonne chose. En conséquence, du mot haddathana, on écrit le tha, le nûn et l'élif sous cette forme to, sans points discritiques; du mot akhbarana, on écrit l'élif, le nûn et l'élif, sous cette forme to, sans points discritiques, comme on le voit dans les deux signes, avec une courbure dans l'élif [final], qui doit être incliné et arrondi, et non vertical.

Non contents de cela, ils sont allés jusqu'à retrancher complètement le mot qâla (il a dit), toutes les fois qu'il se rencontre entre le mot fulân (un tel) et le mot akhbaranâ (nous a raconté). Parmi ces auteurs, il en est qui suppriment ce mot (qâla) aussi bien dans l'écriture que dans la prononciation. Mais le mieux est de le retrancher dans l'écriture et de le conserver dans la prononciation.

Lorsqu'un hadith (tradition) a deux isnâd(1) ou plus, ils

<sup>(1)</sup> On appelle ainsi la chaîne des autorités, c'est-à-dire des traditionnistes qui ont rapporté un hadith, en remontant jusqu'à Mahomet si c'est possible. On

الى آخر صورة ح وفي حآء مهملة والتختار انها مأخوذة من التحويل وأن يعول الغازى اذا انتهى اليها حآء وقيل انها من حال بين الشيئين ويقال ان اهل المغرب اذا وصلوا اليها قالوا للحيث وقد كتب جماعة من التقاظ موضعها صح يُشعر بأنها رمز هكذا ذكرة الشيخ تحيى الدين النووي رجه الله تعالى وهي كثيرة (أ) في صحيح المخارى ومسلم رجهها الله تعالى وجبرت

(e) P کبیہ§

écrivent, en passant d'un isnâd à un autre, le signe suivant : Z, qui est un hâ sans point diacritique. L'opinion préférée est que cette lettre est prise du mot tahwîl (action de changer, de passer à une autre chose), de sorte que, lorsque le lecteur y arrive, il prononce : hâ. Selon d'autres, elle vient du verbe hâla, qui signifie « s'interposer entre deux choses ». On dit que, lorsque les Maghribins arrivent à cette lettre, ils disent : alhadîtha (le hadîth). Un certain nombre de hâfiz écrivent, à la place de cette lettre, sahha (authentique, approuvé), donnant à croire qu'elle serait une abréviation [de ce mot]. C'est ce que dit le šaikh Muḥyî'd-Dîn an-Nawawî<sup>(1)</sup> (qu'Allâh lui fasse miséricorde!). Cette lettre se rencontre fréquemment dans les sahîh (Recueils authentiques) d'Al-Bokhârî et de Moslim (qu'Allâh les ait en sa miséricorde!).

sait que les Musulmans ont fondé toute une science, ayant pour objet la connaissance des traditionnistes (معرفة رجال الحديث) et le degré de confiance qu'on doit accorder à leur relation des hadith (الجرح والتعديل). C'est d'après ce mode de critique tout à fait externe que l'on apprécie l'authenticité d'une tradition. La vérification des isadd fait également l'objet d'une branche distincte des critique. Sur toutes ces questions concernant la technique de la science des hadith, voir les beaux travaux de M. J. Goldziern, Muhammedanische Studien, II, 1-274, et pour la terminologie, Nawawi, Taqrib (fraduction de M. W. Mangais, J. A., 1900, II, 315 et n° suiv., et tirage à part).

(1) Voir sur cet auteur la section onzième (Bibliographie), nº 217, et la

note.

عادة التحدّثين والمؤرّخين والأدبآء اذا جآء ذكر آية من العقرآن الكريم او حديث مشهور او بيت شعر اشتهر او تعدّم ذكرُة آنِعًا أَن يذكر (أ) اوّل آلاية ثم يقول آلاًيّة بالنصب على إضمار أُريده او أُعّنى وكذا يذكر لفظا من الحديث ويقول آلاًيدت وأوّل البيت ويقول البيت وبعضهم يقرأ آلاية ويكل الحديث إن كان يحفظه وهو الاحسن وبعضهم يقتصر على لفظه كما هو مكتوب لكنّه يحسن ان يقف عليه قليلا ولمنا اشتهربين التحدّثين هذه الكتّب المحاح البخاري ومسلم والمؤطّأ والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجة جعلوا رمزًا لكل اسم منهم نجعلوا

.يذكروا P (\*)

Il est également d'usage chez les traditionnistes, les historiens et les littérateurs, lorsqu'il y a lieu de citer un verset du Qoran, ou un hadith célèbre, ou un vers fameux ou précédemment cité, de mentionner les premiers mots du verset et d'ajouter : al-âyata (et [la suite] du verset), à l'accusatif, en sous-entendant les mots 'uridu (je veux dire . . .) ou a'nt (je fais allusion à . . .). De même, ils citent un mot du hadith, et ajoutent : al-haditha, ou bien le commencement du vers, et ajoutent : al-baita. Certaines personnes lisent alors [tout] le verset ou achèvent le hadith, lorsqu'elles le savent par cœur, ce qui est la meilleure manière de faire. D'autres, au contraire, se bornent [à lire] ce qui est écrit. Il est bon, dans ce dernier cas, de faire une légère pause.

Les Recueils authentiques d'Al-Bokhârî, de Moslim, le Mu'wattâ (de Mâlik), ceux d'At-Tirmidzî, An-Nasâî, Abû Dâwûd et Îbn Mâdja, étant célèbres parmi les traditionnistes, on a désigné chacun d'eux par une abréviation. Ainsi, on a déللبخاري في ولسلم م وللمؤطّأ ط وللترمذي في وللنسائي أن ولابي (أ داود و ولابن ماجة أن والنما رمزوا القان وان لم يكن في شيء من اسمه لانهم لو رمزوا له بالجيم لاشتبه (أ حينتُذر بالخآء للبخاري في الصورة نجعلوا القان رمزًا لانه من قرّوبن

## الفصل السابع

جرتْ عادة المُورِّخين انهم يرتِّبون أن مصنَّغاتهم إما على السنين وهو اللَّلِيْق بالتأريخ لانَّ الحوادث والوقائع تجيء فيه مرتَّبة (أأ) متتالية ومنهم

. مترتبة (a) P .... (b) P .... (ال P .... (ال

signé Al-Bokhârî par un khâ, Moslim, par mîm, le Mu'waṭṭâ par un tâ, At-Tirmidzî par un tâ, An-Nasâ'î par un nân, Abû Dâwûd par un dâl, Ibn Mâdja par un qâf. On a choisi [pour ce dernier] le qâf comme signe conventionnel, bien qu'il n'entre pour rien dans la composition de son nom, uniquement parce que, si on l'avait désigné par le djim, ce signe se serait confondu avec le khâ d'Al-Bokhârî; on a alors adopté le qâf comme signe abréviatif, parce qu'Ibn Mâdja est de Qazwîn.

#### SECTION SEPTIÈME.

Il est d'usage chez les historiens de ranger leurs ouvrages soit par années (1), ce qui est le meilleur système pour les annales, car les événements et les faits s'y trouvent rangés et disposés dans un ordre successif; soit d'après l'ordre des

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'ont procédé notamment Tabari, Ibn al-Athir, Dzahabî, Ibn Taghri-Bardî, etc.

من يرقبها على الحرون وهو الاليق بالتراجم فان الرجل المذكور في الحرف أيذكر ما وقع له في السنين المتعدّدة في موضعه دفعة واحدة امّا بإجمال (أ) وهو الاكثر (أ) وامّا بتغصيل وهو القليل (أ) واحسن ترتيب في الحرون ما رُقب على حرون اهل المشرق وهي الف بآء تآء ثآء جيم حآء خآء ثم تسرد متماثلين (أ) متماثلين الى كان لام ميم نون (أ) هآء واو لام الف يآء وبعضهم قدّم (أ) الواو على الهآء ومنهم الجوهريّ في تحماحه فامّا حرون المغاربة فاتهم وافقوا المشارقة في اولها الى الزاى ثم قالوا طآء ظآء كان لام (ا) ميم نون صاد ضاد عين غين فآء قان سين شين هآء واو يآء وترتيب لام (ا) ميم نون صاد ضاد عين غين فآء قان سين شين هآء واو يآء وترتيب

lettres [de l'alphabet], ce qui convient surtout aux biographies (1). En effet, pour chaque personnage mentionné sous une lettre de l'alphabet, on indique à la fois tout ce qui lui est arrivé au cours de nombreuses années, à la place qui lui est assignée, soit dans un récit d'ensemble, ce qui est le plus fréquent, soit dans un récit détaillé, ce qui est plus rare.

Le meilleur ordre, quand on suit les lettres, est celui de l'alphabet oriental. C'est l'alphabet qui commence par élif, bâ, tâ, thâ, djîm, hâ, khâ. Tu disposeras ensuite toutes les deux lettres semblables par la forme ensemble, et tu termineras par kâf, lâm, mîm, nûn, hâ, wâw, lâm-élif, yâ. Quelques auteurs mettent le wâw avant le hâ. De ce nombre est Al-Djauharî, dans son Ṣaḥâḥ. Quant à l'alphabet des Maghribins, il concorde avec celui des Orientaux depuis le commencement jusqu'au zâi, ensuite, ils disent: tâ, zâ, kâf, lâm, mîm, nûn,

<sup>(1)</sup> Comme, par exemple, les Wafayát d'Ibn Khallikan.

المشارقة احسن وانسب لانهم اثبتوا الالف اوّلًا واتوا بالبآء والتآء والثآء والثآء المشارقة احسن وانسب لانهم اثبتوا الالف اوّلًا واتوا بالبآء والتآء والثآء ثلاثة أن وبعدها جيم حآء خآء ثلاثة متشابهة في الصور ايضا ثم الهم سردوها كل اثنين اثنين متشابهين الى القات واتوا أن بعد ذلك بما لم يتشابه فكان ذلك انسب أو بعضهم رتّب ذلك على حروت الجد وليس بحسن وبعضهم رتّب ذلك على مخارج الدون أن وهم بعض اهل اللغة كصاحب التُمْكَم والازهريّ والتحقيق أن تقول أن هرق الف بآء تآء

sâd, dâd, 'ain, ghain, fâ, qâf, sîn, sîn, hâ, wâw, yâ. L'ordre alphabétique des Orientaux est meilleur et plus convenable, parce qu'ils commencent par l'élif, puis mettent bâ, tâ, thâ, trois lettres [de forme semblable], puis djim, hâ, khâ, trois lettres de forme également semblable, puis deux par deux toutes les lettres qui se ressemblent jusqu'au qâf; ensuite ils mettent les lettres qui n'ont point de ressemblance de forme, et cela est plus convenable. Il est des auteurs qui suivent l'ordre des lettres de l'abadjad(1), mais cela n'est pas bien; d'autres rangent leurs ouvrages d'après les lieux d'articulation des lettres. Il en est ainsi de certains lexicographes, comme l'auteur du Muhkam (2) et Al-Azharì (3).

L'exactitude exige que tu dises hamza(4), bâ, tâ, thâ, car le

<sup>(°)</sup> P قائدة. — (°) P وابوا P (°) P قائدة. — (d) P. Ce mot manque. — (e) P قائدة.

<sup>(1)</sup> Alphabet rangé d'après la valeur numérique des lettres.

<sup>(\*)</sup> Il s'agit du grand dictionnaire inlitule الكتاب المُحكَم والمُعيط الاعظم du lexicographe espagnol Ibn Sida († 389 = 1007). Cf. Brockelmann, op. cit., I, 309.

<sup>(</sup>a) Il s'agit d'Abû Mansûr Mulammad b. Ahmad al-Azhari, grammairien et lexicographe, mort en 370 (980). L'ouvrage auquel il est fait allusion au texte est probablement le dictionnaire intitulé تهذيب اللغة, sur lequel voir Влоскелили, I, 219.

<sup>(</sup>a) Au lieu de : élif.

ثآء فان الهمزة غير الالف وهذه النكتة تنفع من يرتب (م) الشعر على القواق فيذكر الهمزة اولاً والالف ثانيًا ويجيء فيها المقصور كله

كيفية ضبط حروف المجم القال البآء الموحدة وبعضمهم يقول ثانية للحرون والتآء المثناة من فوق للله يحصل السبة السبة الديرة فانها مثناة ولكنها من تحت وبعضهم قال ثالثة للحرون والثآء المثلثة ولجم والحآء المهلة والخآء المجمة والدال المهلة والذال المجمة والرآء والزآى وبعضهم يقول الرآء المهلة والزاى المجمة والسين المهلة والشين المجمة والطآء المجمة والطآء المجمة والطآء المجمة والطآء المجمة

. الثبع P S توتب P S و (a) P S توتب. — (b) P

hamza est une lettre différente de l'élif. Cette remarque subtile est utile à quiconque range les vers par ordre de rimes; il doit, dans ce cas, mettre d'abord [les vers rimant en] hamza, puis ceux rimant en élif. Dans cette dernière classe rentreront tous les vers qui se terminent par un élif bref.

De la manière de fixer la prononciation des lettres de l'alphabet (1).

On dit: le bâ marqué d'un seul point diacritique; quelques-uns disent aussi: deuxième lettre de l'alphabet; le tâ surmonté de deux points diacritiques; quelques-uns disent aussi: troisième lettre de l'alphabet; le thâ surmonté de trois points; le djîm; le hâ sans point diacritique; le khâ avec point diacritique; le dâl sans point; le dzâl avec point; le râ; le zâi; il en est cependant qui disent le râ sans point et le zâi ponctué; le sîn sans point; le sîn ponctué; le sâd sans point; le dâd avec

<sup>(1)</sup> Comp., pour tout ce paragraphe, Sacy, Grammaire arabe, I, p. 10-13.

والعين المهملة والغين المتجمة والغآء والقان والكان واللام والهآء والـواو واليآء المثنّاة من تحت وبعضهم يقول آخر للحرون

ته ق إذا ارادوا ضبط كلة قيدوها بهذه الاحرى على هذه الصورة فان ارادوا لها (أ) زيادة بيان قالوا على وُزْنِ كذا فيذكرون كلة تُوارِنها وهي اشهر منها كما إذا قيدول لَكُوّا وهو المُهْر (أ) قالوا بِغَيْم (أ) الفآء وضمّ اللام وتشديد الواو على وُزْن عَدُوّ فينتُذِ يكون للسال قد اتّ في والإشكال قد زال

point; le  $t\hat{a}$  sans point; le  $z\hat{a}$  avec point; le 'ain sans point; le ghain avec point; le  $f\hat{a}$ ; le  $q\hat{a}f$ ; le  $k\hat{a}f$ ; le  $l\hat{a}m$ ; le  $h\hat{a}$ ; le  $w\hat{a}w$ ; le  $y\hat{a}$  ayant deux points dessous; il en est qui disent : le  $y\hat{a}$ , dernière lettre (de l'alphabet).

OBSERVATION FINALE. — Lorsqu'on désire fixer (1) l'orthographe d'un mot, on en épelle les lettres de la façon susdite. Si l'on désire y apporter plus de précision, on ajoute: d'après le paradigme de tel mot, et l'on indique un mot construit sur le même paradigme, mais qui est plus connu que le premier. Ainsi, pour fixer l'orthographe de faluww<sup>un</sup>, qui signifie un poulain, on dit: avec un fâ ayant la voyelle fatha, un lâm ayant la voyelle damma et un waw redoublé, sur le paradigme de 'aduww<sup>un</sup> (ennemi). De cette façon, la situation est claire, et le doute disparaît.

<sup>(</sup>i) C'est ce qu'on appelle le Хіліст Plusieurs ouvrages biographiques en arabe portent ce titre. On y fixe l'orthographe des noms propres, généralement ceux des traditionnistes. Voir par exemple le Taqyid de Hosain al-Ghassinì († 498 = 1105; cf. Вноскевманн, ор. см., I, 368), qui a été étudié par М. Е. Rödigen, dans Z.D.M.G., XVII, 692-694.

### الفصل الثامن

الوفاة تحتاج أن معوفة أصلها فأقول أصل وفاة وفَيَة بتحريك الواو والغآء واليآء على وَزْن بَقَرة ولما كانت اليآء حرف عِلّة سكّنوها فصارت أن وَقَيْةً فكا سكنت اليآء وانفتح ما قبّلها قلبت ألفا فقالوا وفاةً ولهذا لما جعوا رجعوا به الى أصله فقالوا وفيات بغتج الواو والغآء واليآء كما قالوا شَجَرةً وشَجَراتُ وقالوا في الفعل منه تُوفِي زَيْدُ بضم التآء والواو وكسر الغآء وفتح اليآء فبنوه على ما لم يُسمّ

. وصارت (h) بيحتاج P).

#### SECTION HUITIÈME.

Le mot wafât<sup>un</sup> (décès) exige qu'on en connaisse la forme primitive. Je dis : la forme primitive de wafât<sup>un</sup> est wafayat<sup>un</sup>, avec la motion du wâw, du fâ et du yâ, sur le pardigme de baqarat<sup>un</sup> (vache). Mais le yâ étant une lettre faible, on l'a rendu quiescent, de sorte que le mot est devenu wafait<sup>un</sup>. Mais le yâ, devenu quiescent, étant précédé d'un fatha, a été converti en élif, et l'on dit wafât<sup>un</sup>. C'est pour cela qu'en formant le pluriel, on revient à la racine et l'on dit : wafayât<sup>un</sup>, avec le fatha sur le wâw, le fâ et le yâ, de même qu'on dit sadjarat<sup>un</sup> et šadjarât<sup>un</sup> (un arbre, des arbres).

En employant le verbe tiré de cette racine on dit : tu'uffiya Zaid<sup>un</sup> (Zaid est décédé), en donnant la voyelle damma au tâ et au wâw, le kesra au fâ et le fatha au yâ, à la forme passive (1).

<sup>(</sup>i) Littéralement : à la forme [du verbe] dont le sujet n'est pas exprimé.
xviii. 3

فاعِلُه لان الإنسان لا يتوتى نغسه فعلى هذا الله المتوتى بكسر الغاء الو أَحِد " الملائكة وزيّدٌ المُتوتى بغتج الغاء وقد حكى أنّ بعضهم حضر جنازة فسأل بعض الفضلاء وقال من المتوتي بكسر الغاء فقال له الله تعالى فانكر ذلك إلى أن (أ) بين له الغلط وقال أن قُل مَن المتوتى بغتج الغاء مهم يتعين له هنا ذِكْرُه (أ) الأَجَل أجل واحد ليس إلّا فإنّ بعض الناس من حكاء المسلمين كأبي الهُخَيْد العَدّن العَدّن

. فكر V منا. - (ا sans قال sans قال sans . - (ا بند P اخد ا الله عنا. - (ا الله عنا الله عنا

En effet, ce n'est pas l'homme qui se fait rendre l'âme à lui-même. D'après cette explication, c'est Allâh qui est al-mutawaffi (c'est-à-dire qui se fait rendre l'âme qu'il a donnée à l'homme) ou c'est un des anges (le mot al-mutawaffi a le kesra sous le fâ). Quant à Zaid, il est al-mutawaffi (celui à qui on a fait rendre l'âme), avec un fatha sur le fâ. A ce propos, on raconte qu'à un enterrement quelqu'un demanda à un homme cultivé: «man al-mutawaffi?», avec un kesra sous le fâ (ce qui signifie: quel est celui qui s'est fait rendre l'âme?). L'autre lui répondit: «C'est Allâh, qu'il soit exalté!» Mais l'homme ne comprit pas, jusqu'à ce que son interlocuteur lui eût expliqué son erreur et lui eût dit: «Il faut dire: man al-mutawaffâ, avec un fatha sur le fâ.»

Observation importante qu'il est opportun de mentionner ici.

Il n'y a qu'une seule mort (1), et pas d'autre. Cependant, certains savants musulmans, comme Abû'l-Hudzail Al-Allâf (2),

<sup>(1)</sup> Proprement : le terme de la vie.

<sup>(2)</sup> Ce savant docteur, dont le nom est Muhammad b. Al-Hudzail, est mort à Surra-man-ra' à en 235, d'après Ibn Khallikin, Wafayat, éd. Wüstenfeld,

المعتزليّ ومن تابعه وقال بقوله وافقوا غيرهم على القول بالأجل الطبيعيّ وألاجل الاختراميّ امّا الطبيعيّ فهو نفاد الحارّ الغريريّ وذهاب الرطوبة والاختراميّ فهو ما يحصل من الغرق (أ) والحرق (أ) والتردي (أ) وتَغرّق الاتصال بالسيف وغيرة او دُخولِ المُنافي للحياة كالسموم او فسادِ المزاج من غلبة بعض الاخلاط او عَدَم التنفّس من خنق (أ) او غيرة واحتج بقوله تعالى ثم قضى أُجَلاً وأُجل مسمّى حدق (أ) وعرد (أ) حدول (أ) حدول (أ) حدول (أ) حدول (أ) حدول (أ)

le mo'tazilite, et ses adeptes qui ont adopté son opinion, sont tombés d'accord avec d'autres sur l'opinion qu'il y a la mort naturelle et la mort par destruction (1). Quant à la mort naturelle, elle consiste dans l'épuisement de la chaleur naturelle (vitale) et la disparition de l'humidité [du corps]. Au contraire la mort par destruction est celle qui est causée par la submersion, l'incendie, une chute, une solution de continuité produite par une épée ou autre objet, l'intervention d'une cause incompatible avec la vie, comme l'empoisonnement, la rupture de l'équilibre du tempérament, par suite de la prépondérance de l'un des éléments du mélange, enfin l'asphyxie, par suite de strangulation ou autrement. Ces auteurs invoquent ces paroles d'Allâh (qu'il soit exalté!): « Puis il [Allâh] a décrété un terme [à notre vie]; et un terme fixé d'avance [est dans sa puissance [2]]. » Mais la vérité est l'opinion que professent les parti-

notice 617; en 236, selon Al-Kharis al-Bagudanzi; en 237, selon Mas'oni. Ges deux derniers auteurs sont cités par Ibn Khallikhán, loc. cit. D'après Ibn al-Athin, Chronicon, VI, 371, il serait mort en 226.

<sup>(1)</sup> Cette même opinion est exposée tout au long par le Tidij al-'arus, VII,

p. 303; voir aussi le Muhit al-muhit, I, p. 10 v.

<sup>(2)</sup> Qoran, v1, 2.

عندة (أ) والعصيم ما ذهب اليه اهل السسيّة من انّ الاجل واحد لا يزيد ولا ينقص كما قال تعالى ان أَجَل اللهِ إِذَا جاء لا يُوجِّر (أ) ولَنْ يؤخّر اللهُ نفسًا اذاجاء أُجَلُها والاحاديث العصيصة في ذلك كشيرة وللحاب (أ) عن الآية ما تُمسَّك به الخصم انّ الاجل الاوّل امّا المراد به آجال الماضيين والاجل الثاني آجال الماقيين الذين لم يموتوا أو الاجل الاوّل الموت والاجل الثاني البعث يوم النشور (أ) للقيامة أو الاوّل (ما بين خلقِه الى موته والثاني مدة لبشه في المبرزُخ أو الاوّل النوم ما بين خلقِه الى موته والثاني مدة لبشه في المبرزُخ أو الاوّل النوم

sans de la Sunna, à savoir que le terme de la vie est un et n'est susceptible ni d'augmenter ni de diminuer, comme l'a dit Allâh (qu'il soit exalté!): « Certes, lorsque le terme fixé par Allâh arrive, il ne saurait être retardé (1) . . . Allâh n'accordera point de délai à une âme lorsque son terme est arrivé (2). »

De plus, les traditions authentiques relatives à cette question sont nombreuses.

La réponse au verset [invoqué] est précisément l'argument dont s'est emparé l'adversaire (3), à savoir que le premier terme s'entend de la vie de ceux qui ne sont plus, tandis que le deuxième signifie la vie des survivants, qui ne sont pas encore morts; ou bien le premier terme s'entend de la mort, et le deuxième du jour où l'on ressuscite pour le Jugement dernier; ou bien encore le premier terme s'applique à l'intervalle compris entre la création [la naissance] et la mort, tandis que le

<sup>(°)</sup> Qoran, vi, ع. ــ (°) Qoran, exxi, السور S . ــ (۵ S

<sup>(1)</sup> Qoran, LXXI, 4.

<sup>(2)</sup> Qoran, LXIII, 11.

<sup>(3)</sup> A savoir qu'il y a deux termes ou deux vies.

والثاني الموت او الاول مقدار ما مضى من تحر كل احد والثاني مقدار ما بقي من الحياة

# الفصل التاسع في فوائد التأريخ

منها واقعة رئيس الرؤسآء مع اليهوديّ الذي اظهـر كـتـابـا فـيــه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر<sup>(ه)</sup> بإسقاط الجِزْية عن اهـل خَـيـبـر<sup>(ه)</sup>

deuxième s'applique à la durée du séjour au Purgatoire; ou bien le premier s'entend du sommeil et le second de la mort; ou bien enfin, le premier est, pour chacun, la partie déjà écoulée de sa vie, et le deuxième la partie qui lui reste à vivre (1).

#### SECTION NEUVIÈME.

#### Sur l'utilité de l'histoire.

Un exemple qui montre l'utilité de l'histoire est l'affaire de Ra'is ar-Ru'asà' (2) avec le Juif qui avait produit un écrit portant que l'Apôtre d'Allâh avait ordonné l'abolition de l'impôt de capitation au profit de la population [juive] de Khaibar. Cet

(1) Ces puérilités sont exposées tout au long par les divers commentateurs du

Qoran. Voir notamment Baipawi, éd. Fleischen, p. 283.

(2) Il s'agit ici de Ra'is ar-Ru'asa' 'Ali, fils de Hosain, fils d'Ahmad, fils de Muhammad, fils de 'Omar, fils d'Al-Muslima, vizir du khalife 'abbâside Al-Qâ'im. Il était arrivé au pouvoir en 422. Sa hiographie est donnée par Ibn at-Tiqtaqà. Voir ma traduction du Fakhri, p. 508-510. L'anecdote donnée au texte est également rapportée par les biographes d'al-Khatib al-Baghdàdzì. Cf. G. Salmon, L'introduction topographique à l'histoire de Baghdàdz, p. h. (Il faut remplacer dans la trad. de M. Salmon, le mot lière par charte ou écrit. \text{\$\subset\$x\$}, en effet, ne signifie pas livre dans ce passage.)

فية شهادة العجابة منهم على بن ابى طالب رضى الله عنه نحصل الكتاب الى رئيس الروساء ووقع الناس به في حيرة فعرضه على الحافظ ابى بكر خطيب بغداذ فتأمّله وقال إنّ هذا مُزوّر فقيل له من أين لك ذلك فقال فيه شهادة معاوية رضى الله عنه وهو أسلم عام الغتج وفتوح كيبر (") سنة سبع وفيه شهادة سعد بن مُعاذ ومات سعد رضى الله عنه يوم بنى (أ) قُريظة قبل كيبر بسَنَتَيْن (") فغرج ذلك عن

acte contenait le témoignage de compagnons du Prophète, parmi lesquels figurait 'Alî, fils d'Abû Tâlib (qu'Allâh soit satisfait de lui!). L'écrit fut présenté à Ra'is ar-Ru'asâ', et les gens en étaient tout perplexes. Ra'is ar-Ru'asâ' soumit l'écrit au grand traditionniste Abû Bakr (1) Al-Khatîb al-Baghdâdzî (le prédicateur de Baghdâdz). Celui-ci l'examina et dit : « Cet écrit est faux. — Comment cela? », lui demanda-t-on. Il répondit : « Il contient le témoignage de Mo'âwiya (qu'Allâh soit satisfait de lui!); or, il a embrassé l'islamisme l'année de la prise de la Mecque (année 8 de l'hégire), tandis que la prise de Khaibar avait eu lieu en l'année 7 (de l'hégire). Il contient aussi le témoignage de Sa'd, fils de Mu'âdz; or Sa'd était mort à la Journée des Banû Quraiza(2), deux ans avant Khaibar. » Cela dissipa alors l'inquiétude de la population.

<sup>(1) † 463 (1071).</sup> Sur cet auteur, voir Ibn Khallikân, éd. Wüstenfeld, notice 33; Yâqûr, Mu'djam, II, 567; Wüstenfeld, Geschichte, 208; Tabaqât al-huffâz, 423; G. Salmon, L'introduction topographique à l'histoire de Baghdâdz (Paris, Bouillon, 1904). Cf. Brockelmann, I, 329. Sur deux manuscrits de Paris qui ont été attribués à cet auteur, mais qui sont d'Ibn an-Nadjdjâr, voir mon mémoire dans le J. A., mars-avril, 1908, p. 237 et suiv. — Voir aussi infra, à la section onzième (Bibliographie), le n° 1.

(2) L'expédition des Banû Quraiza eut lieu, en effet, dans le mois de

الناس عَتَّا ورُوى عن اسمعيل بن عيّاش (1) انه قبال كنت بالعراق فاتانى اهل الحديث فقالوا ههنا رجل بحدّث عن خالد بن مُعدان فأتيتُه فقلت الى سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة ثلاث عشرة يعنى ومائة فقلت انت ترعم انك سمعت منه بعد موته بسبع

(a) PS ........

On raconte aussi qu'Ismâ'îl b. 'Ayyâš(1) a dit: « J'étais dans l'Irâq lorsque les traditionnistes vinrent me trouver et me dirent: « Îl y a ici un homme qui rapporte des traditions « d'après Khâlid b. Ma'dân(2). » Alors, j'allai le trouver et lui dis: « En quelle année as-tu recueilli par écrit des traditions « de la bouche de Khâlid b. Ma'dân? » Îl répondit: « En l'année « treize »; il voulait dire cent-treize. Je lui dis: « Vous prétendez « donc avoir entendu Khâlid b. Ma'dân sept ans (5) après sa « mort, car il était déjà mort en cent-six. »

Dzû-l-qa'da de la 5° année de l'hégire (février-mars 627 de J.-C.). Cf. Caussin de Perceval, Essai, III, 144 et suiv.; Prince de Teano, Annali dell' Islâm, t. I, p. 627 et suiv., où l'on trouve une abondante bibliographie. — Contrairement à ce que dit le texte, Sa'd ne mourut pas ce jour-là, mais peu après, au siège de Médine. Cf. Prince de Teano, op. cit., I, 635 et les références.

(i) Ce traditionniste, qui est seulement mentionné par le Tâdj al-'arâs, IV, p. 328, et par Dzaharî, Muštabih, p. 335, est mort en 181 de l'hégire. Cf. les Tabaqât du même auteur, VI, n° 10. Selon Yâoùr, Iršâd, Gibbs Fund, IV, 2, p. 373, Ibn 'Ayyas serait mort en 192 ou 193. Cette dernière date est confirmée par Івк АІ-Атвік, Chronicon, VI, p. 156.

(2) Il s'agit de Khâlid b. Ma'dan b. Abi Karib al-Kalâ'i, traditionniste, mort en 104 H. d'après Ins al-Atnin, Chronicon, V, p. 88. Voir aussi Hammer-Purcstall, Litteraturgeschichte der Araber, III, 215; cf. Dianabi, Tabagât, III, 19.

(3) D'après ce calcul, Khâlid b. Ma'dân serait mort en 106 (113-7=106), au lieu de 104, comme le dit Ibn al-Athir; voir la note précédente. Mais d'après Dzahabi, loc. cit., le décès de Khâlid b. Ma'dân eut lieu entre 103 et 108 de l'hégire.

سنين لان خالد مات سنة ست ومائة ورُوى عن الحاكم (أ) بن عبد الله انه قال لما قدم علينا ابو جعفر عمد بن حاتم (أ) الكُشّى بالشين والسين معًا وحدّث عن عبد بن (أ) خُيّد سألته عن مولدة فذكر انه ولد سنة ستين ومائتين فقلت لا عماينا لهذا سمع من عبد بن (أ) حُيد بعد موته بثلاث عشرة سنة وذكر قاضى القضاة شمس الدين

. عبد الله S (۱۰) P خاتم P (۱۰) . الحكم (۱۰) P عبد الله S

On rapporte aussi qu'Al-Ḥākim<sup>(1)</sup> b. 'Abd Allāh a dit: "Lorsque Abû Dja'far Muhammad b. Ḥātim al-Kaššì (ou al-Kassì<sup>(2)</sup>) arriva chez nous et qu'il eût rapporté des traditions d'après 'Abd b. Ḥumaid <sup>(3)</sup>, je lui demandai à quelle époque il était né lui-même. Il me répondit qu'il était né en 260 (=873). Je dis alors à nos amis: "Cet individu prétend avoir entendu "Abd b. Humaid treize ans après sa mort <sup>(4)</sup>."

(1) Ce grand traditionniste, dont le nom est Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. 'Abd Allâh al-Hâkim an-Nîsâbûrî († 408), ne doit pas être confondu avec son homonyme également Al-Hâkim an-Nîsâbûrî, dont le nom est Muḥammad b. Muḥammad. Sur les deux, voir Dzahabî, *Tabaq.*, XII, 39, et XIII, 32.

(2) On peut prononcer aussi Al-Kissi, comme ethnique de Kiss, ville de la Transoxiane. Cependant le vulgaire prononce Al-Kassi. Cf. Sovoti, Lubb al-lubāb, édit. Wellers-Werh, p. rrr, Barrier de Meynard, Dictionn. géographique hist. et litt. de la Perse, etc., p. 448; Yloor, Muštarik, p. rvr; Dzanari, Muštabih, 447.

(a) Ce traditionniste est appelé 'Abd Alláh b. Humaid par le ms. S; j'ai suivi la leçon des mss. P V, confirmée par Sorôrt, op. cit., p. rrr. Dans le Muštarik, loc. cit., Yaqût l'appelle: معبد الكشيق المعروف بعبد بن حيد بن نصر الكشيق المعروف بعبد بن حيد بن الكشيق المعروف الم

(6) D'après ce calcul, 'Abd b. Humaid serait mort en 247, et non en 249, comme le dit Yâqût; voir les auteurs cités à la note précédente.

احد بن خَلِكان (أ) رحم الله قال وجدت في كتاب الشامل (أ) في أُصول الدّين لامام الحَرَمَيْن وذكر طابّغة من الشقات الاتبات ان هولآء الثلاثة تواصوا على قلب الدّول (أ) والتعرّض لإفساد المملكة واستعطان القلوب واستمالتها وارتاد (أ) كل واحد منهم قُطرًا اما الجنّاية (أ) فاكنان الاحسآء (أ) وابن المققّع تموّعًل في أطران بلاد المترك وارتاد

Le grand qâdî Sams ad-Dîn Ahmad ibn Khallikân (1) a dit : « J'ai trouvé dans l'ouvrage intitulé as sâmil fi 'usûl ad-din (2) (Le livre qui embrasse tous les principes fondamentaux de la religion), par Imâm al-Haramain (3), — qui a invoqué l'autorité d'hommes dignes de confiance et bien informés, — que les trois personnages ci-après s'étaient entendus pour renverser les gouvernements, travailler à corrompre l'empire et chercher à gagner et à détourner les cœurs [des citoyens] à leur profit. Chacun d'eux se choisit alors une contrée; Al-Djannâbî (4) partit vers les confins d'Al-Ahsâ, Al-Muqaffa (5) s'enfonça dans les provinces les plus reculées des Turcs, et Al-Ḥallâdj (6) se choisit

<sup>(1)</sup> Voir IBN KHALLIKÄN, Wafayat al-a'yan, éd. Wüsvenfeld, notice 186. On trouvera dans les notes suivantes les variantes importantes de ce texte.

<sup>(2)</sup> Sur cet ouvrage, voir Ibn Khallikan, notice 186, et Brockelmann, I,

<sup>389.
(</sup>a) Sur ce fameux jurisconsulte et théologien Šāfi'ite, voir les références dans Brockelmann, I, 388 et suiv. — Le manuscrit arabe de Paris, n° 2066, fol 265 r°, contient la biographie de ce savant. D'après ce ms., son laqub serait include.

<sup>(6)</sup> Voir plus loin la note relative à ce personnage.

<sup>(5)</sup> Id.

<sup>(6)</sup> Id.

للسّلاج بغداذ محكما علية صاحباة بالهلكة والقصور عن درك الامنية لبُعْد أهل العراق عن الانخداع هذا آخر كلام امام الحرمين ثم قال شمس الدين بن خلّكان وهذا لا يستقيم عند ارباب السواريخ لعكرم اجتماع الثلاثة المذكورين في وقت واحد اما للسّلاج والجنّابيّ فيكن اجتماعها ولكن لا أعلم هل اجتمعا او لا وذكر وفاة للسّلاج في سنة تسع وثلاثمائة وذكر وفاة الجنّابيّ في سنة احدى وثلاثمائة وذكر

(\*) P. Manque.

Baghdâdz (1). Les deux amis de ce dernier furent d'avis alors qu'il périrait sans atteindre le but, à raison de la difficulté qu'il y a à circonvenir les habitants de l'Irâq. » Ici s'arrêtent les paroles d'Imâm al-Haramain. Puis Ibn Khallikân ajoute : « Ceci n'est pas admissible pour des historiens, à raison de ce que les trois individus en question n'ont pas pu se trouver ensemble à une même époque. Pour Al-Hallâdj et Al-Djannâbî, leur rencontre eût été possible (2), mais j'ignore s'ils se sont rencontrés. »

Ensuite Ibn Khallikan dit que la mort d'Al-Halladj (3) eut

(i) Le texte de Wüstenfeld a, en outre : لنهما كانا في عصر واحد «parce qu'ils vivaient à une même époque».

Le texte de Wüstenbeld a : قطر بغداذ le pays de Baghdâdz.

<sup>(3)</sup> Sur ce malheureux martyr, voir, en dehors du passage précité d'Ibn Khallikân, les Amales de Dzahani, manuscrit de Paris, n° 1581, fol. 1 v°; h v°-8 v°; 37 r°. — Voir aussi dans les Mélanges Derenbourg (Paris, 1909, Leroux), p. 311 et suiv., une étude intitulée : La passion d'Al-Hallâdj et l'ordre des hallâdjiyyah, par M. L. Massionon, qui travaille à une monographie complète sur ce sujet, dont il a déjà recueilli les matériaux. — M. P. Paquionon a publié dans la Revue du Monde musulman, n° de juin 1909, p. h28, deux lettres d'Al-Hallâdj, dont l'authenticité est encore à discuter.

ابن المتقّع فقال كان بجوسيا واسلم على يد عيسى بن على عمم السقّاح والمنصور وكتب له واختصّ به وذكر انه قتل في سنة خسس واربعين ومائة ثم ان ابن خَلّكان قال لعلّ امام للحرمين أراد المُعَنَّع لان للحراساتي وانما الناسخ حرّف عليه ثم فكرت في ان ذلك اينصا لا ينمخ لان المتقتع للحراساتي قتل نفسه بالسمّ في سنة ثلاث وستنين ومائة ثم قال واذا أردنا تعصيم ما ذهب اليه امام للحرمين فيلا يكون الا ابن

lieu en 309 (= 913) et celle d'Al-Djannâbî (1) en 301 (= 921). Il parle ensuite d'Ibn Al-Muqaffa (2) en ces termes : «Il était mage, puis se convertit à l'islamisme par l'intermédiaire (3) de 'Îsâ b. 'Aîî, l'oncle paternel d'As-Saffâh et d'Al-Mansûr (4). Il devint son secrétaire et lui fut particulièrement attaché. Il fut tué, dit-on, en cent quarante-cinq (= 762) (5). » Puis Ibn Khallikân ajoute : «Il se peut qu'Imâm al-Haramain ait voulu parler d'Al-Muqanna al-Khurâsânî (6), et que le copiste ait altéré ses paroles. Mais je m'aperçus ensuite que cela non plus n'est pas admissible, car Al-Muqanna al-Khurâsânî s'est tué avec du poison en l'année  $163 (= 779)^{(7)}$ . Si nous voulons — ajoute Ibn Khallikân — vérifier l'opinion d'Imâm al-Haramain, l'in-

<sup>(1)</sup> Sur ce personnage, plus connu sous le nom d'Abû Sa'id al-Djannabî al-Qarmatî, voir les Annales de Dzahabî, ms. de Paris, 1581, fol. 2 1°; Ibn Al-Athîn, VIII, 341 et suiv.; Mas'oni, Tanbih, partie arabe, 391 et suiv., trad. Canna de Vaux, 497 et suiv.

<sup>(2)</sup> Voir BROCKELMANN, I, 151, et ms. arabe de Paris, nº 2066, fol. 107 ro.

<sup>(3)</sup> Le texte de Wüstenfeld a : يدى, au lieu de ي.

<sup>(</sup>ا) Le texte de Wüstenfeld a en plus: الله ليغتيني الاولين من خلغاً، بني العباس.

<sup>(4)</sup> Ibn Khallikan donne encore les dates de 143 (760) et 142 (759).
(6) Sur cet hérétique, dont le nom serait 'Atâ' ou Hakîm, voir Ibn Khallis 6d, Wüsterstein, notice 431, et., incidemment, la notice 186, Cf. Hammen,

Kin, 6d. Wüstenpeld, notice 431, et, incidemment, la notice 186. Cf. Haumer, Litteraturgeschichte, III, 209.

<sup>(7)</sup> Voir le récit de sa mort dans ma traduction du Fakhri, p. 300-301.

السَّمْعَانِّ (أ) لانَّه أحدث مذهبا غالباً (أ) في التسبيَّع والتناسُّخ (أ) وأُحرق (أ) بالنار في سنة اثنين وعشرين وثلثاثة

## الفصل العاشر في ادب المورّخ

نقلتُ من خط الامام العلّامة شيخ الاسلام قاضى القضاة (٥) تقى الدين ابي الحسن على بن عبد الكافي السُّبكيّ الشافعيّ ما صورتُه(١)

(°) S السلغان; P V . والناج (°) P . الثلغان; P V . (°) P . الثلغان (°) P . واخرق . — (°) V. Ce mot manque. — (°) P. Tout ce passage, depuis le mot واخرق jusqu'au mot مورته, manque.

dividu en question ne peut être qu'Ilm aš-Šalmaghānî<sup>(1)</sup>, car il a été le protagoniste d'une doctrine excessive dans le stitisme<sup>(2)</sup> et la métempsycose, et fut brûlé en l'année 3 2 2 (= 9 2 3)<sup>(3)</sup>. "

#### SECTION DIXIÈME.

### Sur les qualités requises de l'historien.

J'ai copié de l'écriture même de l'imâm, le très docte, le saikh al-islâm, le grand qâdî Taqî ad-Dîn Abû'l-Hasan 'Alî b. 'Abd al-Kâfî as-Subkî as-Šâfî'î<sup>(a)</sup>, ce qui suit : «On exige

<sup>(1)</sup> Voir le passage cité d'Ibn Khallikan. Une intéressante notice sur cet hérétique se trouve dans les Annales de Dzanzui, ms. de Paris 1581, fol. 119 v°, 110 r° et 105 r°. Son nom était Muhammad b. 'Ali Abû Dja'far b. Abl-l'Azdqir (العزاقر). Voir Ibn Al-Arnin, VIII, 216-218 et 372; Mas'ûbî, op. cit., p. 502-503.

<sup>(2)</sup> Le texte de Wüstenfeld a : التشنيع, ce qui est une erreur.

<sup>(3)</sup> Au mois de Dzû-'l-qa'da (oct.-nov. 934), selon Dzanani, loc. cit.

<sup>(</sup>a) † 756 (= 1355). Voir Brockelmann, II, 86 et suiv. Une intéressante notice sur cet auteur se trouve dans le ms. arabe de Paris, n° 2071, fol. 133 v° à 134 v°; et aussi dans le manuscrit arabe, n° 5859, fol. 215 r°-232 r° (A'wán an-naṣr wa-a'yān al-'aṣr, par Khalil ibn Aibak aṣ-Ṣarabì).

يُشترط في المؤرّخ الصدق واذا نقل يعتمد اللغط دون المعنى وأن لا يكون ذلك الذي نقله اخذة في المذاكرة وكتبه بعد ذلك وان يسمّى المنقولَ عنه فهذة شروط اربعة فها ينقله ويُسترط ايضا لما يترجه من عند نفسة ولما عساة يطول في التراجم من النقول او يقصر أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة عِلمًا ودينا وغيرها من الصفات وهذا عزيز جدّا وأن يكون كسن العبارة عارفا بمدلولات الالفاظ وأن يكون كسن التصوّر حال ترجمته (أللفاظ وأن يكون كسن التصوّر حال ترجمته (ألم جميع حال ذلك الشخص ويعبّر عنه بعبارة لا تزيد (أله عليه ولا تنقص (أله عنه

... (a) V يريد. — (b) P جته بريد. — (c) PS يريد. — (d) S P يريد.

de l'historien la sincérité; lorsqu'il copie, il doit copier textuellement (1) et ne pas se fier au sens. Il ne faut pas que les paroles qu'il cite, il les ait recueillies pendant la conversation et qu'il les ait mises ensuite par écrit. Il doit nommer l'auteur [ou l'ouvrage] qu'il cite. Voilà quatre conditions relatives aux citations qu'il fait. On exige aussi de lui, pour les biographies qu'il compose lui-même, et pour les biographies longues ou courtes qu'il copie, qu'il soit au courant de la situation du personnage dont il s'agit dans la biographie, tant au point de vue de sa science et de ses sentiments religieux que des autres choses. Cette condition est très difficile à remplir. Il faut qu'il ait un style élégant, qu'il connaisse la valeur des mots, qu'il sache bien se représenter les choses, en sorte que, au moment

<sup>(</sup>۱) Ibn Khaldûn reproche précisément aux meilleurs historiens arabes de se contenter de copier textuellement sans esprit critique: المنقط على اصولها الخ (Prolégomènes, texte arabe, a éd. de Beyrouth, p. 9).

وأن لا يغلبه الهوى فيخيّل اليه هواة الاطنباب في مدح من يحبّه والتقصير في أن غيرة بل امّا أن يكون نحبّردا عن الهوى وهو عزيز وامّا أن يكون عندة من العدل ما يقهر (أ) به هواة ويسلك طريق (أ) الإنصاف فهدة أربعة شروط أُخرى ولك أن تجعلها (أ) خسة لان حُسن تصوّرة وعِلْمَه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف (أ) فيجعل حضور التصوّر والعلم فهى تسعة شروط في المورّخ واصعبها (أ) الاطلاع على حُسن التصور والعلم فهى تسعة شروط في المشاركة واصعبها (أ) الاطلاع على حال الشخص في (أ) العلم فانّه يجتاج الى المشاركة في علمه والقرب منه حتى يعرف مرتبته (أ) وما ذكرتُ هذا الكلام إلا الا

où il compose la biographie, il se représente exactement toute la situation de l'individu dont il s'agit et l'exprime en termes adéquats. Il ne doit pas être dominé par ses passions, en sorte qu'elles le portent à s'étendre sur l'éloge de celui qu'il aime, et à être bref pour les autres; il doit être ou exempt de passion, ce qui est difficile, ou avoir assez d'équité pour vaincre sa passion et marcher dans la voie de la justice. Voilà encore quatre conditions dont tu peux faire cinq, parce que, tout en se représentant bien les choses et en les sachant, l'historien peut ne pas avoir en même temps la faculté de se les rappeler au moment de la composition. De sorte que la faculté de se rappeler les choses au moment opportun se trouve être en plus de la faculté de se les représenter et de les savoir. Cela fait donc, en tout, neuf conditions exigées de l'historien. La plus difficile de toutes est celle qui consiste à connaître la valeur du personnage [dont il s'agit], au point de vue scientifique. Cela exige qu'on ait des connaissances suffisantes dans

بالنسبة الى تواريخ المتأخرين فانّه قلَّ فيهم (أ) اجتماع هذه الشروط واما المتعدّمون فانا اتأدّب (أ) معهم لاكنّى رأيت حين كتابتى (أ) هذه شيئًا (أ) لا باس بذكره هنا وهو أن أبا الوليد (أ) الباجيّ المالكيّ حكى في كتابة المسمَّى تاريخ الفقهآء عن غيرة أنّ يحيى بن مُعين ضعّف

(°) V مهم (°) P مهم (°) P

sa branche, et qu'on soit à un degré assez rapproché de lui pour connaître sa valeur. Je ne dis cela d'ailleurs que par rapport aux ouvrages historiques des modernes; il est rare, en effet, d'y trouver réunies toutes ces conditions. Mais pour les anciens, je me montre déférent à leur égard<sup>(1)</sup>. »

A ce propos, je me rappelle, en écrivant ces lignes, une chose qu'il ne serait pas mauvais de mentionner ici. Abû'l-Walîd al-Bâgî al-Mâlikî<sup>(2)</sup> raconte, dans son livre intitulé: Histoire des jurisconsultes<sup>(3)</sup>, que Yaḥyâ b. Ma'în<sup>(4)</sup> avait déclaré

<sup>(</sup>۱) J'ai été tenté tout d'abord de traduire معهم التأدّب معهم par «je m'instruis dans leur commerce», ou «je fais mon éducation avec eux», mais j'ai trouvé la même locution dans un ms. de Paris (n° 4803°, fol. 42 v°, l. 8), où elle a, sans aucun doute, le sens que j'ai adopté dans ma traduction. Voici le passage. L'auteur dit qu'on lui avait apporté une consultation d'un docteur sur la question de l'Antéchrist, puis ajoute (l. 7): مدا الكادم من الكادم الكاد

<sup>(2) + 474 (= 1081).</sup> Voir Brockelmann, I, 419 et 519 in fine.

<sup>(5)</sup> Voir plus loin, dans la section onzième (Bibliographie), le n° 211 et la note correspondante.

<sup>(3)</sup> Célèbre traditionniste, mort en 233 (= 847). Sa biographie est donnée par Ibn Khallikan, notice n° 801. Voir aussi Ibn al-Athin, Chronicon, VII, 27; Наммен-Риновталл, Litteraturgeschichte der Araber, III, 166, et IV, 95; Dza-Habi, Tabagát, VIII, n° 17.

الشافعتى فبلغ ذلك أحد بن حنبل فقال هو لا يعرن الشافتى ولا يعرف ما يقول انتهى قلتُ هذه الشروط تلزم الذى يقبل تاريخاً على التراجم أما من يقل تاريخاً على الحوادث أن فلا يُشترط فيه ذلك لانه ناقل الوقائع التى يتفق أأ حدوتُها فيُشترط فيه أن يكون متثبّبتا عارفا بمدلولات الالغاظ حَسَن التصوّر أن جيّد العبارة

. النصوير P (°) ك . -- (۱) P V . -- (۱) التراجم (°) التراجم (°)

faible (1) l'autorité d'Aš-Šâfi (2); en apprenant cela, Alimad ibn Ḥanbal (2) dit : «Yaḥyā ne sait ni ce qu'était Aš-Šâfi î ni ce qu'il dit.»

l'ajoute que les conditions ci-dessus sont nécessaires à celui qui fait une histoire biographique. Quant à celui qui fait une histoire des événements, on n'exige point de lui toutes ces conditions, car il rapporte seulement les événements qui se produisent. Mais on exige de lui qu'il examine attentivement les choses, qu'il connaisse la valeur des expressions, qu'il se représente bien les choses, enfin qu'il ait un bon style.

(A suivre.)

<sup>(</sup>i) Sur ce que l'on entend par ضعيف faible, en matière de hadith (tradition), et sur les autres termes techniques de cette racine (تضعيف, مضعّف), voir le Tagrib de Nawawi, trad. W. Marcais (tirage à part du J. A.), p. 486, 505-506.

<sup>(\*)</sup> Un des quatre grands imám de l'islâm.

#### QUELQUES

## TERMES TECHNIQUES BOUDDHIQUES

ET MANICHÉENS,

PAR

#### M. ROBERT GAUTHIOT.

I

Les termes hindous que l'on retrouve en sogdien et qui de là ont souvent passé à d'autres langues de l'Asie centrale se partagent d'eux-mêmes en deux catégories : l'une comprend des mots savants et sanskrits, l'autre des mots populaires, du moins de façon relative, qui remontent au prakrit. Les premiers ne présentent que peu d'intérêt au point de vue linguistique; les seconds, au contraire, moins faciles à reconnaître, d'ailleurs beaucoup plus répandus, sont pour la plupart curieux. Ainsi dans le mémoire important que M. F. W. K. Müller a publié dans les Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin (1907, XXV) sur les termes «persans» contenus dans le Tripitaka chinois et relatifs au calendrier, il a signalé que a singe » se disait en sogdien مكرا makarā et il a rapproché ce makarā à la fois de skr. makara «monstre marin» et de skr. markata « singe ». M. F. W. K. Müller n'hésite d'ailleurs pas et conclut (loc. laud., p. 7) que malgré la ressemblance formelle et skr. makara, ce doit être de markata que provient le mot sogdien. En fait les choses se présentent comme il suit : c'est au représentant prakrit makkada de skr. markata que ré-

4

que M. F. W. K. Müller transcrit makarā, et aussi la forme des textes en écriture bouddhique, où l'on a un double k bien noté dans mkkr', soit sans doute makkara (par ex. Documents Pelliot, Inventaire nº 3516); la notation du groupe -kk- en sogdien l'indique clairement et la présence de sogd. -r - en face de pkr. -d- ne prouve rien à l'encontre. En effet le -d- du prakrit est un symbole obscur : on ignore en réalité ses variations probables et sa valeur exacte. On trouve bien anciennement makkadu d'une part (Pischel, Gr. d. Prakrit-Spr., \$ 346) et makkala de l'autre (ibid., \$ 238); mais le témoignage des dialectes modernes est bien plus intéressant : la plupart désignent le singe de mots nouveaux et attribuent au représentant de l'ancien makkada celui d'« araignée », de « sauterelle » ou de « fourmi » et surtout ceux du Nord-Ouest ont précisément -r-là où les autres ont -d-. En hindi, « araignée » se dit makdā et en bengali mākad; en hindoustani au contraire, elle a nom makrī, tandis qu'en pendjabi occidental, c'est la sauterelle qui s'appelle makrī, une espèce particulière de sauterelle makkur, et une grosse fourmi noire makörā, ou qu'en sindhi mākari signifie «une nuée de sauterelles » ou «un groupe de fourmis », makora une «fourmi » et enfin makaru une « sauterelle » (1).

Or c'est justement le domaine où l'on a -r- pour -d- qui est le point de départ de l'influence de l'Inde sur le sogdien et du mot populaire et prakrit attesté en sogdien bouddhique sous la forme \*makkara.

Un autre prakritisme non moins clair et qui a eu une fortune plus curieuse en Asie centrale est le mot qui a servi à désigner le jeûne religieux. L'un des derniers textes où il se retrouve est le *Confiteor* manichéen. Cette pièce, assez particulière, nous est connue aujourd'hui par de nombreux frag-

<sup>(1)</sup> Je dois à M. J. Bloch presque tous les exemples cités ici.

ments plus ou moins étendus et complets en langue turque, dont M. von Le Coq donne la liste, la critique, l'édition partielle et la concordance quand il y a lieu dans son Chuastuanist (supplément aux Abhandlungen de l'Académie de Berlin, 1910). On y lit au début du douzième point que : byr yylä' 'lyg qwyn 'ryy Synt'rč' βwsntyy 'wlwrsw'i twyrw bar 'rtyy '00 'ryy bačai bačap ingryq' "newl syg grg'k 'rtyy (1) soit « en un an, pendant cinquante jours, à la façon des purs religieux, il est prescrit de célébrer assis un jeûne; il est fixé d'honorer dieu ainsi en jeûnant un jeune pur ». M. W. Radloff n'a pas compris le mot qui apparaît chez lui sous la forme wws'nty et il était d'autant moins en état d'en retrouver le sens qu'il n'a pas vu que le second membre de phrase explique le premier et se rattache à lui par le mot "nčwl syg « ainsi ». M. von Le Coq a restitué de façon très heureuse le sens de cet "nčwl' syq (cf. Chuastuanift, p.35), mais le sens de Bwsntyy lui est resté malheureusement obscur. La durée de «cinquante jours» est pourtant caractéristique : elle équivaut en effet, chaque année, au septième de l'existence des auditores, ἀκροαταί, niyōšagān ou as-sammāʿūn, c'està-dire à la portion de leur vie qui doit être consacrée au jeune d'après al-Bīrūnī (Chron. orient. Völker, éd. E. Sachau, p. F-A; I. 3) et Abū 'l-Ma'āli Muḥammad (voir Schefer, Chrest. Pers., vol. I, p. 140; l. 19-20). De fait, il s'agit ici à nouveau d'un emprunt au vocabulaire bouddhique : le vws'nty du texte en ouïgour édité par M. Radloff est tout simplement le Bus'nty des textes sogdiens bouddhiques tel qu'il apparaît, par exemple, dans le texte Inventaire n° 35 16, à un endroit où

<sup>(1)</sup> Telle est la transcription littérale des lignes 244-247 du texte en lettres manichéennes de M. M. A. Stein, publié avec similé et traduit par M. von Le Coq dans le J.R.A.S., avril 1911, p. 277 et suiv. Le texte en ouïgour, publié par M. W. Radloff (lignes 114-116) sous le titre de Chuastuanift, est d'accord exactement. Enfin le mot en question fait défaut précisément dans le passage correspondant (fragment T. II, Y, 606) du Chuastuanift de M. von Le Coq.

il s'agit des peines qui attendent celui qui brise le jeûne; en sogdien on voit d'ailleurs, ainsi qu'on l'attend, βws'nt alterner avec Bws'ntk qui en est l'élargissement iranien en -k-. Le mot sogdien bouddhique lui-même répond évidemment à la forme prakrite de skr. upavasatháh; cette forme ne nous est pas connue directement, mais son existence est néanmoins attestée dans l'Inde. En effet, on y trouve fréquemment (cf. Pischel, Gr. d. Prakr.-Spr., p. 109) posaha qui est d'ailleurs le terme jaina; ce posaha suppose une chute assez précoce de l'u initial pour que la sourde soit conservée comme si elle se trouvait à l'initiale. Mais cette chute est loin d'être générale : c'est uvaïsaï qui répond à upadiçati dans le Saptaçatakam de Hāla (cf. Pischel, loc. laud., p. 135). En ardhamagadhi même, le passage de p à v dans cette même position est fréquent; or il suppose que la consonne était intervocalique et par conséquent que la brève initiale s'est maintenue assez longtemps; ainsi dans vakkamaï < apakrāmati et autres pareils (voir Piscuel, loc. laud., p. 199, \$ 142). Il faut donc que l'on sit eu, comme l'on avait cauraseni uvănaha en face de ardhamägadhi pāhanāo < upānahau, à côté de posaha un mot prakrit \*uvosaha. C'est ce dernier qui est entré en sogdien, avec un autre suffixe final et qui, ayant perdu la brève initiale, s'est répandu en Asie centrale sous la forme Bws'nt et avec le sens de «jeune rituel» qu'il avait, dès les Brahmanas, dans la doctrine védique, qu'il a conservé dans le bouddhisme et jusque dans la religion manichéenne telle qu'elle apparaît à l'Orient de la Perse.

#### П

Le terme Bus'nt n'est pas simplement un emprunt au prakrit, c'est aussi un mot qui a subi une altération dans sa forme dans l'Inde même, ou bien en Sogdiane, ou sur la route du Sud au Nord. Il n'est pas le seul auquel il soit arrivé un accident de ce genre, et il a eu, en tout cas, le plus illustre des compagnons d'infortune dans le sogdien  $\beta r \gamma' r$  qui représente skr. vihāra et qui cumule d'ailleurs, à l'occasion, les sens de vihāra, stūpa et caitya. On ne retrouve pas en sogdien le  $^*\beta(y)\gamma' r$  que l'on attend et auquel rien ne s'opposait : c'est  $vr\gamma' r$  qu'ont reçu les Turcs qui étaient en contact avec les Sogdiens, comme le montrent le  $vr\gamma' rd'$  du fragment T. II, Y, 59 du Chuastuanist édité, traduit et commenté par M. von Le Goq et les nombreux exemples que présentent les textes publiés par M. F. W. K. Müller dans ses Uigurica II (Abhandlungen de l'Académie de Berlin, 1910). D'autre part, là où l'on trouve la forme vihāra, ce n'est pas, à ce qu'il semble, en domaine sogdien.

On voit encore, dit al-Birūni vers l'an 1000, leurs monuments (il s'agit de ceux des شهنان šamanān ou bouddhistes) les bahār de leurs idoles, leurs farxār sur les confins du Xurāsän touchant l'Inde (Chronologie orientalischer Völker von Alberūnī, herausgegeben von Ed. Sachau, p. ٢-٧). Or bahār et farxār ne font qu'un : farxār répond très exactement à sogd. βry'r, c'est-à dire \*βarxār, avec la même transcription de l'ancienne spirante sonore \beta par \io que, par exemple, dans faypūr « fils de Dieu », dont le premier élément fay- est l'équivalent du persan bay- dans بغداد baydād, ou que dans les noms de mois sogdiens فع dont l'initiale étail βαγα- et فوغ qui signifie Buy- (cf. Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1907, p. 465). Quant à bahār, c'est vihāra lui-même avec un b initial substitué tout naturellement au v- (et non \*w-) de l'original inconnu en iranien quand le mot étranger y a pénétré; chacun connaît d'ailleurs le rapprochement populaire, le jeu de mot, qui, à date plus basse, a nationalisé le mot en persan et lui a imposé son vocalisme : bahār «le monastère» s'est confondu avec bahār «le printemps», et surtout l'illustre Nau Bahār des environs de Balkh, célébré par Hiuen Tsang, décrit par Yaqut et tant d'autres est devenu « le premier printemps ». Mais Balkh, c'est-à-dire Bactres, n'est pas en Sogdiane, et bahar ne peut pas être sogdien, parce qu'il présente un -h- intervocalique conservé et que l'un des caractères distinctifs de ce dialecte est, comme l'a reconnu M. Andreas, le passage à -x- de tout -hplacé entre voyelles (voir F. W. K. MÜLLEB, Uigurica, p. 3, note 3) : farxār ou βry'r présentent précisément ce passage, car le y de l'alphabet sogdien est employé aussi bien à rendre la spirante sonore y que la sourde x (voir J.A., janv.-fév. 1911, p. 81 et suiv.). On a d'ailleurs, d'autre part, des renseignements, un peu tardifs il est vrai, mais néanmoins curieux sur la distribution géographique de فرخار farxār. Dans la Tabki ratu 'š-Šu'arā «Mémoires sur les Poètes», de Daulatšāh, il est fait mention dans la première section (éd. Ed. Browne, pp. 44-v.) d'un poète de peu d'importance appelé Farxārī : ce nom, dit Daulatšāh, est tiré de celui d'une localité appelée Farxar. Et en effet, nous savons que, dès avant l'époque où écrivait notre compilateur et qui n'est pas antérieure à l'an 1/187 de notre ère, le mot «couvent bouddhique», farxar ou bahar, n'était plus pour les Persans qu'un nom de lieu ou même qu'une localité indéterminée et lointaine; c'est là d'ailleurs un fait qui s'est produit de façon parallèle dans l'Inde où le mot bahār est aussi tombé dans le domaine de la géographie. En outre le persan avait triomphé entièrement dans les pays, sogdiens à l'origine, de Boukhara, de Samarqand et au delà : sous les Califes, ces deux grandes villes apparaissent ornées de faubourgs dits Nau Bahār à l'instar de celui de Balkh. Mais il reste que Daulatšāh énumère un Farxār dans le Badaxšān, région sameuse pour ses mines de rubis et dont le nom nous est encore attesté soit avec la spirante sogdienne Baδaxšān, soit avec la liquide qui a remplacé dialectalement &, Balaxšān (cf. Andreas, Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1910,

p. 310); un autre dans le Xutlān, sur la rive droite du haut Oxus, immédiatement au-dessous du Badakhchan; un troisième entre le La Xata « la Chine du Nord » et le pays de Kās-yar; un quatrième enfin dans le Turkestan d'alors. Or ces quatre Farxār sont précisément distribués sur le domaine sogdien, des frontières de la Chine à la mer Caspienne, du haut Oxus à la Mongolie.

Le point délicat est la formation de Bry'r, le changement qu'à subi vihāra. Il est certain que ce dernier aurait dû donner  ${}^*\beta(y)\gamma$ r en sogdien, et  $\beta r\gamma$ r ne peut guère être que le résultat d'une interprétation, analogue sans doute à celle que l'on retrouve en chinois, et d'une réfection du mot étranger et inintelligible. Un ancien \*βyy'r offrait d'ailleurs un point de départ naturel à une pareille interprétation : la seconde partie du mot, -y'r, recouvre exactement en sogdien, à l'intérieur ou à la finale, c'est-à-dire avec \*-x- (noté -y-) pour -h-à l'intervocalíque, le -hār que l'on retrouve dans le persan zīnhār « protection, abri, sûreté » (cf. Hübschmann, Pers. Stud., p. 60) et qui se rattache au verbe avestique har- « préserver, surveiller », au nom d'agent harstar- et à l'adjectif gathique hāra-; il répond d'une façon précise et qui ne peut être fortuite avec son sens d'abrin, aux mots chinois 含 chö amaison n et 廬 lu ahutten qui, précédés de 精 tsing, désignent le vihāra. Le βr- qui forme le premier terme du composé Bry'r est beaucoup moins facile à expliquer; il ne correspond certainement pas à tsing en tant que ce dernier est interprété par « pureté ». Mais ce n'est pas là le sens propre de 精 qui signifie en réalité « essence » et, par conséquent, «force vitale, force et semence virile, énergie, zèle » : c'est lui qui représente le sens de «zèle, volonté» dans 精 進 tsing tsin qui traduit le sanskrit vīrya «énergie». Or \$\beta r\$- doit être sans doute lu \*\beta ar-, et sous cette forme il est l'équivalent exact de l'ossète bar «volonté» dont l'étymologie est d'ailleurs difficile (cf. HÜBSCHMANN, Etym. u. Lautl. d. oss.

Spr., p. 27; MILLER, Grundr. d. iran. Phil., t. I, Anhang,

p. 33).

Par la suite, le نبخار sogdien est devenu l'un des termes marquants du vocabulaire érotique des lyriques persans. C'est un des lieux communs de leur rhétorique rassinée, et M. Browne a montré dans une note de sa remarquable Literary History of Persia, t. II, p. 422, comment Naušād, Yaymā, Xutan, Čigil, Farxār et d'autres y désignent tour à tour et indifféremment la ville célèbre pour la beauté de ses habitants. Dans un distique d'un nommé خواجه سمالي Xoja Salman que cite Daulatšāh à l'endroit indiqué ci-dessus de sa Tabkirat les sont cités à côté des بت ماچيري lointains et vagues, de saçon toute banale; Mu'izzī, qui est un poète d'une bien autre valeur, mort vers le milieu du xnº siècle, emploie Farxār de manière aussi conventionnelle, comme d'ailleurs sa poésie est avant tout rhétorique : M. Browne en donne un excellent exemple et une caractéristique précise dans sa Literary History, vol. II, p. 329. Mais aux premiers débuts de la poésie persane il ne devait pas en être de même et ce mot surprenant devait répondre à un besoin, à des idées ou des images courantes; et, en fait, rien ne s'explique plus aisément que son introduction dans la terminologie lyrique des Persans. Lorsque le sens du mot était encore perçu avec netteté, au moment où les et les بت بهارات étaient encore visibles sur les confins du Khorasan, comme dit Al-Bīrūni (cf. ci-dessus p. 53), un farwar représentait, par définition, un lieu de recueillement et de paix; c'était de plus une oasis véritable et délicieuse, pourvue abondamment d'eau et d'ombrage; c'était enfin un endroit où l'on pouvait admirer des idoles belles ou charmantes. Jusque vers le milieu du xi° siècle sans doute, les poètes se sont véritablement représenté les farxār qu'ils chantaient, et il n'est pas du tout invraisemblable que, par exemple, le second distique de la seconde qasida de Minucihri (éd. de Biberstein

Kazimirski, p. ^) n'ait une signification plus réelle qu'on ne la lui accorde généralement. En tout cas, il gagne de façon manifeste à être rendu avec précision, car :

devient alors: « Tu dirais que le jardin est devenu un monastère du Bouddha; les oiselets y sont des moines, et les fleurettes y sont des idoles ».

D'ailleurs, ce n'a pas été impunément que la renaissance de la poésie persane s'est faite dans le Khorasan, dans des pays qui, du temps même des Sassanides, n'étaient rattachés à la Perse que d'un lien fort lâche (cf. Marquart, Eransahr, p. 47 et suiv.), où la xoun persane n'avait triomphé de façon décisive qu'à date relativement récente et qui devaient se montrer plus longtemps encore rebelles à l'unification religieuse et au joug arabe qu'à la centralisation morale et culturelle persane. Il était impossible d'ailleurs que le contact avec le bouddhisme, le manichéisme et le zoroastrisme, avec une langue de civilisation telle que le sogdien, frappée à mort il est vrai, mais vieille de huit à dix siècles, restât sans influence. Les poètes de Boukhara et Samargand ont été amenés tout naturellement à enrifarxār. Si فبخار chir leur vocabulaire de termes du genre de l'orthodoxie musulmane et la langue des gouvernants orthodoxes, le persan, qui s'était substitué à l'arabe, ignoraient de parti pris le culte des belles formes et images d'hommes ou de femmes, il n'en était pas de même du sogdien parlé en grande partie encore par des infidèles; il était tout désigné pour fournir aux poètes idolâtres des noms de représentations humaines. Ne sait-on pas que, longtemps après la prise de Boukhara par les Arabes, la population aisée de la ville était encore étrangère à l'islamisme, et que non seulement les

chambres et demeures des riches, mais leurs portes mêmes étaient ornées de sculptures remarquables et d'idoles (voir Ch. Schefer, Chrest. Pers., t. I, p. 51-52)? A défaut d'autres, les poètes amoureux de Boukhara et de Samarqand avaient à leur disposition les dieux et les déesses des cultes tolérés, et avant tout du bouddhisme, les plus beaux, les plus riches, les plus hut qui بُتْ hut qui بُتْ hut qui répond d'abord chez eux à notre «idole» : il représente, en effet, de façon exacte le pwt des textes sogdiens bouddhiques dont le p- initial n'est qu'une graphie pour b- ainsi qu'on l'a montré dans ce journal même (J.A., janv.-févr. 1911, p. 90 et suiv.) et dont le -t est le résultat dernier de l'assourdissement du -d(dh) à la finale en sogdien (cf. Honn, Grundr. d. iran. Phil., t. Í, 2, p. 80). C'est, d'autre part, τές fay, forme sogdienne (cf. persan ἐς bay «dieu») qui remonte à un βγ plus ancien, largement attesté à travers tout le sogdien (cf. J.R.A.S., avril 1911, p. 497 et suiv.) et qui représente sinon notre «idole», du moins notre «divinité» (cf. Horn, Grundr. d. iran. Phil., t. I, 2, p. 78). C'est enfin, liés étroitement à ces emprunts au sogdien, à la langue qui va de Samargand au limes chinois et à la Tartarie et qui est évincée de la Sogdiane propre par le triomphe du persan et peut-être davantage encore par les invasions turques et les massacres des anciens habitants, la réputation du Turkestan et de la Chine comme pays de la beauté et l'emploi des mots «turk» et «čin» dans le langage amoureux. Ni l'un ni l'autre n'y valent par leur sens propre : ce sont tous deux à l'origine des désignations extérieures, avant tout géographiques, et plus tard des termes conventionnels sans aucun substrat concret.

En dernier ressort, étant donné ce que nous savons aujourd'hui des origines et de la technique de l'art gréco-bouddhique, on se trouve amené à conclure que le vocabulaire lyrique persan a conservé comme un reflet lointain et affaibli de l'art hellénique dans les quelques mots sogdiens qui viennent d'être signalés en passant.

#### III

On sait qu'à son retour de mission, lors de son passage à Pékin, M. Pelliot a laissé photographier quelques-uns des documents les plus curieux qu'il rapportait de Touen-houang pour un groupe d'érudits chinois. Ces documents ont paru sous le titre de : 敦煌石室遺書 Touen-houang che che yi chou, «livres perdus de la chambre de pierre de Touen-houang» (cf. Chavannes, Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1910, p. 245). Parmi eux se trouve un fragment manichéen sans titre, dont l'écriture est du viir siècle et qui a été édité par M. 蔣斧 Tsiang Fou(1). C'est un texte des plus intéressants d'ailleurs, qui confirme l'existence chez les manichéens orientaux de temples et donne même sur leur disposition des indications précises. Ainsi le témoignage des Chinois vient confirmer celui des Arabes, des anciens Turcs et de l'archéologie. Tandis que les manichéens de l'Occident, les Africains, les Cathares répudiaient toute église, toute idole, et tout autel, les fouilles de M. von Le Coq lui ont permis de mettre à jour, dans des édifices religieux manichéens de la région de Toursan, des représentations murales et des bannières illustrées (voir von Le Coo, Chuastuanift, p. 36). Les diverses rédactions turques du Xwastuwānēft (cf., pour cette forme du Nord, arm. xostovan) ou «Confiteor» manichéen publiées récemment parlent toutes d'ailleurs d'un temple qu'elles appellent cyd'n (et zyd'n). Quant au précieux فهرست العلوم Fibristu 'l'ulum « Catalogue des Sciences», il nous apprend

<sup>(1)</sup> Tout ce qui dans cette note est chinois repose sur des données fournies obligeamment par M. P. Pelliot.

que des temples بيع manichéens se construisaient en 'Irāq même, dans l'emplacement de l'ancienne Ktesiphon (cf. Flü-

GEL, Mani, p. 67, 100 et 324).

Mais où le fragment manichéen rapporté par M. P. Pelliot est d'un intérêt tout particulier, c'est quand il traite des prêtres attachés aux temples, de leurs titres et de leurs fonctions. Il en distingue trois pour chaque temple, dont il donne le nom original en transcription, et dont il indique le rôle en chinois. Le premier s'appelle 阿拂胤薩 a-fou-yin-sa : c'est le «chef des vœux»; le second, «le chef de la doctrine», s'appelle 呼 D廬 喚 hou-lou-houan; le troisième ensin, que l'ordre des caractères empêche de reconnaître pour « celui qui est de service dans le mois » et dont il est plus prudent de rendre, provisoirement au moins, le titre par le mot-à-mot «lune+direct», a nom 遏換链塞波塞 ngo-houan-kien-sai-po-sai. Les titres des deux premiers prêtres sont intelligibles sans trop de difficulté et il est clair qu'ils sont l'un et l'autre iraniens et plus spécialement pehlvis : a-fou-yin-sa est la transcription de 'fivrynsr, ce qui signifie exactement «chef des vœux» et se compose du pehlvi r, c'est-à-dire sar, pers. سر tête, chef n et du substantif 'fwryn, pers. آنرين «louange, bénédiction» dont le -w- est écrit dans les documents de Tourfan, sinon dans les formes nominales, du moins dans le verbe 'fwrydn. Quant à hou-lou-houan, c'est tel quel le pehlvi xrwxw'n- du xrwxw'ny du fragment M. 176, publié par M. F. W. K. Müller dans les Handschriften-Reste, II, p. 62; son existence indépendante est établie de façon certaine par le sogdien wrwhwn qui figure dans un entête du débris M. 64 (cf. F. W. K. MULLER, loc. laud., p. 92). Ces deux transcriptions sont de la plus grande fidélité : la prononciation ancienne de a-fou-yin-sa était \*a-phut-'in-sat si l'on note par l'articulation initiale ancienne (aspirée?) de yin, c'est-à-dire, le -t implosif final répondant à -r, \*aftrinsar, soit la prononciation réelle de אפֿורינסר; de même hou-lou-houan

était articulé hu-lu-hwan et représentait, avec résolution du groupe initial, ainsi qu'il convient en chinois et qu'elle se faisait sans doute déjà de façon sensible en pehlvi, et avec l-pour r-, \*x(")rōxwān.

La restitution du titre du troisième prêtre offre plus de difficultés : il est singulièrement long, et sa valeur exacte ne nous est pas donnée en chinois; en revanche l'exactitude des graphies phonétiques qui précèdent nous assure que la notation chinoise nous offre un point de départ solide. Or la prononciation ancienne restituée de ngo-houan-kien-sai-po-sai était sensiblement \*at-ywan-gyan-sak-pa-sak; il n'est pas douteux qu'un pareil mot soit un composé en iranien et il est des plus vraisemblables qu'il se termine par \*pāsak, le correspondant rigoureusement exact dans le dialecte du Sud-Ouest, c'està-dire dans le parler du Fars, du \*pāhrak du dialecte septentrional ou arsacide qui nous est conservé en arménien sous la forme pahak (Hübschmann, Armen. Gr., p. 217); l'un et l'autre répondent également à un ancien \*pāθraka- et signifient « celui qui surveille, qui garde ». Comme le -t implosif est pour -r, on est amené à restituer pour le début du titre \*arywangan c'està-dire "arwangan, soit une forme pehlvie "rw'ng'n qui est à rw'ng'n « sermon, lecture sacrée » ce que 'rw'n « Ame » est à rw'n «âme» dans le moyen persan de Tourfan (cf. pour ces mots SALEMANN, Manich. St., I, s. vv. רואנגאן, רואנגאן et ארואן). Enfin la syllabe -sak-, qui reste inexpliquée, ne peut guère avoir d'autre sens, étant donné ce qui précède, que celui de « récitation à haute voix, débit solennel et sacré, proclamation »: comme telle elle n'est pas attestée en pehlvi, mais elle répond bien à un mot \*sāh, représentant récent du gathique sāngha-(noté à l'origine יסונה; voir Andreas-Wackernaget, Nachrichten de l'Académie de Göttingen, 1911, fasc. 1, p. 16), avestique sanha- «récitation, annonce solennelle», et permet de traduire le titre entier par « surveillant de la récitation (ou

lecture) du prêche ». Ainsi la transcription chinoise du troisième titre ne serait pas moins satisfaisante que celle des deux premiers : sans insister sur les valeurs de l'initiale \*at- et des trois derniers monosyllabes -sak-pa-sak qui n'appellent pour ainsi dire pas de remarques, il sera permis de signaler que la transcription de \*van par 按 houan a pour parallèle celle de -vān- dans nirvāna par 注 houan (voir Julien, Méthode, p. 112, n° 431). Quant à 健 kien, ancien \*gyan, il sert à transcrire Gān- dans Gāndhāra (ap. St. Julien, Méthode,

p. 126, nº 626).

Il ne paraît pas très facile au premier abord de se rendre compte du rôle des trois prêtres dont on vient d'essayer de rétablir les noms sous leur forme première, ni de les replacer dans leur milieu réel. Pour commencer, nous ignorons s'ils diffèrent purement et simplement au point de vue de leurs attributions ou s'ils se distinguent au point de vue hiérarchique. Pourtant le fait qu'ils sont au nombre de trois donne à penser qu'on doit retrouver ici quelque trace de la division de l'église manichéenne en cinq échelons, telle que les manichéens orientaux au moins l'ont connue (cf. Kessler, Forsch. über d. Manich. Rel., p. 364, note 1). La formule d'abjuration de l'église grecque vise en effet avant les «purs» ou έκλεκτοί et les άκροαταί: τούς... διδασκάλους καὶ έπισκόπους καὶ πρεσθυτέρους, et le Fibristu Lulum donne de façon rigoureusement parallèle trois ordres de prêtres superposés aux deux ordres des « electi » et des « auditores » : العلون ابناء الحلم al-mu'allimūna 'abnā'u 'l-hilm العلمون ابناء الحلم «les docteurs, fils de la patience», المنتمسون ابناء العلم و ales docteurs, mušamm(?)sūna 'abnā'u 'l-'ilm « ceux du soleil (?), fils de la science (doctrine) », الغسيسون ابناء العقل al-qasīsīmūna 'abnā'u 'l-'aql «les prêtres, fils de la raison ». Il semble bien que ce soit le dernier des prêtres nommé dans le document chinois que nous devons à M. Pelliot qui réponde au premier de ceux que citent les textes

grecs et arabes. Mais il n'importe que le point de départ de l'énumération diffère pourvu que l'ordre soit le même; d'ailleurs il ne faut pas oublier que notre anonyme chinois ne parle pas des deux divisions «laïques», si toutefois on peut appliquer cette désignation aux «electi». Il reste que le Sideσκαλοs, le mu'allim et le \*'rw'ng'nsāh pāsak paraissent bien se correspondre; le rw'ng'n a dû être en effet un grand moyen d'enseignement : d'après l'apologue que contient le fragment M. 47 (F. W. K. Müller, Handschriften-Reste, II, p. 85), il est comme «l'ombre d'une maison » qdg s'yg, que les auditeurs font à la foi. C'est un péché grave de le négliger (fragment M. 177, Handschriften-Reste, II, p. 88), et on l'accomplit en présence d'un qyrbqr grand personnage qui a des visions de l'au-delà, qui est prophète ou missionnaire, comme le souligne justement M. Salemann (Manich. St., I, s.v. כירבכר) et, qui sait? peut-être aussi \* rwngānsāh pāsak.

Le deuxième rang appartient au «chef de la doctrine » d'après l'anonyme chinois, à l'énloxonos d'après les Grecs, ce qui est peu précis, à des personnages d'emploi difficile à définir, semble-t-il, d'après le Fihristu 'l-'ulūm et le titre restitué de \*xruxwān. Pourtant il est à peu près certain, on l'a vu, que ce mot recouvre lettre pour lettre pehl. xrwxw'nn- et sogd. xrwhxw'nn des documents mis à jour à Tourfan par les Allemands et publiés par M. F. W. K. Müller. H est remarquable dès lors, que dans le fragment M. 64 (F. W. K. Müllers, Handschriften-Reste, II, p. 92) xrwhxw'nn apparaisse dans l'une des notes à l'encre rouge qui indiquent par qui et comment doivent être chantées les différentes parties d'un hymne : un certain morceau est attribué au xrwhxw'nn, un second doit être chanté (?) sur le même air, un troisième enfin donné en réponse par le chant des amis; d'où il ressort que le xrwhxw'nn jouait un rôle propre d'efficiant dans certains services religieux. Il est aussi bien probable que dans M. 176 verso (F. W. K.

MÜLLER, loc. laud., p. 62) les xrwxw'n- dont il est question après le shry'r « souverain » n'étaient pas de simples mortels,

mais des prêtres.

Ce mot xrwxw'n- est d'ailleurs remarquable; son étymologie est claire et il est évident qu'il s'agit de « celui qui fait retentir l'appel »; M. Salemann traduit par «der Rufer» (cf. Manich. St., I, s.v. כֿרוכואן). Or «l'appel» joue un rôle considérable dans le manichéisme des documents originaires de Tourfan, où il paraît bien désigner sans plus la bonne doctrine : le prophète manichéen quitte Babylone, ainsi qu'il le dit lui-même, afin de «faire retentir l'appel, xrws'n xrws, à travers le monde» (F. W. K. Müller, Handschriften-Reste, II, fragment M. 4, p. 52, texte et note 2); la religion manichéenne est appelée a grand appel » xrwsg wzrg (F. W. K. Müller, loc. laud., M. 32, p. 62) et le triomphe de la vraie foi au dernier jour est celui du «grand appel » wzrg xrwh (ibid., M. 473 b, p. 23) ou de I'appel » xrwh (ibid., M. 472, p. 18). Ainsi qu'il est naturel, le mot «appel» entraîne ceux de «réveil» et de «réveiller» wygr's- (ibid., M. 4, p. 53; M. 175, p. 62; M. 32, p. 62) et la distance n'a guère dû être grande, comme on voit, entre le «maître de la doctrine» et celui «qui faisait retentir l'appel ». D'après le Fihristu 'l-'ulūm, ce prêtre serait المنتقس; G. Flügel a longuement discuté cette forme dans son édition du passage concernant le manichéisme, aux pages 294 et suivantes, où il a montré que l'on se trouvait en présence d'un a soleil » : il s'y est décidé pour le participe شهس passif مشمس musammas auquel il a attribué le sens d'ailluminé par le soleil », parce que, selon lui, la forme active, qui eût signifié simplement « prêtre, adorateur du soleil », eût pu convenir à n'importe quel manichéen. Tous, en effet, se tournaient d'abord vers le soleil pour prier; vers la lune ou vers le Nord à son défaut sculement (cf. Kesslen, Forsch. über d. Manich. Rel., p. 245-246). Mais cette difficulté s'évanouit si الشقس est le xrwxw'n-; car si chaque fidèle manichéen est, à l'heure de la prière, مشقس mušammis « participant au soleil, adorateur du soleil », celui qui l'est de fondation, de par son caractère sacré et son rôle liturgique, c'est avant tout le xrwxw'n-« celui qui appelle » tourné vers le soleil. S'il en est ainsi, on pourrait lire المنقسين dans le texte du Fihrist et l'on échapperait à l'interprétation un peu forcée de Flügel, qui était réduit à introduire dans le manichéisme une illumination, une inspiration solaire malaisée à admettre.

Le titre du troisième prêtre est à peu près insignifiant en grec et en arabe; tout ce que l'on peut dire du πρεσθύτερος arabe qui n'est que le syriaque معمعاً « ωρεσδύτερος », c'est qu'ils désignent l'un et l'autre des religieux de rang modeste. L'anonyme chinois, avec sa désignation de «maître des vœux» et la transcription du titre iranien, nous apprend bien davantage; grâce à lui nous savons que le πρεσθύτερος manichéen était spécialement préposé aux vœux, c'est-à-dire aux prières. Car les prières des manichéens sont avant tout des bénédictions, des glorifications et ont tout à fait l'allure d'hymnes ou même, par endroits, de litanies (cf. Flügel, Mani, p. 307 et suiv.; Kess-LER, Forsch. über d. Manich. Rel., p. 243 et suiv.): aussi le verbe 'fwrydn, écrit aussi 'pwrydn, qui n'apparaît pas moins de neuf fois dans les documents manichéens pehlvis de Tourfan publiés jusqu'ici, n'a qu'une seule fois le sens de «bénir» en parlant de la faveur des dieux envers les hommes (F. W. K. Mül-LER, Handschriften-Reste, II, M. 43, p. 78); dans les huit autres cas où il est fait usage de 'fwrydn, c'est dans le sens de «louer, exalter » la divinité, seule façon de s'adresser à ellesi l'on excepte les actes de contrition. L'on voit le fidèle employer côte à côte et presque comme des synonymes

nmbrym et 'pwrym «je rends hommage» et «je rends louanges » à la gloire de Mani et à Mani lui-même, à Bar Sīmūs et à Bar. .?. . (F. W. K. Müller, loc. laud., M. 4, p. 58 et 59; cf. aussi ibid., M. 176, p. 60). D'autres fois fwrydn «louer» figure à côté de nmbrym « nous rendons hommage n et de 'st'ym «nous célébrons» (F. W. K. MÜLLEB, loc. laud., M. 324, p. 74) ou du verbe « célébrer » \* stwdn, seul ou non (ibid., M. 555, p. 74; Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1904, p. 350), mais sa valeur est constante. Le substantif qui lui répond, 'fryn, est employé sensiblement aussi souvent dans le sens de « bénédiction des dieux » que dans celui de «louange (prière) aux dieux»; et il y a de cette dernière signification quelques exemples décisifs : dans le fragment M. 2 (F. K.W. MÜLLER, Handschriften-Reste, II, p. 30) Mari Amu raconte qu'il est resté deux jours en prières devant le soleil : dw rweg pd 'pryn...pyš wwrxsyd. La communauté des manichéens, qui n'entre en relation avec la divinité que par la prière, dit par ailleurs elle-même qu'elle lui offre 'fryn « la louange », ou 'fryn 'wd 'st'wysn (ou 'st'wysn) «la louange et l'éloge»; ainsi dans M. 4, par exemple (F. W. K. MÜLLER, Handschriften-Reste, II, p. 56), où il est dit : tw pdyr 'j h'm'g dyn ... 'pryn 'wd 'st'yin « toi, reçois de la communauté entière . . . louange et éloge ».

Si l'interprétation qui vient d'être tentée du curieux témoignage chinois que la grotte de Touen-houang nous a conservé sur le manichéisme d'Asie centrale se vérifiait, on retrouverait, en somme, dans chaque temple manichéen du Turkestan chinois les trois rangs de prêtres qui constituent les trois rangs supérieurs de l'Eglise manichéenne; et l'on connaîtrait, tout au moins, les titres et fonctions du clergé attaché à chacun des sanctuaires. Malheureusement, malgré la rigueur que l'on s'est efforcé d'observer dans les équivalences phonétiques et les restitutions linguistiques, ce qui précède ne peut et ne doit être qu'un essai de reconstruction. Nous ne sommes pas assez bien informés sur l'ensemble des dialectes moyens iraniens, sur la transcription chinoise des noms autres que sanskrits, ni sur les choses d'Asie centrale, pour pouvoir atteindre ici beaucoup au delà du probable.

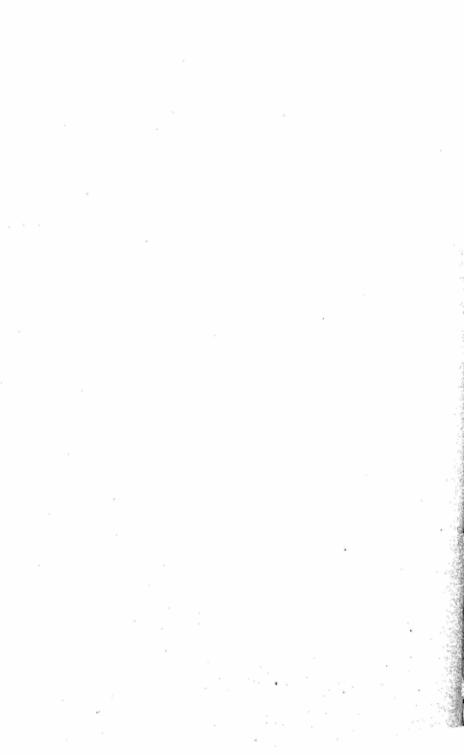

## LES EMPRUNTS TURCS

DANS

## LE GREC VULGAIRE DE ROUMÉLIE

ET SPÉCIALEMENT D'ANDRINOPLE,

PAR

#### LE P. LOUIS RONZEVALLE, S. J.

propesseur à la faculté orientale, université saint-joseph, devrouth (syrie).

#### AVANT-PROPOS.

La présente étude s'adresse spécialement à deux catégories de lecteurs : premièrement, aux amis du grec moderne vulgaire, quel que soit, d'ailleurs, le degré de corruption sous lequel se présente un de ses dialectes; deuxièmement, aux amis de la langue populaire turque-ottomane. Les premiers y prendront plus intimement contact avec un des idiomes grecs les plus répandus, puisqu'il s'étend sur les deux tiers environ de la superficie de la Turquie d'Europe. Sans doute, ce n'est qu'un des aspects du grec de Roumélie et, il faut le dire, son aspect le moins hellénique, que nous essayons de fixer aujour-d'hui; mais le fait qu'une foule de mots ottomans se sont incorporés dans ce parler vulgaire et s'y sont, pour la plupart, comme naturalisés en s'affublant du costume grec (1),

<sup>(</sup>i) Un exemple entre mille de cette grécisation d'un mot turc: le verbe (αllamák πsauter»), est devenu ατλαdά, ᾶs, ou ατλαdίζου, fut. ίσου. Les terminaisons ίζου, ίσου sont dialectales pour ίζω, ίσω. Nous y reviendrons plus loin. L'étude de M. St. B. Ρεμπές, Θραμικά, sur le grec de Qyrq-Kilisé (Athènes, Sakellarios, 1905, Bibliothèque Marasli), ne comprend pas les emprunts au turc-osmanli.

suffit, je crois, pour y intéresser ceux qui s'occupent de dialectologie grecque. Les amateurs de turc populaire trouveront aussi, nous l'espérons, quelque profit à parcourir ces pages. Et d'abord, la prononciation dialectale de tel mot turc, qu'on chercherait vainement dans les dictionnaires ou dans les gros suppléments comme celui de Barbier de Meynard, cette prononciation, dis-je, est, en plus d'un cas, exactement donnée par notre transcription grecque du même mot hellénisé. Les exemples n'en manqueront pas dans le cours de ce travail; constituant dans leur ensemble un petit supplément phonologique pour le turc parlé. Mais il y a plus. Au point de vue sémantique, les lexiques nous ont paru plus d'une fois incomplets : bien des nuances, des acceptions courantes, aussi bien chez les Grecs que chez les Turcs, n'y sont pas mentionnées (1); nous nous sommes fait un devoir de les signaler en leur lieu, complétant ainsi sur certains points le vocabulaire turc.

(i) P. ex. le mot ψ=πεζέκι, pour lequel les dictionnaires ne donnent que le sens de «fumier, bouse de gros bétail». Or nous avons entendu le même terme employé couramment par toute la population thrace au sens de «grumeau, motte de terre».

Voici par ordre de date, les principaux dictionnaires turcs que nous avons

pu consulter :

. Vocabulario italiano turchescho, compilato dal M. R. P. F. Bernando DA PARIGI, Predic. capuc. . . 4 vol., Roma, Impr. Propag., 1665.

T.-X. BIANCHI, Dict. franç.-turc., 2 vol., 1843. T.-X. BIANCHI, Dict. turc-franç., 2 vol., 1850.

J. W. Redhouse, A Lexicon English and Turkish, London, 1861.

N. Mallour, Dict. ture-franç. avec la prononciat. fig., 2 vol., 1863.

M. PAVET DE COURTEILLE, Dict. turk-oriental, Paris, 1870.

A.-C. Barbier de Meynard, Dict. turc-fr., Supplément aux Dict. publiés jusqu'à ce jour, 2 vol., Paris, 1881 et 1886.

Ch. Samy-Bey Fraschery, Dict. turc-franc., Constantinople, 1885.

N. Hilmi. Dict. de poche ottoman-franç., Constantinople, 1887.

R. Youssour, Dict. turc-franc., en caractères latins et turcs, a vol., Constantinople, 1888.

W. Wiesenthal, Dict. de poche franç-ture, 2º édit., 1895

On se demandera peut-être, en examinant les files de mots turcs que nous citons comme ayant passé au grec, si nous n'en avons pas allongé la liste à plaisir. Notre réponse est que ces mots d'emprunt ne sont pas tous d'un usage également étendu parmi les Rouméliotes. Les uns ont le privilège d'être seuls employés par ces derniers (1) : nous les avons marqués d'un astérique (2). On constatera qu'ils sont encore assez nombreux; parmi eux, les noms abstraits (3) et les noms de profession occupent une place très importante (a). D'autres mots turcs sont employés concurremment avec des synonymes d'origine grecque ou étrangère : nous signalons la plupart de ces derniers, avec les différences de nuances qui peuvent les caractériser. Plusieurs termes enfin sont d'un usage plus rare, plus local (Andrinople ou environs), ou plus exceptionnel, comme la catégorie de mots et expressions qu'un Grec n'emploie qu'avec une pointe d'ironie, pour imiter ou contrefaire

(1) Quand nous disons Grecs, Thraces ou Rouméliotes, nous entendons aussi généralement les Levantins; le lecteur sera averti toutes les fois qu'il y aura entre eux des divergences notables. Nous faisons cependant remarquer, une fois pour toutes, que le Levantin est plus porté à employer des mots d'origine turque; car le Grec, à raison de sa langue liturgique et politique, est tout naturellement en possession d'un vocabulaire hellénique plus étendu. Autre circonstance aggravante pour le parler des Levantins : c'est leur grande propension à gréciser des mots d'origine italienne, française, etc. : d'où il suit finalement que le grec de Roumélie, très pauvre et très corrompu par luimême, l'est encore davantage sur les lèvres d'un Levantin : c'est vraiment un jargon, dans toute la force du terme.

(2) Parfois l'astérisque n'affecte qu'une des significations du mot emprunté.

(3) Souvent le nom abstrait d'origine grecque existe parfaitement et serait d'un usage commode; le Bouméliote lui préfère cependant l'abstrait turc (à désinence turque hellénisée), même quand pour le concret correspondant il a recours à un terme grec ou d'origine franque; p. ex. : ἀδο(ν)κάτονε «ανο-cat» aurait pu devenir ἀδο(ν)κατείδ «profession d'avocat». Nos Rouméliotes lui préfèrent ἀδο(ν)κατλήκε. La désinence turque ΞJ, grécisée en λίκε ου λήκε suivant les règles de l'euphonie turque, lui sert admirablement à cette fin.

(a) Les substantiss en gns (3) pour les artisans, marchands, etc. sont légion.

Nous n'avons tenu à citer que ceux dont la première partie est turque : sexep-

gns aconfiseur»; συπυρguegns amarchand de balaisa, etc.

les Turcs, par exemple  $l\lambda l s με, δωκάνμα,$  pour dire: «gare! ne me touche pas, ne t'y frotte pas »; βοῦρ ωατλασὴν «frappe, qu'il crève—sus au misérable! pas de quartier!» Enfin l'emploi du même mot turc variera souvent avec les localités, selon la prédominance de l'élément turc ou grec: les nuances se multiplient ici presque à l'infini, et il serait aussi inutile que fastidieux de vouloir les cataloguer; mais un fait général qu'on ne saurait assez constater, c'est que le grec d'Andrinople est incomparablement plus émaillé de mots turcs que celui de Constantinople, — la capitale cependant du monde ottoman depuis quatre siècles et demi!

La chose peut paraître de prime abord étrange; mais elle s'explique facilement par un examen rapide de la situation géographique et ethnographique et des destinées très diverses de ces deux grandes villes. Andrinople fut, depuis 1362 deux ans après avoir été enlevée aux Grecs par Amurat Ier ..... jusqu'à la prise de Constantinople, la capitale de l'empire ottoman : ce qui ne put que favoriser l'introduction, dans l'idiome grec, parlé chez elle, de toute une terminologie administrative, militaire, financière et, par-dessus tout, pratique, facilitant les rapports journaliers de deux grands peuples. Le siège du sultanat une fois déplacé, on pouvait s'attendre à voir les Grecs revenir quelque peu à la pureté relative de leur idiome; il n'en fut rien : l'élan était donné; Andrinople était et elle resta un grand centre ottoman. Son farouche isolement au sein d'une plaine extrêmement fertile et giboyeuse, mais à population très clairsemée, isolement dont les sultans de Constantinople continuèrent à venir jouir durant de longues années (1), la longueur et la difficulté des voies de communi-

<sup>(1)</sup> En plein hiver de 1670, le marquis de Nointel, ambassadeur de Louis XIV auprès de Mohammed IV, doit venir trouver le sultan à Andrinople. La première rencontre eut lieu dans un décor rien moins qu'officiel. « Nos voyageurs, dit M. Albert Vandal, virent passer devant eux, comme en un tour-

cation avec Constantinople, la Grèce et l'Europe, la rendirent pour ainsi dire imperméable aux influences du dehors. Il en allait tout autrement de son heureuse rivale, dont la situation unique, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, avait déjà fait depuis des siècles, la ville cosmopolite par excellence. L'arrivée des Turcs dans ses murs eut beau y introduire de nouvelles mœurs avec un nouveau langage, la compénétration ne put s'y faire comme dans les villes de l'intérieur : le cosmopolitisme de Byzance se survivait dans celui de Stamboul : négociants des républiques italiennes et de toutes les grandes nations européennes, Grecs des îles ou du continent, voyageurs à destination de l'Europe orientale ou de l'Asie, enfin ambassadeurs avec leurs suites parfois très nombreuses (1) continuèrent d'affluer au Bosphore, empêchant, par ces apports constants de civilisation européenne, la langue des vainqueurs d'envahir celle des vaincus au même degré que dans les villes continentales. Ce n'est pas que le grec de Constantinople soit demeuré bien pur de tout alliage turc (2), le contraire aurait été une vraie merveille glossologique; mais une comparaison sommaire, que nous avons plus d'une fois faite sur place, permet de constater combien plus profondément l'idiome grec de Roumélie, vocabulaire et phonétique, a été atteint par la domination ottomane.

billon, une rapide chevauchée: ce n'est rien moins que le sultan Mohammed IV lui-même en équipage négligé, revenant d'une de ses parties de chasse qu'il menait avec une ardeur infatigable et fiévreuse.» (Les voyages du Marquis de Nointel [1670-1680], par Albert Vardal, de l'Académie française, 2° édit. 1 p. 57.) La suite du récit montre à quel point Andrinople était restée ville turque, ville islamique et khalifale.

(1) Cf. A. VANDAL, ibid., p. 55, 116 et passim.

(2) Une oreille exercée distingue assez facilement un Constantinopolitain d'un Smyrniote, et à l'avantage de ce dernier, au moins pour la grécité des termes. Mais à côté de l'un et de l'autre, l'Andrinopolitain — s'il n'a pas honte d'user de son patois hors de chez lui — serait presque pris pour un Turc parlant grec.

Pareille invasion de mots nouveaux n'a pas été, on le pense bien, sans faire subir de profondes modifications aux phonèmes grecs eux-mêmes; et cela non seulement pour les termes ainsi introduits, mais encore pour le répertoire entier, quelles que soient ses diverses provenances. Rien de plus curieux, en effet, que d'entendre parler un Rouméliote : le ton général, la modalité de son grec est quelque chose sui generis qui surprend au plus haut point des personnes même familiarisées avec d'autres dialectes (1). C'est que les sons les plus étrangers à la langue grecque s'y succèdent comme b, dj, d, gu, j, ch, tch, kch; u, eu, ê turc (2), mêlés aux sons propres au grec : β, γ, δ, θ, χ. A la réflexion on constate que l'alphabet rouméliote s'est en somme enrichi de toutes les voyelles et consonnes de l'alphabet turc qui lui manquaient, ni plus ni moins. C'est ce qui nous a déterminé à suivre, pour notre présente étude, l'ordre de l'alphabet turc. Cf. infra, p. 78 et suiv.

Est-ce à dire toutefois que ce soit là l'œuvre exclusive du commerce avec les Turcs ottomans? Il serait, je crois, très faux de l'affirmer. Quand Andrinople fut prise par Amurat I<sup>or</sup> en 1360, bien des mots étrangers d'origine franque, slave, albanaise, valaque, etc., devaient y être courants (3), comme de

<sup>(1)</sup> J'ai connu une personne ayant longtemps habité Chypre, où cependant le langage des paysans est bien curieux aussi, ne pouvant, durant des années, retenir son hilarité, en entendant parler le pur andrinopolitain.

<sup>(2)</sup> Et cependant nous n'étonnerons personne en affirmant que les Grecs, même les plus cultivés, s'ils ne s'y sont pas pris assez à temps, ont les plus grosses difficultés à vaincre pour prononcer facilement et correctement nos sons vocaliques u et eu, ainsi que les palatales j, dj, et les chuintantes ch, tch, kch. Rien de plus fréquent que d'entendre un Grec de la haute société dire : "Zé souis très héré d'in sósen pour "je suis très heureux d'une chosen; ou bien en parlant turc : "guétirédzék, guitmísn pour "guétirédjék, guitmíchn. L'Andrinopolitain, avec la richesse des sons que comporte son dialecte, échappe à ces difficultés.

<sup>(5)</sup> Cf. l'intéressant travail de M. A. Triandaphyllidis sur les mots étrangers dans le grec médiéval : Die Lehnwörter d. mittelgriech. Vulgärliteratur, Strassburg, K. Trübner, 1909. Cet ouvrage, bien documenté et muni de plusieurs

nos jours, ce qui facilitait même singulièrement l'introduction de la langue ottomane au regard de la prononciation. Mais à voir la quantité vraiment énorme de mots et de locutions turques qui défilent dans le parler courant de Roumélie, on n'hésite pas à attribuer à l'élément osmanli une part très notable dans la transformation profonde subie par la phonétique grecque dans ces régions.

Un des phénomènes les plus caractéristiques de cette métamorphose (mais où le slave peut être aussi bien en cause que le turc), c'est l'emploi extrêmement fréquent, dans les mots grecs, de la chuintante ch (s) et de ses composés κέ, τέ, pour les sifflantes σ, ξ, τσ. A force de prononcer ou d'entendre prononcer autour de lui des mots turcs en ω, ε, et des mots slaves en m-ša, μ-tša, m-štša, le Rouméliote a fini par transporter ces sons dans le vocabulaire même de sa langue native; non arbitrairement toutefois, car l'expérience atteste qu'il a suivi en cela certaines lois de phonétique, difficiles peut-être à analyser, mais qu'on peut réduire à cette formule : devant les sons ε et ι, la sifflante se change ordinairement en chuintante : šò, pour σύ, α toi π; κἔεύρειε (prononcé couramment κἔερ's), pour ξεύρειε, α tu sais π; μὶ τἔνγι(ει)ἐs, pour μὲ τἐs ὑγιεῖες (1), α bon appétit π

index bibliographiques très complets, nous a été un excellent appoint pour notre étude, spécialement pour la partie étymologique. Le ton très modéré de l'auteur en ce qui concerne la question si brûlante du grec vulgaire est une garantie de plus pour la justesse des solutions qu'il propose. Nous lui en voulons seulement d'avoir tellement multiplié les sigles abréviatifs, que la lecture de son ouvrage devient par moments un véritable casse-tête.

(i) D'autres écrivent μὲ ταὶς ὑγιείαις, ou même ταῖς. Il nous semble que les uns et les autres, tout en conservant aux mots un cachet plus grec, n'ont pas de raison suffisante d'en agir ainsi. Les seconds transportent à l'accusatif féminin pluriel l'accent circonflexe du datif (car c'est bien l'accusatif que gouverne la préposition μὲ, apocopée de μετὰ); les autres gardent bien l'accent grave de l'accusatif littéral τὰς, mais on ne voit pas pourquoi ils remplacent la voyelle simple α modifiée en ε, par la diphtongue αι. Quant à ὑγιεῖες, voir dans Η. Ρεπκοτ, Grammaire grecque moderne, Paris, 1897, Introd., p. xxix, une excellente raison de l'écrire aussi avec un ε désinentiel au lieu de αι.

(mot à mot : «avec les santés»; comparez l'arabe vulgaire تحتين).

Au contraire, devant les sons α, ο, ου, la sissante persiste : σακκοῦλα «bourse»; σώνου, pour σώνω, «sinir»; σοῦγλα,

pour σοῦ6λα αbroche».

Ce principe ne concerne que les mots d'origine grecque; car pour les autres, ils ont été adoptés avec leur prononciation propre, par exemple τέαλὶ. du turc ἐς «buisson épineux, chardon»; τσαρούχ΄, guêtres et semelles grossières des paysans bulgares, mot d'origine probablement slave (1). C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte les sons vocaliques e, eu, ê, qui n'ont rien à voir avec le grec proprement dit; cf. p. 77, note.

Le même principe vaut pour une autre permutation consonantique analogue à la précédente, celle de ζ en j français (ζ turc) : ἀδανόj, pour ἀδανόζι, « ébène »; jεύγου, pour ζεύγω, « atteler », fut. θὰ jέψου; jέξτ, pour ζέσλη, « chaleur »; Ιηνουδία pour Ζηνοδία, Ζέποδίε; mais ζαρόνου « plisser, froisser »; ζώου « animal »; ζουπώ « presser, comprimer », etc., parce que le ζ est devant les sons α, ο.

Cette double particularité, avec plusieurs autres qu'on a déjà pu entrevoir dans les exemples précités (ου pour ο, ω; ι pour ε, etc.) et sur lesquelles nous reviendrons, constituent la principale originalité du parler andrinopolitain.

On conçoit qu'avec cette multiplicité de sons barbares introduits dans la belle langue des ancêtres, l'alphabet grec soit grandement insuffisant pour une étude comme la nôtre, où ce que nous cherchons avant tout, c'est la reproduction aussi exacte que possible d'une portion notable de l'idiome de Rou-

<sup>(</sup>۱) Nous disons «probablement», parce que la présence du mot ture عاريق avec le même sens, semble faire quelque difficulté.

mélie. Force nous a donc été de recourir à des lettres d'emprunt et à des caractères de transcription. Nous avons maintenu les lettres grecques partout où la chose nous a été possible: mais pour éviter une fois pour toutes des confusions regrettables, nous avons renoncé au complexus 46 si usité dans le grec moderne pour rendre le son b; nous employons tout simplement la lettre française ci-dessus, laissant toujours aux caractères µ6 la valeur qu'ils auraient dans un mot d'origine grecque. Les groupes yy, yx, vx prêtent aussi à la confusion. puisque le grec actuel les prononce généralement ngu; nous les avons évités, et nous représentons ce composé par vgu ou vg, selon la voyelle qui suit; vx se prononcera donc comme il s'écrit : nk; yx équivaudra aussi à gk (avec les différences qui distinguent le γ du ¿). Même remarque pour les lettres ντ, que les Grecs prononcent nd. Nous leur laissons leur prononciation originelle, indépendante de leur position respective : ἐνταρὶ=entari; et nous employons νd pour l'autre cas : έφένdηs. Quand toutefois un mot turc est très courant dans tout le grec parlé, comme c'est le cas de ce dernier, nous indiquons entre parenthèses son orthographe ordinaire : ἐΦέντης, άφεντικός. Pour les autres lettres ou signes, voir le tableau de la page suivante.

Toutes les articulations étrangères admises dans l'idiome thrace ayant leur représentation graphique dans l'alphabet turc, c'est l'ordre même de cet alphabet que nous avons suivi dans notre travail. Après avoir cité le mot turc emprunté, nous en donnons la transcription en lettres grecques (avec recours aux lettres françaises et aux sigles, comme il vient d'être dit) (1). Si le mot turc est entre crochets [], c'est signe qu'il n'est

<sup>(1)</sup> Sans doute les puristes, défenseurs à outrance de la πκαθαρεύουσα», nous en voudront d'offrir aux regards un grec écrit si peu à la grecque et présentant un alliage si bizarre de lettres helléniques, françaises et autres. Notre excuse pour la barbarie des signes est tout entière dans la barbarie des termes

pas employé isolé par les Grecs, mais bien dans une locution; s'il est entre parenthèses, c'est que nous ne l'avons trouvé dans aucun des dictionnaires à notre portée, et que son orthographe est purement hypothétique, basée sur la prononciation entendue par nous aussi bien chez les Turcs que chez les Grecs.

Voici l'alphabet turc avec les lettres grecques ou les sigles correspondants :

- σ ou toute autre voyelle, selon l'accent ou la lettre de direction turque : 1, 1, 1, 1.
- =b français.
- υ=π.
- ت == T.
- ω = σ. Le θ ne se rencontrera que dans les mots grecs que nous serons amenés à citer, ou dans des mots turcs grécisés dans lesquels se manifestera un phénomène d'assimilation consonantique : ταζέθ'κους « frais », pour ταζέ-δ'κους (ταζέδικος).
- $\overline{\varepsilon} = f.$   $\overline{\varepsilon} = \tau \dot{s}.$
- $z = \chi$  Avec des nuances que nous signalerons en leur lieu (1).  $\dot{z} = \chi$  Parfois le z ne sert qu'à redoubler la voyelle qui le le précède :  $\mu \alpha \sigma \lambda \alpha d\tau'$ .

qu'ils représentent : ces termes ont acquis droit de cité dans le grec de Roumélie (et d'ailleurs) et cependant ils y ont gardé une vraie autonomie, l'autonomie aphonétique». Ce serait un vrai non-sens que de vouloir les jeter dans un moule soi-disant hellénique d'où ils sortiraient défigurés, méconnaissables, et, souvent, guère plus esthétiques de forme : ἀμδατζής afeutrier», matériellement faux, n'est pas moins laid que ἀδαχής, etc.

(i) Rappelons qu'en grec moderne, le  $\gamma$  et le  $\chi$  sont considérablement plus

gutturaux devant les sons a, o, ov, que devant s et a.

- s == d.
- $s = \zeta$ . Même remarque pour le  $\delta$  que pour le  $\theta$ .
- $y = \rho$ .
- $j = \zeta$ .
- 3 = j français : jasmin, jupon; très souvent employé au lieu du ζ.
- $\mu = \sigma$ .
- $\dot{\omega} = \dot{s}$ ; remplace très souvent le  $\sigma$ , même dans les mots d'origine grecque.
- $-\sigma$  (parfois emphatique).
- ے (parfois emphatique); d (parfois emphatique).
- b = t (parfois emphatique).
- $=\zeta$  (parfois emphatique).
- σ (parfois emphatique). Très souvent ne se prononce pas, ou bien n'a d'autre effet que d'allonger ou d'assourdir légèrement la voyelle précédente.
- .φ = ف
- א = ט (parfois emphatique).
- $\mathcal{L} = g \operatorname{dur}(g\alpha, go, gov, gy; gue, gui, gu, gueu) : kiâfi fârist.$
- ש ου η : ṣagyr noun ou ṣagyr kiâf.
- J = λ. En général, deux λ dans un mot d'origine turque doivent se prononcer bien détachés. Devant la voyelle dure y, le λ se prononce à la manière anglaise: all, mais

plus légèrement. Suivi de la voyelle : atténuée, il se mouille.

- μ. Même remarque que pour λ, 1 re partie.
- est suivi du son ..
- = β et autres sons vocaliques très variés, suivant l'accent et la position : ο, ω<sup>(1)</sup>, ου, u, eu.
- = rien, ou esprit rude, ou h comme dans To.
- consonne:  $\gamma$  ( $\gamma'\alpha$ ,  $\gamma'o$ ,  $\gamma'ov$ ,  $\gamma'u$ ,  $\gamma'u$ ,  $\gamma'u$ ,  $\gamma \varepsilon$ ,  $\gamma \varepsilon$ ,  $\gamma \varepsilon$ ,  $\gamma \gamma$ ); parfois  $\ddot{\iota}$ ; voyelle:  $\iota$  ( $\eta$ , v,  $o\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $v\iota$ ,  $\eta$ ) (2).

Comme on le voit, les deux consonnes grecques \( \xi et \psi n' ont \)
pas paru dans ce tableau. Nous nous en servons cependant pour rendre les groupes consonantiques turcs پس ایس و د پس بین و د پس بیس بیس د.

Nous représentons le \* hemzé, soit par l'apostrophe, soit par le redoublement de la voyelle qu'il accompagne; parfois aussi il disparaît complètement.

N. B. — La plupart des voyelles turques ont eu leur équivalent dans le tableau ci-dessus. Nous attirons l'attention sur l'accent turc appelé ésré, c'est-à-dire le kasra arabe accompagnant une consonne dure. Comme nous l'avons dit dans les Mélanges de la Faculté orientale, t. III<sup>2</sup>, Bibliogr., p. 88\*, rien ne peut donner de ce son si étrange une juste idée aux Européens de l'Ouest; nous avons choisi comme signe approchant,

(1) Quoique pratiquement le grec moderne ne fasse aucune différence de prononciation entre o et ω, nous avons adopté cette dernière lettre là où il nous a semblé que le son de o était plus sourd ou plus grave.

(2) Dans le choix de ces voyelles ou diphtongues semblables pour l'orthographe d'un mot d'origine turque, nous nous sommes conformé autant que possible à l'analogie avec des mots similaires usités déjà dans le grec vulgaire : mais de bien loin, l'y avec le son qu'il aurait dans le mot anglais «happy », mais beaucoup plus guttural et assourdi. Les Rouméliotes prononcent cette lettre aussi facilement que les Turcs, se distinguant encore en cela des Constantinopolitains, Smyrniotes, etc., qui la transforment en i.

D'autres particularités phonétiques et orthographiques se présenteront dans le cours de cette étude, car quiconque a étudié le turc, sait tout ce que l'alphabet arabe a jeté dans cette belle langue d'indécision et de confusion pour l'écriture (1) et la prononciation.

Voici encore quelques signes conventionnels qui nous ont aidé à rendre nos transcriptions plus fidèles.

Et d'abord, l'apostrophe. Outre le cas assez rare où elle rend le hemzé, et son usage ordinaire pour l'élision, la crase et l'aphérèse, nous l'employons comme signe purement graphique, pour signaler la disparition dialectale d'une lettre quelconque, voyelle ou consonne : μυζεδίρ's pour μυζεδίρης « coquin, fripon »; κευρπέθ'κους pour κευρπέδικος « frais et de belle venue » (fruit, légume); ἀρκαμάσ'ης pour ἀρκαμάσης. Nous insisterons plus loin sur ce phénomène, à propos du mot ἀρκαμάσ'ης; mais nous faisons remarquer préalablement que, pour la prononciation, cette apostrophe est comme si elle n'existait pas : ά'ης — la diphtongue άη.

Parfois, une voyelle ne s'évanouit pas complètement, mais elle s'atténue au point de se laisser plutôt deviner qu'entendre. Le cas est presque général pour le 1, désinence neutre (pour 1(1)02). Les Rouméliotes ont pour ainsi dire horreur de le prononcer pleinement : ce serait à leurs yeux du dilettan-

81

<sup>(1)</sup> Certains mots peuvent s'écrire de cinq ou six manières différentes, ce qui rend parfois extremement pénible la recherche d'un terme, par ailleurs fort simple. Nous n'avons pu nous résoudre à indiquer chaque fois les variantes graphiques : aussi bien, notre travail ne vise-t-il pas directement le ture.

tisme, ou plutôt du pédantisme. Nous représentons ce son, ainsi affaibli, par la lettre correspondante, mais petite et placée en exposant : ἀδανόρι, κελεπίρι; γιαδρὶ « petit d'un oiseau»; θελει « il veut », où le λ est mouillé (1), etc. Les Grecs emploient souvent dans ce cas le signe ¿ (iota renversé), purement conventionnel.

Pour certains mots, nous avons constaté des variantes ou plutôt des nuances dans leur prononciation courante. Sans répéter le mot lui-même, nous intercalons entre parenthèses la lettre qui fait l'objet de la variante : καργέψτ(θ) κους « mêlé, trouble » indique qu'on peut avoir - ψτ'κους et - ψθ'κους; σακατεύ(γ)ου « je blesse » se dédouble en σακατεύου et σακατεύγου. Une voyelle ainsi entre parenthèses après une autre voyelle pourrait cependant induire en erreur, à cause de la possibilité de constituer avec elle une diphtongue oι, ει... = ι, etc. : nous mettons la nouvelle voyelle entre crochets dans le cas où pouvant, de fait, se résoudre en diphtongue, elle doit, dans la variante, remplacer la voyelle précédente et non se fondre avec elle : σεχλε[ι]6άν'ς «lutteur».

Dans les deux autres cas : diphtongue impossible, diphtongue possible et réalisée dans la variante, nous laissons la deuxième voyelle entre parenthèses : τέι(ε)νguενès «bohémien»; τέο(ν)bάν's «berger».

Quelle orthographe avons-nous suivie pour l'esprit, l'accent, les formes désinentielles (déclinaison et conjugaison), etc.? Grosses questions en apparence, mais qui, dans le cas présent et étant donné les éléments sur lesquels porte notre étude, ne sont, à vrai dire, d'aucune importance.

Les mots dont nous nous occupons étant barbares, ce n'est

<sup>(</sup>i) Le cas est très fréquent avec λ et ν, p. ex. μηνιστ'κου, ἀρχὰ χρουνισ. Nous ferons observer toutefois que les Rouméliotes mouillent ces lettres beaucoup plus faiblement qu'à Smyrne et surtout dans certaines iles de l'Archipel.

que par analogie qu'on peut songer à les doter d'un accent ou d'un esprit. Pour ce dernier, nous avons adopté uniformément l'esprit doux, sauf le cas où un mot aurait déjà son esprit de par l'usage de la καθομιλουμένη.

Quant à l'accent, nous aurions voulu user d'un signe qui ne fût ni l'aigu, ni le grave, ni le circonflexe, et qui indiquât clairement la seule chose qui nous intéresse, l'élévation tonique de la voix dans les mots turcs empruntés. Pour nous conformer cependant à l'usage, nous avons eu recours aux accents ordinaires choisis d'après les règles générales de quantité et de position; préférant pour la grande majorité des cas douteux l'accent aigu, et n'usant de la espicanousiva que par analogie, ou lorsqu'il nous a semblé distinguer dans la prononciation locale quelque chose de plus grave ou de plus guttural.

locale quelque chose de plus grave ou de plus guttural.

Avec certains auteurs (Legrand, Pernot) nous avons préféré écrire μασούρι, μασούλι, etc., avec l'accent aigu, malgré les raisons qui, par ailleurs, exigeraient l'accent circonflexe: nous faisons comme si la terminaison primitive ιον existait, auquel cas la syllabe longue ου est proprement antépénultième. On rencontrera aussi του écrit tantôt τοὺ, tantôt τοῦ: c'est que la première forme n'est autre que l'article neutre τὸ, nominatif et accusatif sous sa forme dialectale; son nominatif masculin dialectal est οὐ, pour ὁ (cf. infra). Avec les auteurs susdits, nous représentons par un iota le son i, qui remplace si souvent le son classique ou vulgaire ε, parfois ου: ἔχ'τι, pour ἔχετε; τὶς γυναῖκις, pour τὸς γυναῖκες (litt. τὰς); εἴδα (εἶδα) τὶς ἄνθρουπις, pour τοὺς ἀνθρώπους.

Nous indiquons le genre des mots turcs grécisés quand il peut être douteux. Un mot est généralement neutre quand il se termine par ι, ὶ, ιὸ, ειὸ (toutes formes dialectales pour ιον, ίον, εῖον); de même, quand le nominatif d'un terme est ou non accentué, c'est signe qu'il est du genre neutre : μην'άτ'κου « salaire d'un mois », pour μηνιάτικον.

Quelques mots sur la grammaire du dialecte rouméliote complèteront ces remarques déjà trop longues. Nous avons déjà signalé au passage quelques particularités phonétiques; en

voici encore quelques-unes :

Et d'abord la chute de quantité de voyelles désinentielles dans les substantifs et les adjectifs : ένης, ότης, άκης, όνης, όλης, etc., deviennent έν'ς, ότ'ς, άκ'ς, όν'ς, όλ'ς, et dans ces cas le ν se prononce presque aussi nasal qu'en français et le λ à peu près comme les deux ll dans l'anglais bell, all. Exemple : Δημουδτέν'ς (Δημοσθένης), δισπότ'ς (δεσπότης), Δημητράκ'ς, Κδινουφών'ς (Ξενοφώνης pour Ξενοφῶν), Απουσίόλ'ς (Αποσίόλης pour Απόσίολος), etc.

άτικος, έτικος, η(ι)τικος, άδικος, έδικος, η(ι)δικος, etc., deviennent ά, έ, ητ'κους; ά, έ, ηδ'κους, etc.; et, ce changement une fois effectué, les dentales τ et δ se transforment souvent en θ par assimilation : άλαg'άθ'κους, μυσυβέτ'κους  $^{(1)}$ , γρινιάρ'-

xous, etc.

Même phénomène de disparition vocalique dans les verbes, surtout pour ει : ωιθαίν's (ωεθαίνεις), ἔχ'ς (ἔχεις), κάμ'ς (κάμνεις) : remarquer la chute occasionnelle du ν, trop difficile à prononcer devant σ; ἐυμφών'σαμι (συνφωνήσαμεν), etc.

Le son o est très exposé à devenir ou. Cela a lieu : 1° dans l'article, au masculin et au neutre : οὐ (ὁ), τοὺ (τὸ); τοὺν (τὸν) [Parfois οὐ lui-même devient ή pour le masculin!]; 2° dans la désinence des substantifs et des adjectifs, οὰ ος devient régulièrement ous quand il n'est pas accentué : ἄνθρουπους, γαϊδαρους, Κώτδους (Κώτσος pour Κωνσλαντῖνος); μαῦρους, δίκηους; au contraire : καπνὸς, ἀχνὸς; καλὸς, κακὸς, χαμνὸς, etc.; 3° à

<sup>(1)</sup> Les adjectifs de cette forme, surtout quand ils sont d'origine turque, ont, en général, une double désinence masculine et féminine :

MASQULIN PÉMININ NEUVRE 1º gavab ét's ét'oa ) 2º gavab ét'nous ét'ny. Ét'nou.

la première personne du singulier de l'indicatif présent des verbes non contractes : κάμνου, λύνου, δέρνου; mais χαλνώ, ωεινώ; à la première personne du pluriel de l'indicatif présent, même dans les verbes contractes : κάμνουμι (κάμνομεν), χαλνοῦμι, ωεινοῦμι...; 4° souvent au commencement ou dans le corps d'un mot : οὐμπρὸς (ὁ(έ)μπρὸς), οὕλους (ὅλος); ἄνθρουπους, Φουνή, γουν'ὰ, etc.

Le son  $\varepsilon$  n'est pas plus consistant et tend à se changer en  $\iota$ , surtout dans les désinences :  $\tau$  is yuvaĩxis ( $\tau$  ès yuvaĩxes, pour  $\tau$  às yuvaĩxas); ἀϊτὸς (ἀετὸς); καπιτάν'ους (καπετάνιος α capitaine »), δισπότ'ς, δίκηους, ἰγω (έγω), ἰδὺ (ἐσὺ), ἰκεῖνους (ἐκεῖνος); εἶμι, εἶδι, εἶνι, εἴμιδτι, (εἴμασθ( $\tau$ )ε), εἶδτι (εἴσθ( $\tau$ )ε)) εἶνι (εἴναι); ζισλαίνου (ζεσλαίνω), ωιθαίνου (ωεθαίνω), κδιρυω (ξερνω), ἔφιρνις (ἔφερνες pour ἔφερες), etc.

τότι(s) (τότε(s)), τίπουτις (τίποτες).

D'autres permutations ont lieu (2), mais les deux précédentes sont de beaucoup les plus fréquentes.

Les phénomènes de crase et d'aphérèse sont très nombreux; on en rencontrera des exemples dans la suite.

Pour l'accent tonique, nous signalerons la contravention courante au fameux principe que l'accent en grec ne va jamais au delà de l'antépénultième : en rouméliote c'est toujours le contraire qui a lieu à l'imparfait de l'indicatif : ἔλυναμι (ἐλύναμεν), ἔρχουμασίαν (ἐρχούμεθα), etc., mais très souvent l'augment syllabique disparaît, l'accent restant quand même à l'antépénultième : μεγαλουναμι (ἐμεγαλόναμεν), δέρνουμασίαν (ἐδερνούμεθα, — ούμασθε).

<sup>(</sup>i) Είμασθε, εἴσθε appartiennent plutôt à la langue αdistinguée», et nous les avons souvent entendus, aussi bien à Constantinople qu'à Smyrne ou Alexandrie.

<sup>(3)</sup> On a pu remarquer, p. ex., le changement du α de είμασθε en ι: είμιἔτι; de même τὰs devient τὶs. M. Pernot, dans sa Grammaire grecque moderne donne τὶs pour l'accusatif ordinaire du féminin pluriel; il nous a semblé entendre plus souvent τὲs, dans le grec non dialectal.

Voici, pour terminer, la déclinaison de l'article avec un substantif aux trois genres :

## SINGULIER.

| Nom       |      |              | ή γυναϊκα<br>τῆς γυναίκας | τού γαϊδούρι<br>τοῦ γαϊδούρι (ου |
|-----------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
|           |      |              | ,                         | γαίδουριού)                      |
| Dat., acc | τοὺν | άνθρουπου(ν) | τὴ(ν) γυναϊκα             | τοὺ γαϊδούρι                     |

## PLURIEL.

Nom...... οἱ ἄνθρουποι οἱ γυναῖκις τὰ γαῖδούρια Gén., dat., acc. τἰς ἄνθρουπις τἰς γυναῖκις τὰ γαῖδούρια

On voit à quel degré les choses ont été simplifiées, mais combien aussi corrompues! L'étude détaillée de la déclinaison et de la conjugaison rouméliote réserverait bien des surprises à ceux qui s'intéressent à la dialectologie; mais il est temps d'en arriver à notre vocabulaire, but premier de ce travail.

N. B. — Nous avertissons le lecteur que les diverses acceptions qui suivent la transcription grecque s'appliquent avant tout au mot tel que les Grecs le conçoivent, avec les nuances de sens qu'ils y ont attachées, et qui parfois le différencient du correspondant turc. Ces différences toutefois ne sont guère profondes; parfois, comme nous l'avons dit, elles constituent un vrai supplément dialectal au dictionnaire ottoman, quand le peuple turc de Thrace attache à un terme le même sens que les Grecs et que ce sens spécial n'est mentionné nulle part. — Nous avons, en général, laissé de côté les acceptions des mots turcs non courantes chez les Grecs.

On rencontrera des transcriptions grecques qui s'écarteront notablement de l'orthographe turque : τεμελλ'α'χ' et شنی «sa-lut»; شاهنشین et ἐαχνιείρ': nous avertirons, au cas où le peuple turc lui-même prononcerait dialectalement comme les Grecs.

Nous avons apporté un soin spécial à élucider certaines questions d'étymologie : beaucoup restent encore douteuses; d'autres sont insinuées sous forme de pure hypothèse; la connaissance de l'arabe vulgaire et une longue pratique des principaux idiomes usités dans les Échelles du Levant nous ont été parsois d'un grand secours pour éclaircir des points obscurs ou faire justice de certaines erreurs courantes. A l'occasion, nous avons cité un mot ou une expression arabe vulgaire pour signaler leur analogie avec les locutions turques ou grecques correspondantes.

Comme ce n'est pas une étude étymologique turque que nous entreprenons, nous ne nous sommes nullement astreint à indiquer à chaque fois la racine turque, arabe, persane ou autre, des mots ottomans étudiés.

Qu'il nous soit permis, en terminant cet avant-propos, d'offrir tous nos remerciements à MM. Cl. Huart, consul de France, et J. Deny, titulaire de la chaire de turc à l'École des langues orientales vivantes, qui ont bien voulu revoir ce travail et nous ont grandement aidé de leurs conseils et de leurs précieuses remarques.

## LEXIQUE.

١

<sup>(</sup>آ) \*ἀα ou \*ἐε. Interj. exprimant l'admiration et la joie : بابام قد babāμ, hé, mon père, mon vieux! = quelle joie! quelle chance! Parfois, particule postpositive avec sens comminatoire : آ ساقی σακῦν ἀα, tiens-toi bien tranquille, gare à toi! S'emploie généralement dans les mêmes cas que λὰ et λάῖ. Cf. da et هاى a.

آبانوس آبانوس \*abavoj', n., ébène. Le mot قامنوس ou آبانوس par les Orientaux, a fait retour à la langue grecque sous sa forme barbare.

\*ἀbdɛš?i, ablution(s); — κάμνου, faire ses ablutions.

. حب اللزي .cf , آبداللزي

.عبد الله .cf , آبدال

\*ἄbλα, servante âgée et respectable. A Andrinople, on nomme ainsi certaines femmes arméniennes appelées dans les familles pour des services extraordinaires, comme la fabrication de gâteaux et pâtisseries beupéκία, ou la préparation de certaines provisions de bouche pour l'hiver : κονσέρδα τομάτεις, τραχανά, γυφκά (pour ces deux derniers mots, cf. infra, s. v.).

\*مُتْ, cheval entier, beau cheval. Le sens générique du mot a été restreint à ces deux significations.

άτεἔτἔής, chauffeur. آتشجي

אושה "ἀτλαμβάτš", saute-mouton; m. å m. action de sauter.

ατλαδώ, ᾶs, sauter, bondir; parf., ἀτλατέει (ailleurs qu'en Roumélie, ἀτλάδησε). Le même phénomène phonétique dns.. = τέ.. se reproduit dans tous les cas similaires. Il est dû à la chute du son ι (η) entre la dentale sonore de la sifflante (resp. chuintante). Cette sonore s'assourdit alors naturellement en τ. Nous le signalons ici une fois pour toutes. Syn. gr. plus usité: ἀπηδω ου ἀπηδω, f. — ήξου.

- قَتِكُ وَلَكُ آَجَكُورُكُ مَّتَةُ gueuζλθε, avide, insatiable; m. d m. aux yeux avides (affamés).
- آجيليق ἀģyλýκ', amertume, aigreur, douleur (uniquement au sens moral).
- اش [آچيت] باش ἀτέψα bά'ns, pour bášns, éveillé, intelligent; m. à m. à la tête ouverte; هُرِيق كُوز ἀτέψαgueû'ns, même sens; m. à m. à l'œil ouvert. Le correspondant grec ἀνοιχτουμάτ's signifierait plutôt : vigilant, à l'œil.
- besogne, ou laisse tomber quelque chose : ἀχλαδια μαζωνουν ου μαρεύ(γ)ουν τὰ χέρα σ'? m. d m. tes mains ramassent-elles donc des poires sauvages? Que fais-tu donc de tes mains?
- \*ἀχούρ', écurie. Le mot se prononce régulièrement en turc ἀχήρ.
- ada'ns, compagnon. S'emploie le plus souvent conjointement avec àpxada'ns, cf. آرقداش.

\$51, cf. le et \$5.

ورم و آدم et من αdýμ', pas. عربه آرابه.

- . صرة .f. آرادة
- αραλήκ', milieu; entrefaites, intervalle. Employé uniquement dans l'expression τ'αραλήκ' : χώθ'κι κ'ικίνου τ'άρα-λήκ', il trouva moyen de s'y glisser aussi. Parfois syn. de δρταλήκ', cf. اورتعاق.
- zag, comme si elle cherchait (آرائق). Cf. l'arabe عَتَّشَ de , chercher. Le mot arabe est cependant plus général, tandis que le mot turco-grec ne s'emploie que pour des fusées qui filent presque à ras de terre.
- [قريع] آريعصويي ἀρπὰ σουγ'οῦ. En turc, bière ou décoction d'orge administrée comme astringent. Le mot grec n'a que ce dernier sens. Pour la bière, on dit bῆρα, jamais ζῦθος. Cf. بهزا.
- αρτγκ et αρτγκα, donc! enfin! Correspond à ω'à! (ωλ'à), ἔ ω'α<sup>(1)</sup>! (enclitique).
- נישונט ἀσλάνι (sic), lion. Employé seulement dans des descriptions ou récits plus ou moins fantastiques. Le mot λεοντάρ<sup>ι</sup> est plus usité. Se rencontre comme nom de famille (comp. , famille d'émirs chez les Druses).

<sup>(1)</sup> Dans les villages on entend le λ, ce qui est plus classique. Mais en revanche le son : est extrémement atténué et n'a pour effet que de mouiller le λ.

finale. Le complexus s's étant par trop difficile à prononcer, le š a été tout simplement supprimé (1). Ce phénomène consonantique est ordinaire dans le parler de Roumélie. Comme pour le phénomène d'accommodation signalé s. v. , la cause en est dans la disparition ou quasi-disparition de la voyelle désinentielle. On dirait que le vrai Rouméliote a réellement horreur de cette voyelle, quelle qu'elle soit. Quand il ne la supprime pas, il la déforme de la façon la plus barbare (voir, pour s'en convaincre les remarques faites dans notre avant-propos, p. 81). C'est que, s'il s'avisait de la laisser telle quelle et de la prononcer comme presque partout ailleurs, dans les pays de langue grecque, on le taxerait de prétentieux, proprement d'hellénisant; la plaisanterie est courante : έλληνικούρις κώΦτ's, tu tranches du pur hellène, du lettré, du classique; m. à m. tu coupes des hellénismes. Remarquer le mot κώπλω (κώφτου), qui répond parfaitement aux ar. vulg. خَرط et خَرط ar. vulg.

αρκασακλήκ', compagnie, camaraderie, amitié; —κάμνου, faire —.

αρμοῦτ', poire. On emploie aussi ἄπίδι. Αρμουτ'α, ἀπιδ'α, poirier.

Taρναούτ's, albanais. Nous sommes ici en face d'un cas de retour analogue à ἀδανόρ'. Les Turcs ont emprunté aux Grecs le mot Åρ(λ)δανίτης, dont ils ont fait ζίζι; et le mot a reparu sous cette dernière forme dans la langue grecque vulgaire. Le vocable primitif Åρδανίτ's est cependant tout aussi employé (2).

Αρναουτία ou Αρδανιτία, Albanie.

 <sup>(1)</sup> Ici, nouveau phénomène, mais tout à fait secondaire : le η, ne faisant plus partie d'une désinence σης, της, κης, etc., reparaît accidentellement.
 (2) Pour l'étymologie si curieuse et le sens du mot Aρδανίτης (= coureur,

[ ξί] قالدى ἄζ(s) καλdý, peu s'en fallut; — ωηθαίνιšκα, encore un peu, j'y passais. Syn. (ἀ)κόμα 'λίγου.

αζαψικ, un petit peu. Syn. τέῆτσα. Ne s'emploie que répété, dans le sens de : petit à petit. Syn. plus usité : 'λίγου 'λιγου.

هُ مُعْمَمٌ, bas, inférieur; humble ou humilié. Se rencontre surtout dans cette dernière acception, avec σουλύ: σουλύ ἀκαα σ'α, c'est vraiment par trop modeste! برقاری —, — γυκαρῦ, par monts et par vaux, et plus souvent: plus ou moins, environ. Syn. σαν κατ'. Voir s. ν. باش.

[شيرى آشيرى آشيرى آشيرى آشيرى آشيرى آشيرى آشيرى

مَّدُيق \*ἀšίκ', osselet : ἔλα νὰ ἐκαίξουμι ἀšίκ'α, viens jouer aux osselets.

καέλαμᾶς (sic), greffe. Le même mot signifie en turc : vaccin; dans ce dernier sens, les Rouméliotes emploient généralement τὰ φέλλ'α. Remarquer la transcription du τ en χ. Je l'attribue à une confusion avec un autre mot emprunté au turc خاشلات , bouilli , ragoût. Voir infra.

χαέλαμαλήκι (sic), grand verger où la gresse أشيلامعلق

est pratiquée sur une grande échelle.

vagabond, comme Στραδιώτης, nom sous lequel les Albanais étaient aussi connus au moyen âge), cf. Chronique de Chypre, texte grec édité par Millea et Satelle, Introd., p. xvi, note 1.

aσμãs, m., treille. آصمه

— صارى \*σαρή —, sorte de loriot ou de guêpier; mais jamais sens de : guêpe, comme parsois en turc.

ατλαji, n., satin, moire.

agha. Mêmes sens qu'en turc. آغا

[عاج] — قرق καρᾶ ἄτδ΄, orme. La transcription exacte serait καραάτδ΄.

غدة "غدة (sic), berlingot de sucre fondu, de caramel.

[قغرى] با سْآغريسى, bàš á(a)pyōỹ, cassement de tête, importunité, chose agaçante. N'est pas usité au sens premier de migraine.

الوين ἄφεριμ, bravo, très bien! Jamais ἄφεριν. Les Syriens en adoptant ce mot lui ont fait subir leurs transformations préférées : τ est devenu ج , et l'accent tonique s'est transporté sur la pénultième عفاروم. Comparer avec Pachá devenu Bácha.

ظيون ἀΦιῶν', opium, et surtout tabac à priser.

απταρμᾶς, transfert, échange, action de troquer. N'est employé qu'à l'accusatif, avec le verbe κάμνου.

[آقشام] ἀκέὰμ, soir. N'est employé que dans quelques locutions, comme: ارستى —, ἀκέάμ υσλυ, vers le soir, sur le tard; سفر —, — σεφέρι, même sens; اقشاملايي , ἀκέαμλα(γ)ιν, même sens. Syn. gr. : βραδύ μιριὰ (pour μεριὰ de μέρος).

" ἀλαβάθ'κου, pour ἀλαβάδικο, adj. (1), bigarré, tacheté. Αλαβάς, subst., se dit d'une sorte d'indienne striée, analogue au عادي de Syrie.

(1) Pour la permutation du δ en θ, due à la chute du son ι, cf. ce qui a été dit s, v. آرقداش.

تَالا (جه) قارغة \*ἀλακάρgα, sorte de corneille bigarrée.

[آلاي] \*μυραλάης, colonel

- [ ] Αλάν τουφάν, sens dessus dessous. Locution très usitée, quoique les dictionnaires turcs ne la mentionnent guère. L'emploi du mot ω, nom d'agent du v. Τ, prendre, n'est justifié que par son assonnance avec τουφάν, déluge, cataclysme. L'exemple a cela de curieux que le mot principal, qui a donné lieu à l'assonnance, ne vient qu'en second lieu. Cette expression est employée par les Grecs avec le verbe Φέρνου (Φέρω), au sens de : mettre sens dessus dessous.
- [الت], dessous; inférieur. گلت ياننده ἀλτ γιανγναλ. Locution interjective qu'on profère quand on renonce à quelque chose, surtout à partir pour un endroit déterminé; équivalent de : tant pis! cf. اياق, ال
- الخشلق ἀλτμηςλήχι, n., monnaie de soixante paras, demi-bechlik. On emploie aussi : ἔνα ἰξηντάρι. En Roumélie on préfère le neutre au féminin, pour les noms de monnaies : ἔνα δυάρι, τριάρι, ικατουσίαρι, pour μιᾶ δυάρα, τριάρα, etc.
- [ [ آلتون الماس [ آلتون الماس [ آلتون الماس [ آلتون الماس [ Aλτŷν ἀλμά], nom de famille. Au nominatif, Aλτγν ἀλμά], m. d m. or et diamant. Cette appellation n'est pas pour surprendre; les noms Διαμάντης, Διαμαντής, Διαμαντόπουλος sont encore très répandus chez les Grecs.
- αλέστα, prêt, dispos; de l'ital. allestare. B. de M., I, 106. Le mot a pu s'introduire simultanément dans les deux langues.
- [الله]. Employé dans quelques expressions très courantes dans tout l'Orient :

  الله كريم ἀλλᾶ κ'ερὶμ, Dieu y pourvoira; espérons.

- לוט شاء ועה (ν)šαλλαh, si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu.
- اَلِيش ويريش ويريش \*ἀλψέ βερίσ', commerce, transaction, mouvement d'affaires. Åλψέ βερίσ' δἐν ἔχε', pas d'affaires, il y a stagnation.
- la demande en grâce, car le mot turc signifie primitivement: grâce, pardon, permission, sauf-conduit, et il a aussi ce sens en grec, comme en arabe. Àμὰν ἀμὰν, gare, attention! ὁ mon Dieu! Βρὲ ἀμάν, bρὲ ζαμὰν, mon Dieu, que faire? comment en sortir? οù sommes-nous tombés? Àμὰν ζαμὰν δὲν ἔχει, pas de grâce, de pardon, de délai, d'échappatoire; correspond dans ce sens à la locution familière: pas moyen de moyenner.
- [ اَنَا بَابَانَا مَانِكَا مَعْمَةُ ἀνανᾶ bαbανᾶ, à ton père, à ta mère (ou vice versa) expression vulgaire, employée par manière de plaisanterie.
- αναχτάρ<sup>ι</sup>, n., grosse clef. Le mot turc, dérivé du grec ἀνοίγω, signifie surtout : une grosse clef (1); il a fait retour au grec, comme on le voit. Son synonyme, plus générique, عليد a aussi été pris au grec κλεῖς, vulg. κλειδὶ.
- "dναdολλοῦς (en détachant bien les deux λ), anatolien. C'est encore la forme turque qui a prévalu pour un mot emprunté au grec, Ανατολή.
- \*ἀνδάρ' (mot persan), grenier, magasin, dépôt. Le mot est employé non seulement pour les douanes, mais aussi pour tous les réceptacles servant à emmagasiner les provisions : farine, fruits et légumes secs.

Cf. Miller et Satelas, Chronique de Chypre per Machéras, texte grec,
 p. 408, 2° col., ἀνοικτάρι (n.), clef de la forteresse.

نبرباريس \*ἀνδερδαρίš<sup>†</sup>, n., épine-vinette. Le mot latin est berberis. C'est la forme turque qui a prévalu.

מיני αντίκα, antiquité, vieillerie.

ανήακ, à peine, tout juste si... Μόλις est tout aussi employé.

. هانیا .cf , آنیا

آناصون et آناصون, مُعنتهُ , مُعانتهُ , مَاته. Le mot est certainement grec (مُعنته , anis); nous le citons toutefois, à cause du transfert de l'accent tonique sur l'ultième, comme en turc. Ar. vulg.

مَّانَاق aُνανάκ's, sot, crédule. Ce mot a l'air d'être pris à l'arménien.

آوجيات \*αὐǵϣλϣκ', état ou métier de chasseur. Le pays étant extrêmement giboyeux dans la plaine d'Andrinople, le braconnage s'y exerce en grand. Le mot آوجيات signifie, selon les circonstances : métier de chasseur ou de braconnier; parfois aussi : passion de la chasse.

αὐοκατλήκ', profession d'avocat.

ayıdjı, serein ou froid d'une nuit à ciel clair et à lune. آياز

(آیات مُن عُم عُم الله مُعْرِه مُ الله مُعْرِه مُ الله مَا مُعْرِه مُ الله مَا مُعْرِه مُ الله مَا مُعْرِه مُ chose très rapprochée (sous la main). L'expression, chez les Turcs, signifie aussi : passage.

מוֹא מׁנֹא aringir, salaire d'un mois. Μην'άτ'κου est plus usité.

[آيي ου بوغوس – ἀγῦ Βω'ωζ, stupide, idiot. Locution semiturque et arménienne (ايو — ours; بوغوس — Paul) syn. de σάχλας (١), χάχας, παλαβὸς.

(1) La ressemblance de ce mot, au point de vue phonétique et sémantique, avec le vocable araméen בְּכֶלָא, אַבּבּעוֹ Tor (cf. Gesen.-Винги, р. 494), est

ابرشم et ar. ابرشم البرشم . et ar ابرشم \*lbριšίμ', fil de soie tordue. Pers ابرشم

ibمام \*ibمix', cruche, aiguière.

. قويون , قوزي , طانا .viande. Cf [ات]

ου اتمكنى ου المكنى ἐκμεκτšής, marchand de pain (boulanger). ψουμᾶς est plus employé.

αχμάχ's, sot, stupide. Très usité.

[ادارة] يلن – idapé ilse, avec économie. Le deuxième mot perd son accent, car c'est une vraie enclitique.

edeπσί'ns, pour ėdeπσίζηs, malhonnête, impudique. ادبسزك ἐἀεπσιζλίκι', malhonnêteté, etc.

اذان \*ἐζάνι, invitation du χόξα (muezzin) à la prière.

[ادیت] — اَيْتُمْ اَدُيت أَدُيت أَدِيت أَدُيت أَدِيت أ

اريك (ياديق) بربونه , γιρίκ, prune; γιρικία, prunier. Le γ est très faiblement prononcé; il n'en existe pas moins. Ailleurs, à Smyrne par exemple, la prononciation est plus turque : خواند. Cf. Dictionnaire Daviers. Les pruneaux s'appellent بارده اريك (Barbier de Meynard : بارداق, que nous n'avons jamais entendu ainsi prononcé).

\*ἀjdśρ', dragon, serpent fabuleux (1). Les Rouméliotes emploient ce mot dans l'expression: 'σὰν τοὺ ἀjdéρ', comme un...?, sans trop savoir à quoi il correspond exactement.

frappante, mais elle est purement fortuite. Le mot est bien grec moderne : σαχλὸς, ἡ, ὀν , avec le sens de «flasque, humide»; par analogie, insipide, sot. En arabe vulgaire de Syrie on dit bien بارد au sens de «insipide, inepte».

(1) Cf. Blau, Über die griech.-türk. Mischbevölkerung um Mariupol, Z.D.M.G.,

1874, p. 582.

Ils ont la vague idée qu'il s'agit de quelque chose de terrible, peut-être d'un aigle fondant sur sa proie.

- ס πανάκι, et ordinairement σπανάκια. épinards; lat. spinaceum (G. Meyer).
- (ذ) مناه من ovolãs, maître; passé maître, habile dans son art.
- [ازمع], confiture, purée. بادم بادم , bαdèμ εζμεσὶ, pàte sucrée faite avec de la purée d'amandes.

σχαμbίλι, sorte de jeu de cartes. اسقانبيل

اسكيجي \*ἐσκιβὴs, savetier, chillonnier.

lštė, voici, voilà. On emploie aussi عُمُ الشَّتِهِ

- [اشك] (حريف) فَقَوْهِ فَριφ's, âne, imbécile, animal! S'emploie souvent sous forme d'interjection insultante.
- \*ėšεκτέής, ânier. Γαϊδουρᾶς n'est pas employé.
- \*šκεμbès, tripe. جي –, šκεμbeýñs, vendeur ou préparateur de tripes.
- اصنات خصر و عنه خصر و المنات خصر و المنات خصر و المنات ا
- οὐσοῦλί, méthode, règle, manière adroite de s'y prendre. S'emploie surtout dans cette dernière acception: μ'ένα οὐσοῦλί τοὺν τράθηξι τὶς ωαράδις ἀπ' τοὺ χέρί, tout doucement, bien délicatement il lui a soutiré l'argent.
- اعتبار (χ)τιδάρι, honneur, considération, crédit. Rarement employé.

- οὐγούρ<sup>ι</sup>, bon augure, chance. S'emploie souvent au pluriel οὐγούρια, ainsi que dans les locutions suivantes, toutes turques: \*οὐ ροσούρ'κους, de mauvais augure, et surtout : méchant, pervers, cf. infra καμμικός; οὐ ρλούθ'κους, de bon augure, qui donne de la chance, ou qui en a; οὐρουλάρ (1) δλσουν, adieu, portez-vous bien!
- εφέντης (ἐφέντης), seigneur, maître, patron. Adj. ἀφεντικός, employé dans l'expression: τ'ἀφεντικό σας, nom. τ'ἀφεντικά σας, votre seigneurie, monsieur. Encore un mot (αὐθέντης) revenu aux Grecs sous sa forme turque. Syn. τἔελεθης.
- Ev σωνουνδα, enfin, en fin de compte!
- اکسیاک اکسیاک, moindre, en moins, en défaut. Se dit des choses mesurées ou pesées, quand elles ne sont pas en quantité voulue. Syn. σαρακάτ'. Expression très usitée: ἐκσίκ ὁλσουν, اولسون, je n'en veux pas, je n'y tiens pas du tout, je m'en passerais volontiers.

انكين voir , أككين.

α ἐγλευβἐs, amusement, divertissement; jouet, cause de raillerie; ἐγλευdιζου, s'amuser, se divertir, rire aux dépens d'autrui; ἐγλευdιρdιζου, amuser, récréer quelqu'un.

[] ἐλ ἀλτηνdα, sous la main, à portée.

et البت ελδετ et ελδετίε ou ελδέτίε, sans doute, assurément.

(i) On aura remarqué nos trois transcriptions différentes du même mot. C'est qu'en réalité le ¿ est prononcé par les Grecs, suivant les circonstances, soit comme un γ assez adouci, soit comme un ου très allongé, ce que nous désignons par l'apostrophe renversée, ou bien parfois disparaît presque complètement. Les mêmes nuances se retrouvent, d'ailleurs, sur les lèvres des Ottomans.

- [ΙΙ] της τορίας ελμάς, m., patate, topinambour; m. d m. pomme de terre. Mais dans ce sens, les Grecs disent : ωατάτα, f.
- لما ἄμνα, mais. Parfois ce mot précède des menaces : ἄμνα, θὰ τὶς Φᾶς, gare, tu vas avoir de mes nouvelles; m. n m. tu les mangeras (recevras coups). Ar. vulg. تاكلها.
- امام \*'المطب's, imam, dans toutes les acceptions du mot turc. Cf. بايلاق
- امانت \*ἐμανέτ', chose confiée, déposée chez quelqu'un ou au mont-de-piété.

ומדياز \*lutidji, concession, privilège.

iμζãs, signature. امضا

- [ ] , οὐμοὺρ ἔτμε, expression très usitée à cette seule personne, pour dire : ne fais pas d'histoires, pas d'embarras; ne sois pas si exigeant, ne lésine pas tant.
- יטונט \*ἐνταρὶ, habit d'intérieur, ou de dessous, chez les
  Orientaux; petite robe d'indienne généralement striée ou
  à fleurs; robe de chambre. Le mot turc doit vraisemblablement dériver du persan اندر, اندرون, dans, dedans;

<sup>(</sup>i) Mais il y a aussi à tenir compte de l'opinion d'après laquelle الحاند n'est qu'une graphic défectueuse de معنى, qui signifierait aussi achant, air» (m. à m. asens»).

- intérieur. Cf. toutesois Dozy, Suppl. aux Diction. arabes, p. 180.
- اندازة ἐνdαζἐs, mesure de longueur, un peu plus courte que le pic, πήχη (ارشون). Pers.
- iνσάΦ', équité, justice; modération, réflexion; conscience.
  'λίγου ἰνσάΦ', bè κουζουμ, du calme, mon cher! ne vous emballez pas ainsi. Cf. صبر.
- انغید ἐνφιἐs, tabac à priser, prise. Ενφι(ι') ἐ κουτουσοῦ, blague de priseur. Nous ne doutons pas que la racine du mot ne soit l'arabe اُنف, nez; donc : poudre pour le nez.
- έγκινάρα, artichaut. انكنار
- est rarement employé en turc où il signifierait : raisin. Faut-il y voir l'origine du grec ἀγγούρι ou ἀγκούρι, concombre, dont on ne trouve aucune racine approchante dans le grec classique?
- الكين في والكين , tout entier; en parfait état; superbe, magnifique!

  Ce mot est lancé par manière d'exclamation quand on donne ou qu'on reçoit un objet de valeur et bien conservé.

  Les lexiques turcs n'ont rien de précis sur cet emploi spécial; ils ne donnent que le sens de : vaste, large; pleine mer; l'acception grecque se rattache d'une façon assez naturelle à la première de ces significations.
- [9], celui-là, κλμδ, qui est-ce? Employé éventuellement ou par ironie, comme les Turcs emploient son équivalent grec : αὐτὸς ϖοιὸς;
- οὐτανμὰζ, mot invariable, pour dire : effronté! impudent! tu (il) n'as pas honte! Οὐτανμὰζ ἄνθρουπους (ἐρίψ's, cf. حريف), c'est un impudent, un polisson!

- مَّ عَوْش اوتو\* [اوت] xovš مُرتو اوت [اوت]
- \*οὐģάκ', foyer, cheminée. Dans ce dernier sens il y a aussi γουν'ά.
- οὐģούj'κους, à bon marché. Φτηνός (pour φθηνός) est plus employé.
- י "οὐτδουρμᾶς, petit cerf-volant, sans baguettes. Le cerf-volant à baguettes s'appelle, en Roumélie, δκλο(α)γέρας, de δκλαή (פּנּאלִבּי), verge, baguette, rouleau de pâtissier, et ἀγέρας, pour ἀέρας, l'air. A Chypre, on emploie sporadiquement le mot τσιρκίνη, qui nous semble dérivé du mot pers. בָּיָב, roue, cercle, d'autant plus que le mot τσάρκι est usité, là comme à Andrinople, au sens de : cerceau.
- اوخ اهر, interj. exprimant la joie, le contentement dans le repos. Le χ est prononcé ici presque aussi guttural que le خ arabe. اولسون —, c'est bien fait, tu ne l'as pas volé. Syn. : καλὰ νὰ šοὶ γένη, grand bien te fasse!
- [ جی [اودون] \*ωἀσουνβης, celui qui taille le bois ou qui le vend.
- ωρτάκ's, associé, compagnon. Syn. δυντρουφους.
- اورته ، κορταλς, moyen. بویلی —, δρταδοϊλοῦς, de taille moyenne.

  π'δρταλήκ', tout, tous; partout. Γιόμει τ'δρταλήκ', il a tout rempli; ou : tout est plein. On dirait bien,
  dans ce sens, en arabe vulgaire : اِنتَكْتُ الْدُنيا. D'ailleurs
  le mot κόσμους (دنیا) est souvent employé aussi exactement dans le même sens que δρταλήκ'.
- . وورمق .frapper. Cf إ اورمق ]
- اورمان \*ώρμἀν', bosquet; grandes surfaces couvertes de moissons, d'arbres, de verdure. کبانی —, ώρμὰν κεbαby, sorte

de rôti à la flamme, sans condiments; m. d m. rôti des champs. اورمانلق, pron. ἀρμανλήκ, pays boisé, ensemencé.

. روسپو .cf , اوروسپو

[اوزومي اوزومي , εοῦκ υζυμά, sorte de raisin à très petits grains.

[اوزون] بويلي — νουζουν boϊλοῦς, grand, de haute taille.

, مرزون اوزادي مناβαdiè, par le menu, avec force détails, à n'en plus finir.

Oυζουνή ωθα, localité de Roumélie orientale; m. d m. plaine assez longue. Les Grecs ont déplacé l'accent tonique, en fondant les deux mots en un seul.

[اوست] bàš uơ luvè, à vos ordres, très bien (ar. على bàš uơ luvè, à vos ordres, très bien (ar. على )); ماياق – ونع [اوست] , مُرْهُم uơ luvè, debout, au pied levé, en hâte.

. استاد .cf. اوسته

- ارشت \*٥٥٥٦, interj., sert à chasser les chiens. Insulte pour faire taire : ٥٥٥٦ κ'ευπέκ', silence, chien!
- slosi ¿dās, oὐdās, m., appartement, chambre; κάμαρα est beaucoup plus usuel. Οὐdάδεις, paquet de maisons petites et mal construites. Odaģns, gardien ou domestique d'un appartement, d'un bureau.
- وم [اوغل] ἀγλοῦμ, mon enfant! Mot de caresse ou de consolation adressé aux tout petits enfants. Cf. قوزيم, اولادم.
- اوغلان ἀ(γ)λάν', ou οὐλ'άν', garçon (musulman), jeune inconnu de basse classe; jeune serviteur : l'équivalent du غلام arabe.
- υφάκ τεφέκ, petites choses, et surtout enfants en bas âge, marmaille. Barbier de Meynard transcrit tufek:

- nous n'avons jamais entendu prononcer que téfék; tufck fusil.
- اوقان \*ἐφκάφ's, directeur des propriétés وقف. \*Εφκάφ'. n., tribunal ou administration des βακούφ.
- (وقلاغو (ي \*مده \* اوقلاغو (ي \* اوقلاغو (ي \* اوقلاغو (ي ) κοης, rouleau de pâtissier ou d'artisan quelconque, et par ext., baguette de cerf-volant, verge taillée. Cf. اوچور تنا
- tovicà, oque, unité de poids en Turquie : 1 kilogr. 289.
- ου اووز ου γυβέj', sorbe, corme, cornouille. Uβεj'à, sorbier, etc.
- [اولاد] εὐλαdỹμ, mon enfant, mon petit! Mot tendre adressé par les mères ou autres grandes personnes aux petits enfants. Plus fréquent que ارغارم.
- ارلطه 'βώλτα, ligne pour la pêche; par ext., hameçon. Le mot, quoique donné comme turc par les dictionnaires, a une tournure européenne qui donne lieu de douter de son origine.
- (اولتق الماز الولق), cela ne se peut : terme de refus ou de désapprobation; اولور اولاز اولور), ολοῦρ ωλμὰζ, bon gré mal gré; اولور اهلاز, ἀλᾶ διλὶρ, c'est possible, faisable, je le ferai; اوله بيلور , χὶτἔ ωλμα(ζ)σα, au moins = του λαχισίου, nomin. ou accus.; هيچ اولازسه ايدي et plus souvent اولسه ايدي ἀλσᾶ الولسة ايدي oλοῦς idı (1), si au moins. Prov. turc très usité en Roumélie pour
- (i) Le verbe ldi n'est pas accentué, parce qu'il joue véritablement le rôle d'enclitique. Tout l'effet tonique porte sur l'ultième de &λσα, qui dans ce cas est très énergiquement frappée, avec une élévation de voix telle que le membre de phrase auquel elle appartient a l'air presque d'étre chanté. Mêmo remarque pour ωλdοῦ dα, un peu plus loin. Nous insistons d'autant plus sur cette particularité phonétique que les grammairiens ont l'air de ne l'avoir pas même soupçonnée. Et cependant cette cadence, ce chant dans l'intonation.

dire: c'est fini, c'est trop tard: ἀλdοῦ dα bιτ/ί, κουἐλὰρ dα οὐτἔ/οῦ, m. à m. c'est fait et fini, et les oiseaux se sont envolés.

.gouttière, chenal ولوق \* مُكْمَهُ اولوق

ونباشي \*ov-bašns, caporal. La deuxième composante du mot n'a qu'un nebenton sur la dernière syllabe.

οὐνβής, vendeur de farine. Åλευρᾶs est plus usité.

. مُورِة ou اورة ou اوقة deãs, plaine اوق

[اويغو] : οὐῖρουνλούκι, sommeil, capacité de sommeil. Le mot a été forgé par le peuple, par pure analogie avec des formes similaires, p. ex. اويغونلق, état de ce qui convient, convenance.

שׁמיטסיץ ων jouet, divertissement, sujet de raillerie.

اري – أنعدك [الح] – نعدك [الح]

γίζδα, cave, souterrain humide; du slave yazba, yazbina, où il signifie, comme en turc : cabane, chaumière, hutte; parfois : méchant taudis. On voit que l'acception grecque est dérivée de ce dernier sens (Μικιοsιαμ, Die slavischen Elemente im türk. Sprachschatze, p. 10).

[ ] ایستیز  $-i\sigma$ ا ερισ εριέζ(s), bon gré mal gré. Syn.  $\theta$ ελει δὲ  $\theta$ ελει, indécl., sauf pour la deuxième personne.

"κινδῆ, heure de vêpres (qui sépare l'après-midi en deux parties égales); les vêpres. Mot très employé par les

turque sont un des phénomènes les plus remarquables et les plus palpables de cette langue si harmonieuse. Nulle part, peut-être, les membres d'une période ne sont aussi détachés et la période elle-même n'est aussi balancée qu'en turc (avec moins de variété, peut-être, qu'en italien). C'est là un des charmes, et non le moindre, de cette langue si doucc.

chrétiens. Les musulmans emploient de préférence et la limitant à l'heure de vêpres, quoique le terme signifie par lui-même tous les appels du χώξα (muezzin) à la prière.

- [ایکنته] ایپلیق ایکنته ivè iπλlκ, sorte de jeu d'enfants, emprunté aux Turcs ou aux Arméniens, et dans lequel on se lance une balle en débitant une phrase commençant par ces mots; m. d m. aiguille, fil.
- ایلیشمة λλίξμε, interj. employée par les Grecs, quand ils veulent contrefaire les Turcs : ne (me) touche pas, ne t'y frotte pas!
- ا إيان ἰμάν<sup>\*</sup>, foi, religion. Employé quelquelois emphatiquement au lieu de هنةان. Ιμανσή ns, sans foi, athée.
- [[] & νὲ ἰμιἔ, interr., qu'était-ce? pour dire : τί εἶνι; qu'est-ce, qu'y a-t-il? Mais le verbe grec s'emploie aussi à l'imparf. τί θταν; avec le sens du présent τί εἶνι;
- אבינו lνάνμα, ne crois pas. Assez usité. או lνανμάζ, incrédule, ou bien : il ne veut pas croire.

. هپ .cf ايوحة

(A suivre.)

# OBSERVATIONS

SUR

# DEUX MANUSCRITS ORIENTAUX

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,

PAR

### M. D. MENANT.

Je désirerais présenter quelques observations sur deux manuscrits du Vendidad Sadé de la Bibliothèque nationale inscrits, le premier, dans le catalogue de 1900, p. 4 (supplément persan 27) et dans celui de 1905, p. 133, n° 177; le second dans le catalogue de 1900, p. 5-6 (supplément persan 1079) et dans celui de 1905, p. 133, n° 175.

Je crois être en mesure d'établir que l'attribution qui leur est donnée n'est pas exacte. Ils ne sont pas de la main du maître d'Anquetil, le Dastour Darab. Pour le prouver, il n'y a qu'à consulter, d'une part, la généalogie du Dastour et, de l'autre, les colophons des manuscrits; nous verrons ainsi comment la confusion a pu se produire.

L'un des manuscrits a été rapporté par Anquetil Duperron qui l'a décrit dans ses notices; le second a été offert à la Bibliothèque nationale, en 1887, par M. Tehmuras Dinshaw Anklesaria.

La personnalité du Dastour Darab n'a jamais beaucoup préoccupé les érudits, sa généalogie les a encore moins intéressés; le nom du maître d'Anquetil est resté entouré d'un certain prestige, sans tenter la curiosité. On s'est contenté, en général, de suivre assez exactement les rares détails relatés dans le Discours préliminaire; toutefois certains savants, même les plus autorisés, ont commis à ce sujet d'étranges erreurs.

Ainsi l'un d'eux s'exprime en ces termes :

Le Destour persan Darab, venu dans l'Inde au commencement du siècle passé, donna une édition nouvelle du Zend pour tâcher de faire disparaître les gloses prolixes et parfois absurdes de l'édition Guzerate (sic); if ne put faire adopter sa revision (1).

Ai-je besoin de rappeler que le Dastour Darab n'était pas persan et n'était pas venu dans l'Inde, puisque ses ancêtres y résidaient depuis des siècles; enfin, que n'ayant pas donné d'édition du Zend, il n'avait besoin de faire ni adopter ni rejeter sa revision? La lecture attentive d'Anquetil suffit pour remettre les choses au point (cf. Z. A., I'e part., Disc. prél., p. cccxxvi).

Haug, le seul des savants européens qui aurait pu donner des détails sur Darab et être en relation avec ses descendants, en fut empêché à cause des rivalités des sectes des qudimis et des rasmis; il se contenta d'enregistrer sa rencontre à Surate avec un prêtre qui avait entendu parler du séjour de notre compatriote à Surate et des leçons que lui avait données Darab (Account of a tour in Guzarat in the cold season 1863-4 et Essays, 2° éd., p. 45).

Quant à Darmesteter, le nom de Darab ne revient qu'incidemment sous sa plume; avant son voyage aux Indes, il avait suivi les données d'Anquetil(2); il n'y ajouta rien de nouveau après son retour(3). Il est évident qu'on se désintéressait du modeste mobed, sans la complaisance duquel on n'aurait peutêtre jamais obtenu la copie des manuscrits authentiques du Zend-Avesta.

Lorsque je préparais mon travail sur les communautés zoroastriennes de l'Inde, j'inférai, d'après certains renseigne-

<sup>(1)</sup> HARLEZ, Controverses relatives au Zend-Avesta, p. 321 en note, J. A., VII° série, t. IX, avril-mai-juin 1877.

<sup>(2)</sup> Essais orientaux, p. 8-13, Paris, A. Levy, 1883.

<sup>(3)</sup> Z. A., 1re partie, A. xi-xiii (Annales du Musée Guimet, t XXI).

ments consignés dans la *Parsee Prakash*<sup>(1)</sup>, que je pourrais en obtenir de plus détaillés, puisque j'y trouvais déjà les faits suivants :

- P. 23-24. L'arrivée à Surate de l'Iranien Jamasp et la mention des disciples qu'il avait formés dans l'Inde, dont Darab;
  - P. 36. Les qadimis groupés autour du Dastour Darab;
- P. 42. L'arrivée à Surate d'Anquetil Duperron et ses rapports avec Darab;
- P. 49. La mort de Darab, le 12 août 1773, à l'âge de 75 ans;
- P. 50. Darab figure au nombre de ceux qui envoyèrent en Perse Kaous Jalal pour se renseigner au sujet de la Kabisah;
  - P. 57. Mort de Kaous, cousin de Darab;
- P. 81. Mort du fils de Darab, le Dastour Rustumji, le 5 février 1796.

Je savais pertinemment, d'autre part, que la famille de Darab et de Kaous existait encore. Je fis donc prendre des renseignements à Surate par les soins de M. J. J. Modi auprès d'une respectable dame, Dosibai, veuve du septième Dastour qadimi, Rustum, âgée de 75 ans. Elle me fournit une généalogie exacte, mais entourée de tant d'obscurités et de légendes, que je ne me hasardai pas à m'en servir.

C'est pendant mon séjour à Surate (janvier-février 1901) que je fis la connaissance de la famille de Darab et que j'en reçus par M. Erachsha Behmanji Dastur Coomana, actuellement prêtre desservant de l'agyari de Calcutta, tous les éclair-

cissements que je pouvais désirer (2).

(1) B. B. Patell, Parses Prakash, 1er vol., Bombay, 1888.

<sup>(2)</sup> Cf. lettre en guzarati du 28 mars 1901, traduite en anglais par Miss Guz-

La famille de Darab a continué de résider sur l'emplacement de son ancienne demeure située dans le quartier de Kanpith, qui confine à ceux de Mulla Chaklo et de Machhlipith, près des ruines d'un petit temple du feu, le premier de la secte qadimie, dont Darab fut le premier Dastour. Malheureusement la belle bibliothèque dont Anquetil faisait tant de cas et beaucoup de papiers importants, sans compter l'argent et les effets précieux, ont été brûlés lors du grand incendie de 1837. Le Dastour Mobedji Sorabji sauva avec peine sa vie et celle des siens.

Les documents d'après lesquels la famille aurait pu reconstituer sa généalogie, ont donc en partie disparu. Je rappellerai ici pour mémoire que, chez les Parsis, il y a des cahiers (nam gharans) où sont inscrits les noms des défunts qu'il faut mentionner au moment des funérailles; puis un livre (disa pothi) où sont indiquées les dates des décès afin de permettre au chef de famille de donner des ordres au prêtre (panthaki) pour les cérémonies qui doivent être célébrées aux anniversaires.

C'est à l'aide de ces pièces qu'on peut dresser les généalogies; voici celle de Darab, dûment reconstituée, telle qu'elle m'a été fournie par M. E. B. D. Coomana; elle comprend également celle de Kaous, le cousin de Darab, dont les descendants occupent une position honorable dans la communauté. C'est la même que celle que la vénérable Dosibai m'avait fait parvenir en 1896 (1).

dar, professeur à l'Alexandra School, Bombay. Ma visite à Surate et mes rapports avec la famille du Dastour Darab sont mentionnés dans l'article du Jamè Jamshed d'Ervad Erachsha B. D. Coomana du 12 juillet 1905, publié au sujet du 133° anniversaire de la mort du Dastour Darab Sorabji Coomana.

<sup>(1)</sup> Ces documents ont été vérifiés par M. J. J. Modi, en février 1906. Cf. Conférence sur Anquetil Duperron à Surate, Annales du Musée Guimet, Bibliothèque de vulgarisation, t. XX: Conférences, p. 80-139. Nous prévenons le lecteur que nous avons respecté l'orthographe des noms propres employée par les autours cités.

## GÉNÉALOGIE FOURNIE PAR M. E. B. D. COOMANA (1).

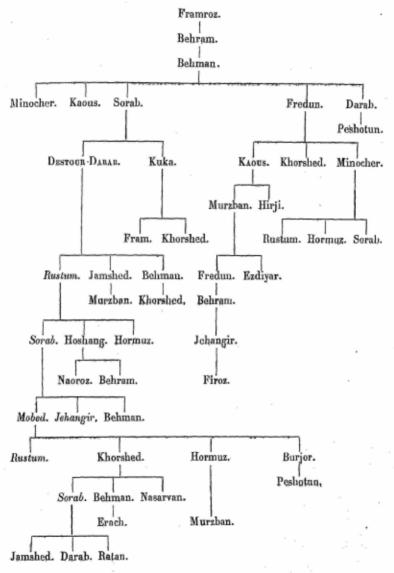

<sup>(</sup>i) Les noms en italiques désignent les Dastours.

Nous voyons que Darab est fils de Sorab, fils de Behman, fils de Behram, fils de Framroz; il avait pour frère Kuka. Son cousin Kaous était fils de Fredun, frère de son père Sorab.

Le Dastour Sorabji Rustum Kharshedji (1890-19..), que j'ai rencontré à Surate, est le septième descendant de Darab en ligne directe. M. Erach B.D. Coomana est son neveu.

Consultons maintenant les colophons.

Le Vendidad Sadé, manuscrit d'une main superbe, figure, comme nous l'avons dit, dans le catalogue de 1900, p. 4-5, et dans le catalogue de 1905, p. 133, n° 177 (supplément persan 27). Anquetil en a donné la description (Z. A., t. I., partie II, p. 11-111, et partie I, p. dxxx). «La notice qui est à la fin de l'ouvrage (p. 560), dit-il, est en persan moderne, écrit d'abord en caractères Zends, puis en caractères Persans.» Il en donne ainsi la traduction:

Au Gâh Hâvan, le jour heureux Zemiad du mois béni Mcher, l'an 1083 d'Iezdedjerd, Rois des Rois, Prince puissant (ou, roi des Villes) [de Jésus-Christ, 1714], à Surate, port béni, la copie de ce livre appelé Djed dew dad, a été achevée avec des transports de joie, accompagnés de remercimens pour l'Être Suprême, par l'Esclave de la loi. Darab Herbed, habitant de l'Aldée bénie de Nauçari, fils de Roustoum, fils de l'Herbed Khorschid, fils de l'Herbed Roustoum, descendant du Mobed Neriosengh, fils de Daval. Que celui qui lira ce livre, ou le fera réciter, fasse pour moi Afrin dans ce monde, pour que mon âme dans l'autre soit heureuse, selon cette parole : les âmes pures du Behescht sont dans la joie.

La même notice, ajoute Anquetil, répétée en Indien moderne du Guzarate, et en caractères Samskretans (p. 561), est de l'an 1770 du Rajah Bekermadjit.

Dans le catalogue de 1900, p. 4-5, il est décrit d'après Anquetil avec l'indication des trois colophons, la transcription du colophon pazend, le colophon persan en caractères orientaux (sans traduction) et la mention du colophon guzarati avec l'explication suivante :

On voit que le copiste de ce beau manuscrit est le maître d'Anquetit, Darab, fils de l'herbed Roustem, fils de l'herbed Khourshed, fils de l'herbed Roustem, descendant du fameux mobed Neryoseng, qui traduisit le commentaire pehlvi de l'Avesta en sanscrit. La date indiquée par les deux colophons correspond au 14 octobre 1714.

La même filiation et la même attribution se retrouvent dans le catalogue de 1905, p. 133, n° 177:

Le copiste est le maître d'Anquetil, Darab, fils de l'herbed Roustem, fils de l'herbed Kourshid, fils de l'herbed Roustem, descendant du célèbre mobed Néryoseng qui traduisit en sanscrit le commentaire pehlvi de l'Avesta.

Nous allons consulter les précieuses notices d'Anquetil; nous y trouverons des indications qui vont confirmer l'exactitude des documents inédits que nous avons produits. A la page pxxx, Disc. prél. (Z. A., t. I, partie I), nous lisons:

Ouvrages de Zoroastre, ou simplement relatifs à la religion des Parses... 14. Recueil en trois parties. La première écrite par Darab, fils de Sohrab, fils de Bahman, fils de Farhamrouz, contient les Néaeschs du soleil, de la lune et du feu; l'Afergan à Dahman, ceux des rois, des Gahanbars, etc.

C'est le recueil du supplément persan 39 qui figure dans le catalogue de 1900, p. 8, et dans le catalogue de 1905, p. 134, n° 179. Cette généalogie est d'accord avec nos documents; nous sommes bien ici en présence du maître d'Anquetil, le célèbre Dastour Darab (cat. 1900, p. 8).

Nous trouvons une autre mention de la généalogie de Darab, supplément persan 49; le n° 9 (fol. 47 v°), l'Ormazd Yasht, est indiqué comme ayant deux colophons, l'un pehlvi et

l'autre persan.

8

L'auteur du catalogue de 1900 (p. 24) ajoute :

On voit que le copiste est le Mobed Darab, fils du Mobed Sohrab, fils du Mobed Behmen, fils du Mobed Behram Feramour:

Le catalogue de 1905 (p. 149-150) donne plus de détails :

L'Ormazd Yasht est suivi d'une souscription en pehlvi et en pazend, d'après laquelle cette partie du manuscrit a été finie de copier au jour Aubrmazd du mois d'Adar, de 1191 de Yezdegerd par Darabdji, fils du mobed Sohrab, fils du mobed Bahman, fils du mobed Bahram Féramourz...

Nous pensons avoir démontré que l'Herbed Darab, fils de Roustem, de l'Aldée bénie de Nausari, n'a rien de commun avec le maître d'Anquetil, le premier dastour qadimi. Il est regrettable que notre éminent compatriote ne nous ait pas mieux renseigné sur lui ; mais son importance historique lui a échappé, comme cela arrive du reste entre contemporains. La similitude de noms, en l'absence de documents précis, a évidemment égaré les savants; pourtant il y a un léger indice qui aurait du les mettre sur la voie. En 1760, Darab était déjà un vieillard; cela nous est affirmé par Anquetil (cf. Z.A., t. I, partie II, notice V, p. vut, suppl. persan 39), qui déclare que « le reste du volume qui est fort mal écrit, est de la main du vieux Darab , ce qui pourrait expliquer, jusqu'à un certain point, la mauvaise écriture de ce manuscrit. Maintenant, si l'on compare ce manuscrit avec celui de 1714, d'une main si sûre et si belle, on se refuse à croire à l'identité du copiste, car la débilité de l'âge ne suffit pas pour expliquer la différence des écritures; de plus, quel âge aurait eu ce vieillard en 1714? Aurait-il été assez mûr pour qu'on lui confiât un travail aussi délicat? Or, Darab, mort en 1773 (voir supra, p. 109) à l'âge de 75 ans, avait seize ans en 1714!

Darab, fils de Roustem, est donc un simple copiste de Nausari; quant à sa descendance de Neryosengh, fils de Dhaval, il est douteux qu'on puisse l'établir et que ce Neryosengh soit le traducteur de l'Avesta en sanscrit. Il est plutôt question ici du prêtre qui consacra le premier Atash Bahram de l'Inde (sa date, pour être plus reculée, est du reste aussi incertaine que celle du traducteur du Yasna); mais c'est un usage parmi les zoroastriens de l'Inde de faire remonter les généalogies des prêtres jusqu'à lui; par exemple, quand un mobed écrit un livre, il enregistre son nom, celui de ses ancêtres et termine par cette mention: «Descendu de Neryosengh Dhaval» ou encore «d'Hamjiar», considérés comme les ancêtres communs de la classe sacerdotale (1).

Le second manuscrit du Vendidad Sadé qui figure dans le catalogue de 1900, p. 5-6 et dans celui de 1905, p. 133, a trois colophons en persan, en pazend et en guzarati. Il est représenté comme du au maître d'Anquetil, Darab; mais si nous nous reportons aux colophons, nous voyons que nous n'avons affaire ni à Darab, fils de Roustem, d'après les catalogues, ni à Darab, fils de Sorab, si nous suivons la généalogie que nous avons présentée; cette fois, c'est un Darab, fils du Dastour Pahlan Fredun, qui serait le maître d'Anquetil.

Or, s'il est assez malaisé d'arriver à définir la personnalité du copiste Darab, fils de Roustem, celle du Dastour Darab Pahlan est très connue : c'est un des notables de la classe sacerdotale de Nausari, fils du Dastour Pahlan Fredun, lui-même savant Dastour. En 1726, l'Anjuman de Nausari, par un vote

<sup>(1)</sup> The genealogy of the Bhagarsath section of the Parsee Priests, etc., by Ervad R. J. D. Mehebeirana; Navsari, 1268 de yezd, 1899 de l'ère chrétienne (guzarati). Cf. préface (Dibácho). Voir aussi The genealogy of the Parsi Priests, par M. J. J. Modi dans le périodique Asho, déc. 1910 et fév. 1911, et pour la date de Neryosengh Dhaval le mémoire de M. J. J. Modi publié dans le Zarthoshti Dinni khol Karnari Mandli, dans le rapport publié en 1902, p. 196-200, ses Irani vishio, bhag trijo, pana 197-203, et Glimpse into the Work of the B.B.R.A. Society, pp. 94-96.

unanime, lui donna la seconde place dans toutes les réunions publiques, et ses héritiers ont continué à l'occuper. En 1690, il écrivit deux livres : Kholasseh-i-Din (Essence de la religion) et le Farziyat-namé (le livre de nos devoirs). Il mourut, d'après la Parsee Prakash, p. 31, le 1<sup>er</sup> septembre 1734, à l'àge de 67 ans<sup>(1)</sup>.

Nous trouvons également le nom du Dastour Darab Pahlan dans la grande liste des prêtres de Nausari, le Fihrist, où il figure en due place comme fils du Dastour Pahlan Fredunt<sup>(2)</sup>. A ce sujet, un mot d'explication : dans la communauté zoroastrienne, les behdins ou laïques n'ont pas conservé leur généalogie, ou du moins un très petit nombre seulement, tandis que les Athornans ou prêtres l'ont fait soigneusement, surtout à Nausari depuis leur arrivée dans cette localité, c'est-à-dire au xn° siècle. Il y a là au fond une question financière; un membre de la classe sacerdotale ne peut partager les profits du travail dans les temples tant qu'il n'a pas obtenu les grades de Navar et de Martab et que son nom n'est pas enregistré dans le Fihrist. Cinq familles (pols) se partagent ces profits : le Dastour Darab Pahlan appartenait au pol de Chanda Fredun.

Si, maintenant, nous cherchons l'origine de cette mention dans le catalogue, une lettre en anglais, jointe au manuscrit, l'explique; elle est datée de Bombay, 1 et février 1887, et émanc d'un membre de la classe sacerdotale, feu le savant Ervad Tehmuras D. Anklesaria qui, par les soins de James Darmesteter, fit

<sup>(</sup>i) Le manuscrit étant daté de l'année 1735 de l'ère chrétienne, il y aurait une erreur dans la Parsae Prakach; c'est un savant Ervad, descendant de Darab Pahlan par sa mère, qui avait communiqué de mémoire la date de 1734 à M. B. B. Patell. Il se pourrait, du reste, que le travail du Dastour Darab Pahlan n'eût été achevé qu'à la mort de celui-ci; c'est du moins l'observation que m'a faite M. Modi, d'après le colophon persan où le mot : a écrit four-nirait une explication naturelle et satisfaisante. Le manuscrit avait été copié à la demande d'un behdin de Surate, Ratanji, pour être offert à un prêtre Ervad Sorabji.

<sup>(2)</sup> Cf. Genealogy of the Bhagarsath Section of the Parsi Priests, p. 173.

présent à la Bibliothèque Nationale de ce manuscrit du Ven-didad Sadé, écrit par le Dastour Darab Pahlan « qui, je crois », dit le donateur, « a été le maître d'Anquetil (1) ». Et ici, pour nous l'erreur est inexplicable, venant d'un prêtre parsi qui ne pouvait ignorer que le maître d'Anquetil était le Dastour Darab de Surate, pas plus que son surnom de Coomana Dada Daroo (2); la notion en était vulgarisée dans la Parsee Prakash. Le Dastour Darab était connu en effet sous ce singulier surnom : Cooma, diminutif de Cooverbai ou Kunverbai, était le nom d'amitié que les voisins donnaient à sa mère. Quant à Dadadaroo, dada est une forme abrégée de Darab; daroo, la terminaison ajoutée souvent aux noms de prêtres, dérivée d'Andhiaroo (prêtre). Le nom de Coomana s'est perpétué dans la famille et est porté par ses représentants.

Gette erreur (3) a été reconnue par les autorités compétentes de la communauté parsie auxquelles j'en ai fait part (4). Pendant mon séjour à Bombay j'avais souvent rencontré Tehmuras D. Anklesaria qui m'avait proposé des manuscrits que mes ressources personnelles ne me permettaient pas d'acquérir. Les beaux

<sup>(</sup>i) La lettre, datée du 1° février 1887, est collée à la fin du volume; en voici la teneur : «Dear Sir, I have in my library a ms. of Vendidad Sade written by the hands of Dastur Darab Pahlan, whom I believe to have been the teacher of Anquetil Duperron. As every thing connected with the history of Anquetil is particularly valuable to French scholars, I beg to present the National Library with that ms. which I send to you through Prof. J. Darmesteter.»

<sup>(2)</sup> Darmesteter a même connu ce surnom, car il le mentionne en passant (Annales du Musée Guinet, t. XXII, p. 11, Z. A., vol. III).

<sup>(3)</sup> Il est fâcheux que cette notion fautive ait contribué à égarer les savants, car nous la retrouvons jusque dans l'OEuvre scientifique de J. Darmesteter. Cf. Annuaire de l'École des Hautes Études, p. 30, 1895: «Par une touchante attention de ses hôtes parsis, Darmesteter put rapporter à Paris, et déposer à la Bibliothèque nationale, auprès des manuscrits d'Anquetil, le grand Vendidad-Sadé sur lequel celui-ci avait autrefois fait sa traduction.»

<sup>(</sup>a) "It is only when we study a question that we determine all the facts. Otherwise the notions are vague. So, please, rest assured that M. Tehmuras has committed a mistake." (Lettre de M. J. J. Modi, à M. D. Menant, 18 septembre 1906.)

manuscrits sont extrêmement coûteux et sont souvent reproduits par des procédés modernes, ce qui en rend l'acquisition moins nécessaire. Mon attention se porta donc modestement sur les vahis ou cahiers de Nausari<sup>(1)</sup>; plusieurs de ces documents ont été publiés postérieurement sur ma demande par M. J. J. Modi.

(A suivre (2).)

<sup>(1)</sup> Dès 1896, J'avais prié M. Modi de s'enquérir du contenu des vahis de Nausari.

<sup>(\*)</sup> L'étude paléographique et la traduction des colophons seront données ultériograment.

# ÉTUDE

# DES DOCUMENTS TOKHARIENS

DE LA MISSION PELLIOT,

PAR

M. SYLVAIN LÉVI.

### I. LES BILINGUES.

SUITE.

Les feuillets Pelliot 3510. 46, 47, 48 (avec le fragment 35 10 y qui se rattache au feuillet 48) proviennent manifestement d'un seul ouvrage. Ils mesurent o m. 089 en hauteur, o m. 31 en largeur (sauf le feuillet 48 mutilé); le trou destiné à la ficelle qui les réunissait est percé à o m. o8 du bord gauche. La marge est courte et ne porte pas de pagination; dans la réserve qui entoure le trou, le 46 porte la contremarque 30, et le 47 la contre marque 36. Le 46 (30) contient la fin du vers 92 en sanscrit, la traduction de ce vers en tokharien, le 93 et le 94 dans les deux langues, le commencement du 95 en sanscrit. Le 47 (36) contient la fin du vers 1 1 2 en sanscrit, la traduction de ce vers en tokharien, le 1 13, le 114, le 115 dans les deux langues, le 116 tout entier en sanscrit et la moitié de la traduction de ce vers en tokharien. Les mètres employés étant d'une longueur inégale, il est impossible d'assigner aux pages une mesure uniforme; un intervalle de 17 vers, correspondant à un intervalle de 6 pages, donne environ 3 vers à la feuille, comme c'est le cas justement du feuillet 46 (30). Le troisième feuillet est mutilé sur la gauche; la bande de papier où se trouvait le trou a disparu

tout entière avec la contremarque de pagination. Il contenait les vers 17, 18, 19, et se plaçait donc vers le commencement de l'ouvrage ou vers le commencement d'une nouvelle section.

Le texte sanscrit n'a pas été traité ici par le traducteur tokharien avec la fidélité littérale qu'on avait appliquée au texte sacro-saint du Dharmapada. Tantôt le tokharien ajoute, tantôt il abrège ou supprime. On verra pourtant que, dans l'ensemble, l'interprétation offre peu de difficultés graves ou désespérées. Il semble qu'on se trouve en présence d'un ouvrage inconnu jusqu'ici; l'emploi de mètres savants (upajāti, v. 112-11/1; vasantatilakā, v. 115, v. 93, v. 18-19; cārdūlavikrīdita, v. 93) rappelle le ms. Bower plutôt que les traités de Caraka et de Sucruta. Quant à la doctrine, je laisse à des juges plus compétents le soin d'en déterminer la nature et les affinités. Le feuillet 47 définit les trois «humeurs» (dosa) reconnues par toute la médecine indienne et le traitement général à leur appliquer; je donne en parallèle (infra, p. 143 et suiv.) les passages correspondants de Caraka et de Sucruta; la rédaction, on le verra, rappelle de très près le texte de Caraka.

Un autre feuillet, également trouvé à Touen-houang, et coté 35 10. 37, enseigne lui aussi la même doctrine dans des termes analogues, et aussi sous une forme versifiée. Il est exactement du même format que les feuillets 46, 47, 48 (o m. 31 sur o m. 089; trou à o m. 08 du bord gauche; 6 lignes à la page); la main seule est différente; l'écriture est plus épaisse et plus écrasée. Il a pu vraisemblablement faire partie de la même collection. Il est rédigé tout entier en sanscrit, dans le mètre çārdūlavikrūdita, et contient les vers 32 et 33 d'un ouvrage à déterminer. Il prouve, par un document de plus, l'abondante floraison de la littérature médicale dans l'Asie centrale. Il me paraît avantageux de publier dès maintenant ce texte (mfra, p. 141) en même temps que les bilingues. Au point de vue graphique, on remarquera, dans le feuillet

के कर्तिया के वर्षा के प्रतिया के प्रतिक के कि विश्व के कि के कि क्ष्रातुक्षेत्रेणक्षेत्रम् मार्क्ष्यिक्ष्यक्ष्रिक्ष्रक्षेत्रक्ष्याक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष 中全部的时代在中间 最为身份与自身在为在水平有水中的中的不同的一种的一种中国的 444-年本本 128 A' 11 20 0'31

Feuillet sanscrit-tokharien 3510. 46 α.

秦女子至首的 人名多沙克·阿拉克·阿拉克·阿拉克·阿拉克·阿拉克·阿拉克·阿拉克 在在西本文文章至少一年以上的"如大学各種的各四年外的各面的一种中央的一种的" 高くののあるにののはないのできを切りの別を自由して これであるというというというできるというできないのできないのできないがっている。 Tell wed and will el languno and add on's 84202 ment Feuillet sanscrit 3510. 37 b. 0.60620

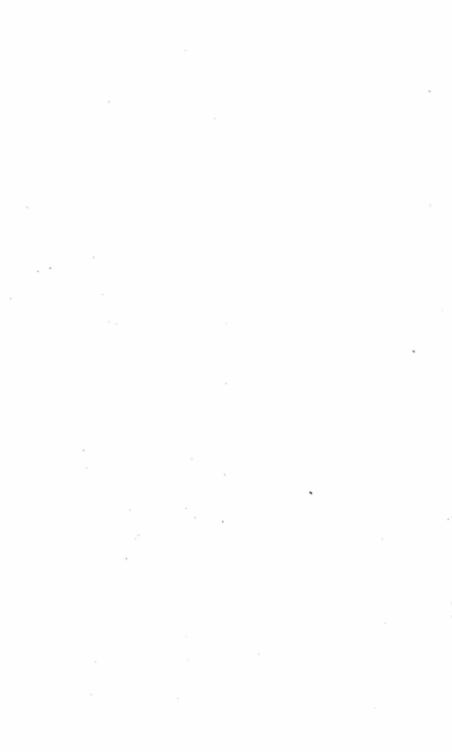

sanscrit aussi bien que dans les bilingues, la suppression du visarga; le sanscrit est, dans l'ensemble, très défectueux.

Les feuillets 46 et 48 appartiennent à la thérapeutique. Les spécialistes sauront sans doute retrouver dans les traités classiques les recettes correspondantes. Je réserve pour une publication ultérieure deux autres feuillets (3510.65 et 66) rédigés en tokharien seulement et qui donnent aussi une série de recettes contre diverses maladies, entre autres la fièvre tierce et la fièvre quarte.

#### 3510. 46.

a

- mathāyaghnam 90. 2. arirāk mpa pepakṣu kaṣāyā cak dantih piś ywārtsa pippālamtta viralom cur mpa rittaṣle dhalpālle
- sa khasle i hirandasse salype mpa tetriwu nemcekamñe po tekanma näkseñca i ceyak nastukarm yamasle pañidh tvankarai mpa e
- se sindhāp pañidh pippāl mpa friwāşle melem ne lakle se mukapanku frāñiwicūkai ne pokai ne āçne e
- çane ne 'korne klautsai ne 'sark alāskemane 'melem ne pinasle po ne kartse 90. 2 || tailam balākvathanaka
- Ikasugandhasiddham yojyam payodadhitusodakamastucukkrai tadvat sahācarasaranyacatāvarībhih (1) i pratyekasiddham a
- nuvāsam īraņaghnam 90.3 || kuñcidhasse salywe bal mpa klyauccasi yamasle sugantā mpese paksalle rittasle makwer trai

h

 wo mpa cukkrik ssu mpa catāwari mpa waiptār paksalle anuwasām yamasle yette kausenca 190. 3 rāsnārāthaphalatr(i)kā.

- mṛtalatāyukṣañ (¹) ca mulibalā (²) s māṃsakvāthayutaḥ satailalavaṇo ( ksodrāṃcasarpirguḍaḥ (³) puṣpāhvāghanabilvaku
- sthaphalini (\*) kṛṣṇā vaoā kulkito vasti (\*) ← kāmoikumutra (\*) dugdhasahito vātāmayebhyo hitam go. h # kleńka
- ryo " madanaphal " triphal " guruci attapi witsakambal misa pepaksuwa " kuñcidhasse ssalywe " salyi mi
- p / pañidh / peşke cautām / pissau \* pilamātti \* kaṣṣu \* pippāl okaro \* kānci \* kewiye miço sa malkwer sa wadh nastukārm
- niryuham yamaşle yetteşsana tekanma ne kartse (lya)wisa yamam nano kartse 90. 4 || näsyam vidadyāt gudanāgarena vā.

tt.

arirāķ. Nom de plante, H. (7) == harītakī ~ Terminalia chebula »; inf. 48 b 3.

mpa «avec». Sociatif.

pepaksu\* « cuit ». Participe à redoublement de  $\sqrt{pak}$  « cuire » et « mûrir ». Cf. pepaksormen « ayant cuit », H. 40 a 5.

pakṣalle « cuisant », infra b 1; pakṣallona H., pkelñe « digestion » (= vipāka), infra 3510. 47 a 2.

kaṣāyā. Emprunté au sanscrit : kaṣāya «décoction», Bo. çak \* «dix».

dantiphal. Emprunté au sanscrit : danti-phala « fruit du danti » = Baliospermum montanum , Bo.

<sup>(1)</sup> Corr. "yugmañ ca? Voir infra.

<sup>(2)</sup> Corr. mūlī°.

<sup>(3)</sup> Corr. kşaudrā°.

<sup>(</sup>A) Corr. phalini.

<sup>(5)</sup> Corr. vastiķ.

<sup>(6)</sup> Corr. mūtra °.

<sup>(7)</sup> Je rappelle que le signe H. renvoie au manuscrit Weber-Macartney (éd. Hoernle); le sigle Bo. renvoie au manuscrit Bower (éd. Hoernle). J'ai naturellement suivi les identifications de plantes fournies par le savant éditeur.

piś\* « cinq ».

ywārtsa.

pippālantta. L'affixe nta sert à former une catégorie de pluriels. Le mot est empranté au sanscrit pippah « Piper longum », Bo.

viralom. Nom de plante. Le mot reparaît 3510. 48 b 2, où il est écrit wiralom et où il correspond au sanscrit sadi — Curcuma zedoaria, Bo.

cur. Probablement pour curm devant mpa. Cf. curm a poudre », cūrna, infra 3510. 48 a 3.

mpa «avec».

rittasle «à unir» (yojya). Même mot, infra 6. Tiré de la racine √ritt «unir». On a déjà vu antérieurement (Bm. a 6) rittos = yukta. L'affixe °sle sert à former des gérondifs; p. ex. infra 2: yamaşle «en faisant».

dhalpālle sa khaṣle. Cf. la formule mlutālle sākhaṣṣam, H.

3 a 4; 36 a 6; 42 b 2.

 hirandasse\* « de ricin ». Dérivé de hiranda, forme altérée du sanscrit eranda; cf. infra 35 10. 48 b : hirandh. Le suffixe "sse forme des adjectifs de provenance, d'origine. Cf. infra a 6 : kuñcidhasse.

salype\* a huile ». Le mot est aussi écrit salywe, inf. a 6 et

3510. 47 b 6.

mpa « avec ».

tetriwu\*. Participe à redoublement de √triw «écraser». Cf. inf. a 3 : triwäsle, et aussi H., s. v. triwässalle.

nemcekamñe « sans aucun doute ».

po «tout», se rapporte au mot suivant.

tekanma\* «les maladies». Pluriel du mot teki «maladie», cf. 3510. 47 b 4. C'est ce suffixe °nma qui sert régulièrement à former le pluriel des mots à thème en °a tirés directement du sanscrit, p. ex. kleça, kleçanma. näkṣeñea «détruisant». Participe présent de  $\sqrt{näk}$ . Gf. H. 5 a 3 : tekatma po näkṣeṃ «détruisent toutes les maladies», et 5 a 2 : were nakṣaṃ «il détruit l'odeur». Pour la formation, cf. supra Bm. a 1 : uṣṣeñeai.

ceyak. Peut-être tiré du démonstratif ce «ce» : « avec ces choses »?

nasturkārm. La forme alterne dans H. avec mastukārm. Le mot est manifestement emprunté à la pharmacologie sanscrite.

yamaşle «faisant». Pour le verbe √yam, cf. supra FM 8 a a 2 : yāmoṣa, et pour la formation, cf. supra 1 : rittaşle.

pañidh «miel». Voir infra b 5. Le mot semble emprunté au sanscrit phāṇita «mélasse».

tvānkarai «gingembre». Flexion du mot tvānkara, q. v. inf. 3510. 48 b2. Cf. witsaka, witsakai, FMS ab2. mpa «avec».

3. ese « ou bien, soit » (?). Cf. H. 15 a 5 : ese pusae ese rolini. sindhāp. Transcription du sanscrit saindhava « sel gemme ».

pañidh pippāl mpa « du miel avec du poivre ».

triwäsle «ayant broyé». Gérondif de √triw; voir supra 2 : tetriwu.

melem ne «dans le...».

lakle « douleur » (SS. 917 = dulkha).

se. Démonstratif et relatif.

mukapanku. Le mot rappelle en sanscrit mūka «muet» et pangu «paralysé».

 Les mots suivants désignent sans doute des parties du corps; mais j'en ignore encore le sens.

po ne «en tout».

kartse « salutaire ». Voir infra b 6.

 kuñcidhasse. Adjectif de provenance, dérivé au moyen du suffixe °sse (supra 2) du substantif kuñcidh = tila «sésame».

salywe « huile ». Voir supra 2 : salype.

bal. Transcription de sanscrit balā «Sida cordifolia», Bo. mpa «avec».

klyauccasi (= kvathana) « bouillon ».

yamaşle. Absolutif de yam; « ayant fait ». Voir supra 2.

suganta. Transcription du sanscrit sugandha, nom de plante.

mpese. Dérivé du sociatif mpa; « accompagné de ». Cf. M. 500 2 a 4 : pūdñākte crāvasti rī spe maskādhar jetavam samghārām ne pic kante aklaslye mpese « Le Bouddha est près de la ville de Çrāvastī, dans le samghārāma du Jetavana, accompagné de cinq cents disciples ».

pakṣalle (=siddham) « cuit ». Absolutif (cf. supra) de √pak;
cf. supra 1 : pepakṣu.

rittaşle (= yojyam) «à unir». Voir supra 1.

malkwer \* ( = payah) «lait ».

traivo. Correspond à dadhi-tusodaka-mastu de l'original : « petit-lait, eau de gruau, crème aigre »; c'est donc sans doute un mot dérivé de trai « trois », et qui sert à désigner trois ingrédients généralement rapprochés dans la pharmacopée. Voir traivosse, infra 48 b 5.

Ь

cukkrik « du gruau sûr », altération du sanscrit cukkra.
 ssu mpa (= tadvat) « avec cela ». ssu (su) est un thème de démonstratif; mpa est le sociatif.

catāwari « asperge ». Transcription du sanscrit catāvarī. . . . mpa « avec ».

waiptār (= pratyeka") « un à un ».

pakṣalle (= siddham) « cuit ». Voir supra 6.

anuvasām «lavement». Transcription du sanscrit anuvasanam.

yamaşle «faisant». Voir supra 2.

yette (= īraṇa) « vent ».

kauseñca (= "ghnam) « détruisant». Participe présent en "ñca (cf. supra 2 : näkscñca) de √kaus « détruire ».

klenkaryo (=rāsnā). Nom de plante : Vanda Roxburghii,
 Bo.

madanaphal (= rāṭha). Nom de plante: Vangueria spinosa. Le nom est emprunté au sanscrit: madana = rāṭha.

trphal (-phalatrikā) «les trois fruits»: les trois myrobolans, Bo. Transcription du sanscrit tṛphala.

guruci (= amrtalatā). Nom de plante, transcrit du sanscrit

gudūcī = amṛtā, Tinospora cordifolia, Bo.

attapi\* (= yukṣa). Le mot yukṣa donné par le manuscrit n'existe pas en sanscrit, et ne fournit pas de sens. Mais l'expression yukṣañ ca mulībalā suggère l'idée des deux balā: Sida cordifolia et Sida rhombifolia, fréquemment associées dans la pharmacopée. (Bo.) Le mot attapi reparaît Hl. 149. 5 a 5: attapi kenī sa kem teksa a il touchait la terre de ses deux genoux». Il signific donc bien a deux en couple». On est assez tenté de rétablir, au lieu de yukṣa, le mot yugma a couple».

witsakambal (= mulibalā; corr. mū°). Nom de plante. Bal transcrit le sanscrit balā; witsakam est un dérivé tiré

de witsako (= mūla) «racine», supra Bm. b 3.

misa\* (= māmsa\*) a viande ». Le mot est au pluriel, puisque le participe pepaksuwa, qui se construit avec lui, est certainement au pluriel.

pepaksuwa (= kvātha\*). Le mot sanscrit est un substantif, qui signifie « bouillon, infusion ». Nous avons en tokharien le participe à redoublement, déjà rencontré supra a 1 : pepakṣu; la flexion pepakṣuwa indique le pluriel; cf. infra 3510.47 b 1 : yāmuwa = kṛtāni.

kuñcidhasse ssalywe (= taila) « huile de sésame ». Voir supra a 6; ici le mot (s)salywe commence par une consonne redoublée.

sālyi\* (=lavaṇa) α sel n.

- mip (= sa°). Autre forme du sociatif mpa, soit que le mot prenne cette forme à la pause, soit que cette forme marque un pluriel construit avec misa pepaksuwa.
- pañidh (= kṣodrāmça; corr. kṣauº) « du miel ». Cf. supra a 2. peṣke (= sarpis) « beurre clarifié ». cautām (= guda) « sucre, mélasse ».

pissau (—puspāhvā). Nom de plante — Anethum Sowa Roxb., d'après le Pet. W.; mais le synonyme indiqué, çatapuṣpā, désigne le Peucedanum graveolens, Bo.

pilamātti (= bilva), nom de plante : Ægle marmelos, Bo. kaṣṣu (= kuṣṭha), nom de plante : Saussurea Lappa, Bo. pippāl (= kṛṣṇā). En fait, kṛṣṇā est bien, d'après les lexiques, un synonyme de pippalī, Piper longum.

okaro (=vacā). Nom de plante : Acorus Calamus, Bo.

kāñci (= kāmcika) «vinaigre de riz», Bo.

kewiye miço\* (= mūtra) « urine ». Le mot kewiye figure fréquemment dans les recettes de H. J'ignore le sens du mot miço qui lui est ajouté ici, et qui n'a pas de correspondant dans le texte sanscrit.

sa. Affixe de l'instrumental. Cf. tusăksa, supra FM 8 a a 2. malkwer (= dugdha) «lait». Voir supra a 6. La notation malkwer (sa) au lieu de malkwer prouve que l'affixe sa est enclitique, puisque la dernière lettre de malkwer cesse d'être traitée en finale.

sa. Instrumental, comme ci-dessus.

wadh « ou bien ». Cf. Bm. a 3. nastukārm. Voir supra a 2.

 niryuham. Transcription du sanscrit niryūha « décoction ». yamasle « faisant ». Voir supra a ».

yettessana (= vāta°) « de vent ». Pluriel de l'adjectif yettesse, tiré de yette « vent » (supra 1) au moyen de l'affixe sse (cf. kuñcidhasse, supra a 6).

tekanna (=āmaya) «maladie». Pluriel du mot teki, infra 3510.47 b 4.

ne. Affixe du locatif. Cf. çaisse ne, Bm. a 2.

kartse (= hitam) « salutaire ».

(lya)wisa.

 $y\bar{a}\underline{m}am$ . Forme de  $\sqrt{yam}$  «faire».  $nano^*$  «d'autre part, encore» (= punar). kartse « salutaire ».

3510.47.

a

- iñe palçalñe catrauñe yoloweretsamññe waiwalñe pkelñe ywcruwelñe pitmaiwalñe waiwalau tutenesalñe pittattse sotruna
- weskem khaçaumyi 100.10.2 || ęvetatvaçitatvagurutvakanda (3) snchopadehastimitatvalepā utsedasanghātacirakri
- 4. yāç ca kaphasya karmāņi vadanti (3) tadāā 100. 10. 3. || arkwiñūe kroççaññe s kramartsamññe saiweşmarñe kektseñä ttse popo ...
- kamttse lauwalñe tarkalñe 'kraupalñe tise sp \ walke yamalñe spa leçpa tise şotruna weñāre khaçaumyi 100. 10 3. etāni lingāni

<sup>(1)</sup> Corr. tajjñāh.

<sup>(1)</sup> Corr. kandādeho'.

<sup>(3)</sup> Corr. tajjñāḥ.

 ca tatkṛtāni sarvāmayānām api reaikanāmā ceid (1) bhavet prāptivicesam eṣām samjāāmtaram yena ca samprayāti 100. 10. 4 || toyā so

b

- truna spa tuttse yāmuwa po tekanmats rano se ñemmats i su ksa maskedhar wāki cainats ñem te alyek ne sp ce sa yanem 100.10.4
- il ālasyatantri hṛdayā<sup>(2)</sup>vicuddhi doṣapravṛttikṣudabhāvamūtrai gurūdaratvārucisuptatābhir āmānvitam tad viduṣo vadanti 100.
- 10.5 || alāṣaṃññe ṣpane araṃc ne mā astaraṃñe nakanmats ecce spārtalñe kesta ttse mā nesalñe kramartṣañe kasā ttse a
- ruci klattsalñe mamauñe mpa rittos teki weskem co-ñe spa 100.
   10. 5 || sniktosnatailalavanāmblamadhurānnapānaih l pi
- ttam tathā (3) madhuratiktakaṣāyaṣītai çleṣmam katūṣṇa (4) kaṣāyarukṣair āmam praṣāntim upayāty apatarpaṇaiç ca 100. 10. 6 || yetteta
- r kallona sa kuñcidhassana salywe sa l salyinsana swarona cwatsanma yoktsanma sa pidh mandrakka swarona raskarona kasaytta

a

- tsarçalñe = ?
   syālñe = ?
- 2. palçalñe\* (= ... ha), probablement dāha « brûlure ».

  A. 13 a 2: palsko ttse palçālñe « la brûlure de l'esprit »?;

  496.39 a 6: snai palçalñe masketr « il est sans brûlure ».

  ratrauñe\* (= rāga) « rougeur ». L'adjectif correspondant est

  ratre(m); FM 5 a b 1: ratrem kampāl « un kambala rouge ».

  La formation est la même que dans le cas de lare
  « compagnon », larauñe « compagnie ».

  yoloweretsamññe (= daurgandhya) « mauvaise odeur ». Le

<sup>(1)</sup> Corr. api caikanāmnām kaçcid.

<sup>(2)</sup> Gorr. "tantre hrdaye".

<sup>(3)</sup> Une syllabe brève de trop.

<sup>(4)</sup> Il manque une brève après usna.

mot est composé de deux termes : yolo « mauvais », nere « odeur ». Cf. pour le mot yolo, M. 500 3' b 3 : kreñce pi wat no yolo pi wat yāmor « un acte ou bou ou mauvais ». Pour le suffixe d'abstrait "tsamue (avec des variantes graphiques), cf. ktsaitṣauñe, supra FM 8 a a 1. waiwalñe (= sankleda) « moiteur ».

pkelñe (= vipāka) « digestion, maturation ». Cf. 498. 4 b 3:

ktsnitsaññe maksu \*attsi tso pkelñe « qu'est-ce que la
vieillesse? C'est la maturation des skandhas ». Le mot
est tiré, au moyen du suffixe abstrait \*lñe, de \(\sqrt{pak}\)
« cuire »; supra 46 a 1 : pepaksu.

yweruwelñe (= cotha) « gonflement ».

pitmaiwalñe (= pralāpa) «bavardage».

waiwalau (= mūrechā-bhrama) «étourdissement, vertige».
tute (= pīta) «jaune».

nesalñe (= bhāva). Formé, au moyen de l'affixe °lūe, de \( \sqrt{nes} \) «être ». Voir supra Bm. a 2 : mā nesam.

pitta ttse (= pittasya). Le mot est simplement transcrit; ttse est l'affixe du génitif.

sotruna (= karmāṇi) « marques ». Pluriel du mot sotri, qui rend le mot sanscrit linga; cf. D Aq. 50 b: wāttare sa teki sa sotri sa tranko sa, qui correspond à l'énumération palie: sippena pi ābādhena pi lingena pi āpattiyā pi.

3. weskem\* (= vadanti) « disent ». 3° personne du plur. du présent de l'indicatif de  $\sqrt{we\tilde{n}}$  « dire »; cf. supra Bm. a 5 : weweñu. La 3° pers. du singulier est wessam.

khaçaumyi (= tadñā, corr. tajjñāh) «les savants». Nominatif pluriel d'un adjectif tiré de \(\frac{khaç}{khaç}\) «savoir»; cf. supra Bm. b 4: \(\frac{khaçamom}{khaçamom}\); 6: \(\frac{khaçdhr}{khaçdhr}\).

 arkwiññe\* ( — çvetatva) «blancheur»: Substantif abstrait tiré de l'adjectif ārkwi; H. 31 a 4 : ārkwi çakkār, équivalant au sanscrit sita-çarkarā « sucre blanc, sucre raffiné ».

kroccaññe\* (=çītatva) «froid». Je n'ai pas retrouvé l'adjectif d'où cet abstrait est tiré.

kramartṣamññe\* (=gurutva) « lourdeur ». Même mot infra b 3 (où il est écrit kramartṣañe). Formation du type ktsaitṣaññe, supra FM 8 a a 1.

sauvesmarñe (= kanda, corr. kandū) « démangeaison ».

kektseñä ttse (—sneha, corr. deha) «corps». J'ai déjà cité la triade: kektseñ reki palsko «corps, parole, pensée» sur FM 8 a a 2. — °ttse, affixe du génitif.

popokam ttse (= upadeha) «suppuration, sérosité». —

\*ttse, affixe du génitif.

 lauwalñe (= stimitatva-lepa) « moiteur poisseuse ». tarkalñe (= utseda).

kraupalne ttse (saṃghāta) « embonpoint ». Abstrait tiré de  $\sqrt{kraup}$  « réunir »; cf. kakraupasaṃ, supra FM 8 a a 3. Génitif.

sp. Forme réduite de l'enclitique spa « et ».

walke\* (=cira) « de longue durée ». Cf. supra : walke stamoyā « puisse durer longtemps! » s. v. tākoycer, FM 8 a b 1.

 $yamalñe (=kriy\bar{a})$  « acte ». Abstrait tiré de  $\sqrt{yam}$  « faire ».  $lecpa \ tise (=kaphasya)$  « du phlegme ».

sotruna (= karmāṇi) « marques ». Voir supra 2.

weñāre (=vadanti) « ont dit ». 3° pers. du plur. du passé de  $\sqrt{we}$  « dire ». Pour la formation, cf. M 500. 2. b 1: ceu wättare samāni . . . sāksāre « cette affaire, les bhiksus la rapportèrent (à Bhagavat) ».

khaçaumyi (= tadñā, corr. tajjñāḥ). Voir supra 3.

toyā (— tāni). Nominatif non masculin du démonstratif tu;
 cf. tusāksa, supra FM 8 a a 2.

sotruna (= lingāni) « marques »; supra a 2.

spa (= ca) « et ». Copule enclitique.

tuttse (= tat°) « de cela ». Démonstratif tu avec l'affixe du génitif.

yāmuwa (= kṛtāni) « faits ». Nominatif pluriel non-masculin du participe yāmu, de √yam « faire ». Le nominatif pluriel masculin est yāmoṣa, supra FM 8 a a 2.

po (=sarva) a tout ».

tekanma ts (= āmayānām) « des maladies». L'affixe ts marque le génitif pluriel; il existe parallèlement une forme tso emphatique ou masculine. L'affixe est manifestement en rapport avec tse, ttse, affixe du génitif singulier. Tekanma est le pluriel de teki; cf. supra 46 a 2.

rano (= api) «même». Voir supra Bin. b 6.

se (=eka) «un ». SS. 925 n. 1.

nemmats (°nāmnām) « des noms ». ts., affixe du génitif pluriel; ma, affixe du pluriel, sans doute par réduction de nma après le m final de nem. — nem « nom » est en dialecte A nom (SS. 917).

suksa (= kaçcit) « quelque ». Combinaison du démonstratif su (voir supra Bm. a 5) avec l'affixe de formation d'in-

défini ksa (voir supra, tusāksa FM 8 a a 2).

maskedhar (= bhavet) «soit». 3° pers. d'un mode (subjonctif?) de mask «être», spécialement dans le sens de «se trouver»; il est d'emploi constant dans les formations du type: pañäkte Crāvasti ne maskūdhar (FM 5 a a 2) «le Bouddha est [viharati] à Crāvasti».

wāki (= prāptivicesam) « différence ».

cainats (= esam) « d'eux ». Génitif pluriel en ts du démonstratif ce; cf. cau, supra Bm. b 4, et cesa, infra. ñem (= samjñā) « nom ».

te « ce ». Démonstratif.

- alyek\* (= antaram) « autre ». La finale, s'unissant avec l'enclitique ne, substitue le k au k final de la forme isolée.
- ne « dans ». Affixe du locatif.
- sp (-ca). Forme réduite de la copulative enclitique spa. ce sa (-yena) « par quoi ». Thème du démonstratif ce, ici en fonction de relatif, joint à l'affixe d'instrumental sa.
- yanem (= samprayāti) «vont». 3° pers. du pluriel du présent de l'indicatif de √yan, yn «aller». La 3° pers. du singulier est yam. Hl. 149.47 (débris de bilingue) b 4: yāti 'yam.
- alāṣamññe (=ālasya) «langueur » semble être une transcription du mot sanscrit.
  - spane (= "tantre") « soumis à ». L'adjectif est probablement en rapport avec la copulative spa.
  - arame ne (=hrdaye) « dans le cœur ». ne, affixe du locatif. Cf. M 5 o o 6-7 b 5 : tarya epālmem naumyetta arañe n enku « portant dans le cœur les trois bons joyaux ».

mā (=a°). Négation qui sert ici à rendre l'a privatif du sanscrit.

- astaramñe (=viçuddhi) « pureté ». Abstrait en °mñe dérivé de āstre « pur ».
- nakanmats (= dosa°) « des dosas ». °nma est la désinence du pluriel; ts est l'affixe du génitif pluriel. Le thème nak(i) est sans aucun doute en rapport avec  $\sqrt{nak}$  « blâmer »; voir supra Bm. a 1. Le mot dosa de la langue médicale a donc été rendu par l'équivalent littéral de dosa « faute ».
- ecce (=pra°). Adverbe qui exprime le mouvement en avant. Il sert à rendre le préverbe ā de āgacchanti dans une

formule du Vinaya, Hl. 149.13 a 2 : cai no çaulassoñeă ctwara wrattsai aksassalle pelaikuenta... ecce kutmaskem «voici, ô âyusmats! les quatre pratideçaniyadharmas qui arrivent».

spārtalše (=vṛtti) « roulement, développement ». Tiré de √spārt « se développer »; D. Aq. 13 a 6 : po çaise spārtoyā « que le monde entier se développe (dans la bonne loi)! »

kesta ttse (= ksudh) « de la faim ».

mā nesalne (=abhāva). Cf. supra Bm. a a : mā nesam. Le mot est formé au moyen de l'affixe abstrait °lne.

kramartsañe (=guru...tva) «lourdeur». Voir supra a 4. kasā ttse (=udara°) «du ventre».

aruci (= aruci) « manque d'appétit ».

klattsalñe (= suptatā) « somnolence ».

mamauñe (- āma) «indigestion».

mpa. Sociatif.

rîttoş (= anvita) «joint ». Voir supra Bm. a 6.

teki « maladie ». Voir supra 46 a 2 : tekanma.

weskem (=vadanti) «disent». Voir supra a 3.

spa. Copulative.

- yettetar (= snikta, probablement tikta) « piquant ». Le mot est sans doute en rapport avec yette « vent ».
- kallona (= usna) « chaud ». Même mot H. 37 a 2; cf. aussi kallecci, supra FM 8 a a 3.

sa. Affixe de l'instrumental.

kuñcidhassana salywe (= taila) «huile de sésame». Voir supra 46 a 6. La finale °assana est la forme au pluriel du suffixe de provenance asse; cf. yettessana, supra 46 b 6.

salyinsana (=lavaṇa) « salé ». Adjectif dérivé de sālyi « sel », supra 46 b 4. Probablement au pluriel, affixe °ana.

swarona (= madhura) « doux ».

çwatsanma (=anna) « nourriture ». Pluriel de çwatsi, en dialecte A, çwātsi (SS. 923). Infinitif de √çu, au participe passé çeçu « mangé », part. futur çwālle « à manger ».

yoktsanma (=pāna) «boisson». Pluriel de yoktsi, infinitif de √yok «boire»; d'où yokalle (=peya) «à boire», infra 3510.48 a 6.

sa (= °aih). Instrumental.

pidh (=pitta) « fiel ». Transcription du mot sanscrit.

<u>m</u>andrākka (= tathā) « ainsi ». Corr. <u>m</u>atrākka, cf. supra Bm. b 2.

swarona (= madhura) « doux ». Voir supra.

raskarona (= tikta) « amer ».

kaṣāynta (= kaṣāya) « décoction ». Voir supra 46 a 1, avec l'affixe du pluriel, °nta.

### 3510.48 et 3510. y.

a

- \_hati \( \) cva..ie. \( \| \) peske cautām \( \) klussa witsako \( \) midha mpa tetriwos klusse war sa yokalle \( \) klaine teki picpi
- satsankau tākam p bhārk çle tvānkaro toyā samtkenta tanākkai sa tsamsallona cūrm yamasle towālle ku
- \_ hingulavane . . . lamiçra ≀ çronyamsamedhrahrdayastanarukşu peyam ∥ hirandh ← pilamāti ← wipraha
  - (1) Corrigé en dvayam, et noa écrit au-dessous du mot d'une encre plus pâle.

(2) Corrigé en bhitr par une autre main.

(1) La prosodie exige une longue au lieu de la brève "ta", donc "tah

- \_\_\_ ( mā[tu]l[u] \_\_\_\_ \* klyotaiṣṣana witsakaṣṣe kaṣāyā ( yawakṣār aṅkwaṣ \* wiralom \* hirandaṣṣe ṣa
- oñi ne \_\_\_ ts. findri ne farame ne fiepik ne lakte wikasṣam / se cūrm tvānkaracce war sa yokalle yette leepaṣṣana

#### h

- nma ne (ka)r(ts)e \_\_\_\_\_ bhandh tākanı odh ypiye war sa yokalle 10.8 || hingugragandhaşadaşuntyajājiharitakipuşka
- mūla .r. . dh. \_\_\_\_\_ d iṣṭam c gulmodarājīrņaviṣūcikāsu || aṅkwaṣ okaro c wiralom c tvāṅkaro c a
- [ari]r k ayā \_\_\_\_\_ çço kaşşu bhākondhar sa l tanākkai tanākai tanākkai tanākai ta
- (v.)r ne acir ne sucikanta ne toya samtkenta raswaslona çăr sintăp salyiye yamaşlya curm lykaçke tkla
- 5. \_\_\_nalle traiwosse\_\_\_s(m)e kwaram wärñai ersankñe ne tekanma ne kartse 10.9 || cūrṇaṃ samaṃ rucakahinguma
- [o] şadhānām..... sambhavāsu hṛtpārçvapṛṣṭhajaṭha rārtīsūcikāsū<sup>(1)</sup> peyam tathā yavarasena

#### a

peske [= sarpis] « beurre clarifié ». Voir supra 46 b 5.
 cautām [= guḍa] « sucre, mélasse ». Voir supra 46 b 5.
 klussa . . . Adjectif d'origine, formé au moyen de l'affixe sse.
 witsako [= mūla] « racine ». Voir supra Bm. b 3.
 midha.

mpa. Sociatif.

tetrivos « ayant broyé ». Part. à redoublement, au nominatif masculin, de  $\sqrt{trive}$ ; voir supra 46 a 2 : tetrivu. klusse.

<sup>(1)</sup> Corr. artivisūcikāsu.

waro\*[=rasa] «jus, infusion».

sa. Instrumental.

yokalle [= peya] « à boire ». Part. futur passif de  $\sqrt{yok}$  « boire ». Voir supra 47 b 6 : yoktsanma.

klaiñe.

teki [=roga] « maladie ». Voir supra 47 b 4.  $picpi[\underline{k}]$  \* [=stana] « sein ». Cf. infra 6.

satṣankau «ayant mélangé»? Participe à redoublement au nominatif masculin singulier, de √tṣank; cf. infra: tṣanṣallona.

 $t\bar{a}kam$  [= bhavati]. 3° pers. du présent de l'indicatif de  $\sqrt{t\bar{a}k}$ ; cf. supra FM. 8 a b 1.

bhārk [=bhārgī]. Nom de plante emprunté au sanscrit : Chlorodendron siphonanthus, Bo.

cle [=sa°] «avec». Voir supra Bm. b 6.

tvānkaro [= cunthī] « gingembre ». Voir infra b 2.

toyā [=tāni] «ces». Nomin. plur. neutre du démonstratif tu; cf. supra 47 a 6.

samtkenta [=osadhāni] «ingrédients, remèdes». Cf. H. où le mot paraît constamment avec des graphies diverses : satke, samtke, sātke. Nos textes présentent le même flottement.

tanākkai «lentement»? Cf. infra b 3.

sa. Instrumental.

 $t\underline{s}am\underline{s}allona$  «à mélanger»? Participe futur au pluriel en sallona (singulier salle) de  $\sqrt{t\underline{s}am}$  ou  $\sqrt{t\underline{s}ank}$ . Cf. supra 2, et  $t\underline{s}am\underline{s}alle$ , infra b 3.

cūrm [=cūrna] «poudre». Cf. supra 46 a 1.

yamaşle [=krtvā] «faisant». Cf. supra 46 a 2.

cwālle [=bhojya] « à manger ». Part. futur en °alle de  $\sqrt{cu}$  « manger ». Cf. cwatsanma, supra 47 b 6.

- 3. ne. Locatif. kartse [= hita] « salutaire ». Cf. supra 46 a 3.
- hirandh (= eranda) « ricin ». Cf. supra 46 α α. pilamāti (-bilva) «Ægle marmelos». Cf. supra 46 b 5. wipraha (=brhatī). Synonyme de brhatī; emprunté au sanscrit comme l'indique l'emploi du h, qui manque au tokharien.

- [teka]nma ne kartse. Cf. 46 b 6. tākam «est». Voir supra 46 a 2. odh ypiye. warsa. Voir supra a 1. yokalle. Voir supra a 1.
- ańkwas (=hingu). Asafœtida. Voir supra a 4. okaro (= ugragandha). Nom de plante. « Oignon, ou ocimum pilosum, ou Michelia champaka ou Myrica sapida », P.W.; mais ici «Acorus calamus », puisque ce mot traduit vacă, supra 46 b 5. wiralom (= sida) « Curcuma zedoaria ». Voir supra 46 a 1. tvānkaro (= cunthī) « gingembre ». Voir supra a 2.
- arirāk (= harītakī) «Terminalia Chebula », Bo. kassu [=kustha] «Saussurea Lappa», Bo. Voir supra 46 b 5.

bhākondhar sa.

tanākkai tanākkai a petit à petit, lentement »? Cf. supra a 2. tsansalle « à mélanger ». Participe futur au singulier. Cf. tsamsallona, supra a 2.

se cūrm « cette poudre ». Cf. supra a 6.

tu ne « en cela ». Locatif à affixe ne du démonstratif tu. Voir supra : tusāksa, FM 8 a a 2.

papālau (—ista) « vanté ». Participe à redoublement, nomin. masc. Même mot supra Bm. a 3, où il traduit praçamsitah. kwarm\*ne (—gulma) « en cas [ne] de tumeur abdominale ».

acir ne (= ajīrņa) « en cas [ne] d'indigestion ». Transcription.
[wi]sucikanta ne (= viṣūcikāsu) « dans le choléra ». Transcription.

toyā « ces ». Pluriel neutre de tu; cf. supra 47 a 6.

samtkenta « remèdes ». Voir supra a 2.

raswaslona çặ<u>r</u>.

sintāp [=saindhava] «sel gemme». Transcription du nom sanscrit.

salyiye «sel». Cf. sālyi, 46 b 4, et salyinsana «salés», 47 b 6.

yamaslya « à faire ». Forme fléchie de yamasle, supra 46 a 2. curm « poudre »; supra a 6.

lykaçke « menu »; cf. 3510.43 a 1 : lykaçkem rano yolaiñe po prankassem « que je rejette tout péché, même minime! »

traivosse. Adjectif d'origine dérivé de traivo, supra 46 a 6:
 petit-lait, eau de gruau, crème aigre ».

kwaram.

wārñai « avec ». Cf. D. Aq. 13 b 5 : po pi onolmi maitreyemtsa wārñai pañākte lkātsi kall. . . « que tous les êtres obtiennent de voir, en compagnie de Maitreya, le Bouddha! »

ersank ne, tekanma ne kartse. Voir 46 b 6.

 mātulu... (=mātulunga). Transcription fragmentaire du mot sanscrit: Citrus medica, Bo.

klyotaissana. Pluriel d'un adjectif de provenance, à suffixe

\*sse (= pāṣāṇabhetr, corr. \*bhettr) \* perce-pierre \*; nom de plante : Plectranthus scutellarioides, ou Lycopodium imbricatum, ou Coleus amboinicus, d'après le P.W.

witsakasse (= mūla) « de racine ». Adjectif de provenance, en °sse, tiré de witsako « racine »; voir supra Bm. b 3.

kaṣāyā (=kaṣāya) «infusion». Voir supra 46 a 1.

yawaksār (— yavaksāra) « cendres caustiques de barbes d'orge verte », Bo. Transcription du sanscrit.

ankwas [= hingu]. Nom de plante : Asafætida, Bo. Voir supra b 2.

wiralom [=sadi]. Nom de plante : Curcuma zedoaria, Bo. Cf. supra 46 a 1.

hirandasse sa[lype] [ = erandataila] « huile de ricin ». Voir supra 46 a 2.

 oñi (=amsa?) «épaule». La mutilation du manuscrit rend la correspondance incertaine, mais probable cependant.

ne. Locatif.

indri (= medhra) « membre viril ». Le mot est sans aucun doute emprunté au sanscrit indriya, puisque le son d n'existe pas en tokharien.

arame ne (-hrdaya) «dans le cœur». Cf. supra 47 b 3.
ne indique le locatif.

piępik ne (=stana) «dans le sein ». Cf. supra 2.

lakle (=ruj) « maladie ». Le mot a le sens de duhkha « douleur » en général, SS. 917 (en A klop). Cf. p. ex. 498. 4 a 5 : sek lakle warpalñe « perpétuellement douleur, c'est la sensation [vedanā] ».

wikassam « chasse ». 3° pers. du sing. du présent de l'ind. de  $\sqrt{wik}$  « chasser »; p. ex. 35 10. 44 b 3 : po yolaine wikassim « puissé-je chasser tout mall »

se « ce ». Démonstratif.

cūrm [= cūrna] « poudre ». Voir supra 2.

tvānkaracce [=cunthī) « de gingembre ». Adjectif de provenance tiré de tvānkaro, supra 2.

war sa [= rasa] « jus, eau ». Voir supra 1; sa marque l'instrumental.

yokalle (= peya) «à boire ». Voir supra 1. yette [= vāta] «vent ». Voir supra 46 b 1.

lecpassana [kapha°] « du phlegme ». Pluriel de l'adjectif de provenance lecpasse, tiré de lecpa; voir supra 47 a 5.

#### APPENDICE.

Ainsi que je l'ai annoncé, je donne en appendice le feuillet médical sanscrit 3510.37 et les passages de Caraka et de Suçruta qui correspondent à ce feuillet et au feuillet bilingue 3510.47, publié ci-dessus, p. 128 et suiv. Pour la description du feuillet 3510.37, voir supra, p. 120.

#### FEUILLET 3510.37.

- davilāpadāhajananam varņasya bhedas trṣā c prasphotāc ca mukhe tvacapracurutā (1) viņmūtrarāgas tathā c li
- ngair ebhir udāharair bahuvidhai pittādhikatvam nṛṇām i nitya (2) tasya kaṣāyaçītamadhurai(s ti)ktai parisrāvi
- bhih / drākṣoçīraparūṣaçarkarayutai padmotpalai saṃyutai alepair agadaic ca candanayutai kṣī
- raprayogai ghṛtai <sup>c</sup> rūkṣais cāpi virecanai savamanai pittam pracāpiṣyati <sup>(5)</sup> ∥ idam pittadhātu
- Iakṣaṇam || 30.2 || ikṣukṣīraghṛtais tilāntavikṛtai snigdhais tathā bhojanai <sup>(a)</sup> grāmyānupacarodakai
- sagurubhir vṛṣ(y)aprayogais tathā [a]vyāyāmatayā nnicātiçaya nād ājīrṇake cāçanam jantor indri

<sup>(1)</sup> Corr. pracuratā.

<sup>(2)</sup> Corr. nityam.

<sup>(5)</sup> Corr. praçāmişyati.

<sup>(4)</sup> La troisième syllabe doit être longue.

- yasamvarācasatata (1) çlesmam [samādhīyate] (1) falasya (2) gurugātratā ca satit (3) svedam ca crānta nanu (4) foye (5)
- nanabhinandanam virasatā mādhurya (6) āsye rasanı nityañca (7) çayanāt tathābhilasanam kantaprabhaddhāpi (8)
- ca <sup>e</sup> kāsakṣuvaṇajvaras tathāpi ca matam çleṣmādhikatvaṇ nṛṇām (\*) nitya (\*\*) tasya kaṣāyatikta
- katukai vīrecanai<sup>(11)</sup> echardanai 'kṣīṇoṣṇai lavaṇai çleṣmaçamanair<sup>(12)</sup> mādhuprayogais tathā 'vyāyā
- makriyayās tathādhvagamanād rukṣāçanam bhakṣanāj janto jāngalabhojanai salagukai çleṣmam praçamī
- syati f | idanı çleşmalakāşanam | 30.3 | vātasyoşadham uşnarmā blalavanam (12) f tikta (14)kaju çleşmana f pitta

### Caraka, Sütrasthāna, 20, 13 et suiv.

- 13. sarveşv api khalv eteşu vātavikāreşu... vāyor idam ātmarūpam apariņāmi karmaņaç ca svalakṣaṇaṃ yad upalabhya tadavayavaṃ vā vimuktasaṃdehā vātavikāram evādhyavasyanti kuçalāḥ tadyathā raukṣyaṃ lāghavaṃ vaiṣadyaṃ çaityaṃ gatir amūrtatvaṃ ceti vāyor ātmarūpāṇi bhavanti...
- tam tam çarıravayavam äviçatalı sramsabhramçavyasa [var. l.: vyāsanga] bhedasādaharşatarşakampavartacālatodavyathācestādyās tathā kharaparuşavisadasuçirāruņavarnakasāyavirasamukhaçosaçū-
  - (1) Corr. samvarão ca satatam.

(2) Corr. ālasyam.

(3) Le sens et le mètre exigent une correction.

(b) Corr. tanu (h).

(5) Corr. toyenā°.

(6) Corr. mādhuryam.

(7) Le mètre indique çăçay°.

(E) Texte à corriger, mais comment?

(9) Pāda hypermètre.

(10) Corr. nityam.

(11) Corr. kaţukair virecanaiç.

(12) Le texte semble scander cilesma".

(13) Corr. uşnam āmla°?

(14) Corr. tiktam.

lasuptisaṃkucanastambhanakhañjatādīni vāyoḥ karmāṇi tair anvitaṃ vātavikāram evādhyavasyet.

- 15. tam madhurāmlalavaņasnigdhoṣṇair upakramair upakrameta snehasvedāsthāpanānuvāsananastaḥkarmabhojanābhyangotsādanapariṣekādibhir vātaharair mātrākālam ca pramānīkṛtya āsthāpanānuvāsanam tu khalu sarvathopakramebhyo vāte pradhānatamam manyante bhiṣajaḥ.....
- 17. sarveşv api khalv eteşu pittavikäreşu.... [comme ci-dessus, 13]... kuçalāḥ tadyathā auṣṇyaṃ taikṣṇyaṃ lāghavam anatisneho varṇaç ca çuklāruṇavarjo gandhaç ca visro rasau ca kaṭukāmlau pitta-syātmarūpāṇy evaṃvidhatvāc ca karmaṇah svālakṣaṇyam idam asya bhavati.
- tam tam çarīrāvayavam āviçato dāhauṣnyapākasvedakledakothakandūsrāvarāgāh yathāsvam ca gandharasābhinirvartanam pittasya karmāni tair anvitam pittavikāram evādhyavasyet.
- tam madhuratiktakaṣāyaçītair upakramair upakrameta snehavirekapradehapariṣekābhyaṅgādibhiḥ pittaharair mātram ca kālam pramanīkṛtya virecanam tu sarvopakramebyaḥ pitte pradhānatamam manyante bhiṣajaḥ....
- sarveşv api tu khalveteşu cleşmavikāreşu... [comme ci-dessus, 13]...
  tadyathā snehaçaityaçauklyagauravamādhuryamārtsnyāni çlesmaņa ātmarūpāny evamvidhatvāc ca karmaņah svālakṣanyam idam asya bhavati.
- tam tam çarīrāvayavam āviçatah çvaityaçaityakandūsthairyagauravasnehastambhasuptikledopadehabandhamādhuryacirakāritvāni çleşmaņah karmāni tair anvitam çleşmavikāram evādhyavasyet.
- 23. tam katukatiktakasāyatīksnosnaruksair upakramair upakrameta svedavamanaçirovirecanavyāyāmādibhih çleşmaharair mātrām kālam ca pramānīkrtya vamanam tu sarvopakrabmebhyah çleşmani pradhānatamam manyante bhisajah.

#### Caraka, Sūtrasthāna, 1, vers 44 et suiv.

vāyuh pittam kaphaç coktah çārīro doşasamgrahah | 44 a rukṣah çīto laghuh sūkṣmaç calo 'tha viçadah kharah | viparītaguṇadravyair mārutah saṃpraçāmyati | 46 sasneham uṣṇaṃ tīkṣṇaṃ ca dravam amlaṃ saraṃ kaṭu |

viparītaguņaih pittam dravyair āçu praçāmyati | 47 gurucītamrdusnigdhamadhurasthirapiechilāh | çleṣmaṇah praçamam yānti viparītaguṇair guṇāh | 48 svādvamlalavaṇā vāyuṃ kaṣāyasvādutiktakāḥ | jayanti pittam çleṣmāṇam kaṣāyakaṭutiktakāḥ | 53

#### Sugnuta, Sūtrasthāna, 15.

Tatra praspandanodvahanapūraņavivekadhāraņalakṣaṇo vāyuḥ pañcadhā pravibhaktah çarīraṃ dhārayati.

rāgapaktyojastejomedhoşmakṛt pittam pañcadhā pravibhaktam agni-

karmanānugraham karoti.

samdhisamçleşanasnehanaropanapüranabalasthairyakrt cleşma pañcadhā pravibhakta udakarmanānugraham karoti.

.....tatra vätavṛddhau tvakpāruṣyaṃ kārçyaṃ kārṣṇyaṃ gātrasphuraṇam usṇakāmitā nidrānāço 'lpabalatvam gāḍhavarcastvam ca.

pittavrddhau pītāvabhāsatā saṃtāpalı cītakāmitvam alpanidratā mūrcchā balahānir indriyadaurbalyam pītavinmūtranetratvam ca.

çleşmavrddhau çauklyam çaityam sthairyam gauravam avasödas tandra nidrā samdhyasthiviçleşaç ca.

# REMARQUES LINGUISTIQUES,

PAR

### M: A. MEILLET.

Les mots techniques, très nombreux dans les textes édités ici, n'appellent pas d'observations relatives à l'étymologie, qui est inconnue sauf dans les cas où il s'agit de mots sanskrits transcrits ou empruntés. On ne reviendra pas sur les mots déjà expliqués, comme nem « nom ». Il n'y aura donc lieu de présenter qu'un tout petit nombre d'indications linguistiques.

#### 3510.46

11

pepakşu «cuit». La racine est celle de skr. pácati, v. sl. peka, lat. coquō, etc. — L'emploi de saprès k est à noter.
 Les deux sens de «cuire» et de «mûrir» appartiennent à la racine indo-européenne.

cak «dix»; mot déjà signalé chez SS., p. 925. On voit par là qu'une dentale placée devant un ancien e aboutit à tokh. ç. La nasale finale de skr. dáça, lat. decem, n'est représentée à la finale ni dans le dialecte A (1) ni dans B, mais se retrouve à l'intérieur du mot dans l'ordinal A <u>ckandh</u>, cf. lit. deβimtas, v. sl. desetü, gr. δέκατος, got. taihunda. L'amuissement de la voyelle de la syllabe initiale dans <u>ckandh</u> est exactement comparable à ce que l'on observe dans A <u>ctwar</u>, B <u>ctwer</u> « quatre », en regard de skr. catvárah, etc. Le mot <u>pkelñe</u> « digestion », de la racine <u>pak</u>-, offre un phénomène analogue, et ces amuissements ont joué certainement un très grand rôle dans la langue.

piś «cinq», cf. skr. páñca, gr. ωέντε, etc. Le traitement du groupe en devant ś est remarquable: il y a eu fermeture de l'e en i et disparition de la nasale; le dialecte A, tout différent, a pañā. Pour ce traitement i, on rapprochera le mot misa «viande» du même fragment b, ligne 4; cf. skr. māṃsám, v. sl. me̞so, got. mims. Le dialecte B et le dialecte A s'accordent à montrer une palatalisation de la gutturale, qui se traduit en A par la forme ñ de la nasale, en B par la

<sup>(</sup>i) Tout ce qui est indiqué sur le dislecte A, ici comme dans l'article précédent, provient de la brochure de MM. Sieg et Siegling, désignée par l'abréviation SS.

notation toute particulière & du représentant tokharien

de la gutturale; cf. le ç de ctwer.

2. hirandasse. Le suffixe -sse des adjectifs de provenance doit reposer sur \*-skyo-; cf. en particulier arm. -a-ci dans les mots dérivés tels que khalakhaci « citoyen » (littéralement « de la ville) », Athenaci « athénien », kanaci « féminin ». Sur les suffixes en \*-sko-, voir Brugmann, Grundr., II², 1, p. 501 et suiv. Le suffixe -cce de trânkaracce cité ci-dessus 3510.48 b 6 repose sur quelque chose comme \*-tyo-.

salype «huile». Le rapprochement avec skr. sarpúh, v. h. a. salba, alb. g'alps, se présente immédiatement à l'esprit. Mais le w du doublet salywe est à noter; y aurait-il trace d'une prononciation sonore après l? L'a indique un ancien e plutôt qu'un ancien o; cf. gr. ελπος ελαιον, σ'ιέαρ chez Hesychius. Le s initial est le traitement de s devant e dans A: spadh «sept», sapdhandh «septième», B sukdh.

tetriuu «écrasé»; cf. v. sl. tīra, lat. terō, etc. L'élargissement i de la racine i.-e. \*tero- n'est connu jusqu'ici que par lat. trī-uī, trī-tus et sans doute par gr. τρίδω; la forme tokharienne semble donc éclairer les formes latines. Il est prudent de s'abstenir provisoirement de toute hypothèse sur le w final de triw-.

tekanna. Il n'y a pas lieu de rechercher ici l'étymologie de teki «maladie»; le nom de la «maladie» varie, on

le sait, d'une langue indo-européenne à l'autre.

6. malkwer «lait». Mot embarrassant, parce que les questions relatives à l'étymologie du nom du «lait» en indo-curopéen sont obscures. Il faut sans doute écarter le groupe de got. miluks, propre au seul germanique. On doit être ici en présence de la racine i.-e. \*melg<sub>1</sub>- «traire» (gr.

ἀμέλγω, lit. mélżu, etc.) qui n'est représentée, on le sait, ni en indo-iranien ni en arménien. L'élément radical malk- comporte seul une étymologie, et l'on ne peut rien enseigner sur la formation.

b

4. attapi «les deux». L'élément initial att- (ou atta-?) est obscur. Mais -api (ou-pi?) rappelle got. bai, skr. u-bhaú, v. sl. o-ba et lit. a-bù, gr. ἄμ-φω et lat. am-bō. — On remarquera en passant que tous les mots qui composent la petite phrase citée sous ce mot ont une étymologie indo-européenne évidente: kenī «genou», cf. gr. γόνυ, etc.; sa, cf. gr. ἄμα, etc.; kem «terre», cf. gr. χαμαί, lat. humus, et, pour le vocalisme o, gr. χθών, χθόνα, etc.; teksa «il touchait», cf. lat. tangō, etc.

misa « viande ». Le mot a été expliqué sous pis.

sālyi « sel »; cf. lat. sāl, etc.; on sait que ce mot se trouve dans toutes les langues indo-européennes, y compris l'arménien (al, alth), à l'exception de l'indo-iranien. — Devant l'ă indo-européen de \* sal-, le tokharien garde \*s; cf. le traitement s de \*s devant \*e dans salype, examiné ci-dessus.

5. kewiye miço «urine». Ici kewiye signific «ordure» en général, et miço précise la nature. L'élément radical de kewiye rappelle v. sl. govino «ordure», arm. ku et koy (voir en dernier lieu Pedersen, K. Z., XXXIX, 383), skr. gūtha-, zd guθa-, pers. gūh. Quant à miço, l'observation faite à propos de khaçamom dans le Journal, 1911, I, p. 459, autorise à voir dans le ç le représentant d'une gutturale, et dès lors on rapprochera skr. méhati, zd maēzaiti «il urine», arm. mēz «urine», lat. mingō, meiiō, etc.

nano « d'autre part ». Cette sorte d'adverbe doit appartenir
à la famille du démonstratif \* n-, qui indique l'objet
éloigné.

## 3510.47

a

 palçalñe «brûlure». Le ç final étant, comme on l'a vu à propos de kewiye miço, le représentant d'une gutturale, cf. gr. Φλέγω, lat. flagrō, etc.

ratrauñe «rougeur», dérivé de ratre(n) «rouge». On rapprochera naturellement gr. ἐρυθρός, lat. ruber, v. sl. rüdrü. L'u est tombé, comme il arrive souvent en tokharien B, et l'a est une voyelle secondaire développée entre r et t; cf. tañā «de toi» et la remarque faite dans le Journal, 1911, I, p. 464, sur la chute de u et l'addition d'une voyelle entre deux consonnes. On notera le caractère de r.

3. weskem. Le contraste entre wessam «il dit» et weskem «ils disent» est frappant. La racine étant weñ-, le suffixe est \*-ske/o-. Le -sṣa- du singulier repose donc sur \*-ske- et comporte une palatalisation du k par l'e suivant : ce -ṣṣ- est dès lors comparable à celui du suffixe -ṣṣe étudié ci- dessus; au contraire le pluriel -ske- repose sur \*-sko-; cf. le contraste slave de pecetă «il cuit» et de pekată «ils cuisent». On sait que tokh. B a repose souvent sur i.-e. \*e, et tokh. B. e sur i.-e. \*o. On retrouverait donc ici, attesté à la fois par la forme des gutturales et par celle des voyelles, le contraste connu e/o de gr. Φέρουτι (Φέρουσι), got. bairip, bairand, lat. legit, legunt, etc.

 arkwiññe «blancheur». L'adjectif ārkwi «blanc» répond exactement au thème radical de skr. árju-naḥ «blanc, lumineux» et de gr. ἄργυ-ρος, ἄργυ-Φος.

kroccaññe « froid » (abstrait). Seules, les deux consonnes initiales kr rappellent skr. cícirah « froid », arm. sarn

«glace», lit. βarna, v. isl. hiarn.

- kramartsamññe «lourdeur». Ici encore, seules les consonnes initiales rappellent skr. gurúh, gr. βαρόs, got. kaurus et sans doute gr. βρίθω. Le doublet kramartsañe fait penser à ñi «mon», de \*mñi, cf. le Journal, 1911, I, p. 464.
- walke « de longue durée ». On pense à v. sl. veliji et velikă « grand », dont Solmsen, Untersuchungen zur gr. Lautund Verslehre, 228, a rapproché gr. Fάλις « en quantité ». L'élément -ke serait suffixal.

b

- alyek «autre», cf. arm. ayl, gr. άλλος, lat. alius, got. aljis. On sait que ce mot n'est attesté ni en indo-iranien ni en balto-slave. — L'élargissement par -ek est à noter.
- spārtalñe « développement ». Ceci rappelle gr. σπείρω dont le caractère indo-européen n'est pas douteux, mais dont on n'a pas de correspondants exacts.

## 3510.48 et 3510 y

a

war° «jus, eau» (cf. b, l. 6); cf. skr. vâri «cau», v. pruss.
 wurs «marais», v. angl. waer «mer».
 piępi[k] «sein». On songe à lat. pectus, irl. ucht, dont
 l'élément radical est \*pek-.

b

- kwarm «tumeur». Le rapprochement avec gr. βουθών et skr. gaviní a été indiqué dans le Journal, 1911, I, p. 453.
- 6. oñi «épaule». La façon dont est traité le groupe nasal suivi de <u>s</u> dans misa «viande» rend difficile de rapprocher skr. ánsah, got. ams, arm. us «épaule». L'étymologie n'apporte donc aucune confirmation à l'hypothèse présentée ci-dessus sur le sens de oūi.

## COMPTES RENDUS.

E. Montet, professeur à l'Université de Genève. De l'état présent et de L'AVENIR DE L'ISLAM, six conférences faites au Collège de France en 1910.
 Paris, Geuthner, 1911; 1 vol. gr. in-8°, 157 pages.

La fondation Michonis permet aux auditeurs du Collège de France d'entendre successivement les maîtres de la science, venant à tour de rôle de l'étranger, résumer en quelques conférences l'état des travaux des spécialistes qui, chacun dans son cabinet ou son laboratoire, cherchent à éclaircir les points obscurs de nos counaissances. L'année dernière, on out l'occasion d'assister aux leçons faites par M. Montet dans ces conditions: le volume qu'il vient de publier nous en donne le texte. Comme il le dit lui-même, il s'est proposé de présenter en six tableaux «une vue d'ensemble de l'Islam actuel, étudié essentiellement au point de vue religieux»; ceux qui l'ont entendu savent qu'il y a réussi; ceux qui n'étaient point présents à ces conférences auront profit à lire ces quelques pages.

La première conférence traite de l'intérêt que présentent les questions islamiques, de la statistique de l'Islam et de la propagation de la religion musulmane. Cet intérêt est évident pour toutes les puissances européennes qui ont à gouverner des musulmans dans leurs possessions; dans l'énumération de ces puissances, la Russie est exclue sans qu'on puisse se rendre compte du motif qui fait qu'elle n'est pas nommée une scule fois : "La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne (?) sont los seuls États, avec la République française, qui aient dans leurs colonies des populations se rattachant à l'Islam et se comptant par millions de sujets. " L'Allemagne figure peut-être ici à raison de ses possessions de la côte orientale de l'Afrique; mais au point de vue de la politique musulmane, il est autrement important de savoir comment les Russes traitent les millions de musulmans qu'ils ont comme sujets ou avec lesquels ils sont en contact (il est vrai que ce ne sont pas des colonies, mais des territoires), que de connaître la manière dont les Allemands ont succédé aux Omanites de Zanzibar.

Les motifs de la propagation de la religion musulmane, tant à l'époque des conquêtes qu'en plein xx° siècle, sont fortement mis en lumière et puissamment résumés. On en apprendra plus qu'en lisant de gros volumes, sur le développement de l'islamisme en Chine et dans l'Afrique centrale.

L'orthodoxie musulmane, ses déformations (schismes, hérésies et sectes), le culte des saints musulmans, les confréries religieuses musulmanes (leur mysticisme et leur formalisme, leur action sociale et politique), les tentatives de réforme de l'Islam (bûbisme et béhaïsme), l'avenir des peuples musulmans (les tendances libérales et les efforts vers l'émancipation), forment la matière des cinq autres conférences. C'est donc une vue d'ensemble très étendue, et en même temps éclaircie par des exemples lumineux sur des points particuliers, que le lecteur aura sur l'ensemble de la situation de l'islamisme. Les deux points épineux qui prétaient le flanc aux controverses, la polygamie et l'esclavage, sont en train de disparaître, le premier pour des motifs économiques, le second pour des motifs politiques (les puissances européennes occupant petit à petit les terrains de chasse et y interdisant la poursuite et le colportage du bétail humain). L'islamisme tend à se rapprocher du christianisme; entre eux, il n'y a pas de différences essentielles (p. 149). Je crains que M. Montet ne soit trop optimiste, et que le rapprochement rêvé ne doive être relégué dans l'Eldorado des siècles futurs, la Jérusalem nouvelle à laquelle on croit, sans être bien assuré de son existence à venir.

De sa propre autorité (idjuhadra pourrait-on dire), M. Montet change la classification des devoirs primordiaux du musulman (p. 36), en séparant la purification de la prière canonique (calai) et en rejetant le djihâd (guerre sainte) qui ne sert plus qu'à «produire des soulèvements locaux» sous l'inspiration de marabouts fanatiques. J'ai expliqué, dans un article sur le Droit de la guerre (R. M. M., II, 1907, p. 331) que le devoir de faire la guerre sainte est toujours vivace dans la conscience de n'importe quel musulman.

Kadá' est expliqué par «décision» (désision, p. 30, est une simple coquille, bien entendu) et kadar par «détermination»: je préfère la manière dont Stanislas Guyard a rendu ces deux termes techniques de la théologie (arrêt et décret).

CI. HUART.

On a beaucoup parlé, en ces derniers temps, à propos du Maroc, des frères Mannesmann et de la concession d'exploitation minière qu'ils ont

A. FISCHER. DAS MAROKKANISCHE BERGGESETZ und die Mannesmann'sche Konzessionsurkunde. Nachweis ihrer Unansechtbarkeit. — Berlin, Reuther et Reichard, 1910; 1 vol. in-8°, 154 pages. Prix: 1 mark 50 pf.

obtenue de S. M. Chérifienne Mouley 'Abd-el-Hafiq. La diplomatie s'en est mêlée, l'opinion publique s'en est inquiétée; en Allemagne même, de violentes polémiques se sont soulevées, et nous avons actuellement sous les yeux une des pièces du procès, qui est une virulente attaque de M. Fischer contre M. Kampffmeyer au sujet des brochures publiées par celui-ci. La discorde est au camp des orientalistes. Le professeur de Leipzig a raison contre le professeur du Séminaire des langues orientales de Berlin quand il fait remarquer les erreurs décidément commises par celui-ci dans la traduction des pièces annexes; la lecture des documents arabes est une entreprise pleine de périls et semée d'embûches; à moins d'une très grande habitude de la langue, on ne peut être assuré de ne pas broncher sur un obstacle inattendu. M. Kampffmeyer a eu certainement tort de se fier à l'habitude qu'il peut avoir de la langue parlée couramment au Maroc; cela ne suffit pas pour lire et bien comprendre des documents écrits, même contemporains.

En revanche il est bien certain que le fameux Règlement des mines a été traduit en arabe sur un texte allemand; des phrases comme celle-ci (p. 131, l. 18): عندر صلحبها يندر سلحبها (un Arabe aurait écrit : ان يستدي يندر صلحبها), décèlent l'origine européenne du traducteur. D'ailleurs le Livre blanc (cité p. 44) reconnaît lui-même que le projet de règlement avait été préparé par les autorités allemandes. La chancellerie chérifienne se pique d'ailleurs de beau style et n'aurait jamais laissé passer une construction syntaxique aussi barbare que celle-là, si le document en question, au lieu de lui être présenté tout prêt, avait été élaboré dans ses bureaux. La querelle se borne à ceci : cette traduction a-t-elle été faite en Allemagne, ou à Tanger par des Allemands? L'importance de la question, réduite à ces termes, est fort minime.

Cl. HUART.

Gotthelf Bergstraussen. Die Negationen im Kun'än, ein Beitrag zur historischen Grammatik des Arabischen (Thèse de doctorat). — Leipzig, A. Pries, 1911; in-8°, 67 pages.

Un élève de M. A. Fischer, qui a comme son maître le goût des études grammaticales et continue comme lui la tradition de Fleischer, M. Bergsträsser, professeur au lycée (Gymnasium) de Dresde, vient, pour l'obtention du grade de docteur en philosophie, de soutenir, par-devant l'Université de Leipzig, une thèse consacrée à l'étude du rôle et de l'em-

ploi des négations dans le Qorân. Ce jeune homme (il a vingt-cinq ans) s'est proposé, en étudiant ce sujet très spécial, d'apporter une utile contribution à l'étude du développement historique de la grammaire arabe, sur lequel nous n'avons encore que peu de données qui ne soient pas empruntées aux philologues indigènes. On comprend aisément qu'il ait choisi le texte du Qorân pour y poursuivre des recherches de ce genre, puisque c'est à peu près le seul qui nous ait conservé intact un monument de ces anciennes époques, puisque les poésies ont été si souvent retouchées que l'on ne peut guère y retrouver le fonds primitif. En outre, la langue coranique offre certaines particularités qui la différencient profondément de ce qui a formé plus tard la xouv) du monde musulman.

L'auteur étudie successivement les particules négatives lam, lammā ("pas encore"), lan, laisa, lâta (sur lequel il aurait pu s'étendre au delà des deux lignes qu'il lui consacre, mais son silence nous a valu, en revanche, une longue et intéressante note de M. Fischer), gair, in (si particulier au style du Qorân), mā, lā (avec un appendice sur le rôle de lau-la), plus les mêmes précédés de la copule wa. M. Bergstrüsser a relevé tous les passages où ces particules négatives sont employées, et il les indique au moyen de la numérotation des chapitres et des versets; sa thèse est donc comme une table de renvois; néanmoins quelques passages sont donnés, en note, dans le texte arabe. P. 13, suite de la note 3 de la page 12, l'auteur semble indiquer, en mettant la traduction « wollte» à la suite du passage où il y a cette phrase (vi, 131, cf. xxviii, 59) : أن لم c'est que ton Seigneur ne voulait pas détruire les يكن رَبُّك مُهْلِكُ التَّبَيّ villes, etc. , que l'idée de vouloir est comprise dans la formule lam yakon; s'il en était ainsi, ce serait une erreur, car l'idée de vouloir est implicitement contenue dans le participe IV muhlik, les participes actifs et passifs, comme on le sait, ne faisant pas en arabe acception de temps et pouvant indifféremment indiquer le passé, le présent ou le futur (ce qui est le cas).

M. Bergsträsser ne s'est pas servi du commentaire de Țabarî, qu'il semble ne pas avoir eu entre les mains et auquel il consacre deux lignes à la page 6; c'est dommage, car ce tafsir est l'un de ceux dans lesquels on a le plus puisé, sans le nommer bien entendu, et qui nous fournit de bien curieux renseignements sur la manière dont les écoles de Médine, de Koûfa et de Baçra envisageaient les difficultés que présentait, au point de vue de la grammaire classique, l'interprétation d'un texte devenu bien vite embarrassant, dans ses parties obscures, pour les exégètes.

A.-L.-M. Nicolas, consul de France à Tauris. Essai sur le chéirnisme.

 Chéith Ahmed Lahçahi. — Paris, Geuthner, 1910; 1 fasc. petit in-8°, xx-72 pages.

Avant le bâbisme, le chéikhisme avait agité les esprits en Perse; il avait préparé les voies au grand mouvement de réforme du xix° siècle. Pour bien comprendre le milieu dans lequel allait s'exercer la prédication d'Ali-Moḥammed, il faut remonter à ses origines, les unes lointaines, les autres prochaines; c'est ce que se propose de faire M. A.-L.-M. Nicolas. Déjà les lecteurs de la Revue du monde musulman ont pu se rendre compte des raisons pour lesquelles le chéikh Aḥmed Laḥsât a été excommunié; la série d'articles publiés sous ce titre doit former la troisième partie de l'Essai sur le chéikhisme; la première, que nous avons sous les yeux, donne la biographie du fondateur de la secte, la seconde étudiera la suite de la persécution du temps du sèyyîd Kâzhim de Recht; la quatrième traitera de la science de Dieu.

Le chéikh Ahmed naquit à Lahsâ, dans la péninsule arabique, en rédjeb 1166 (mai 1753), d'une famille arabe. Ce fut un enfant sérieux et réfléchi, profondément dégoûté de bonne heure par l'étalage des vices dont il était témoin au village qu'il habitait. En outre, des songes répétés décidèrent de sa vocation; et comme il lui était impossible, dans la province écartée où il vivait, entouré de chi'îtes ignorants ou de sunnites qui, pour cause de religion, lui étaient antipathiques, il prit le parti, à l'âge de vingt ans, de se rendre à Nédjef et à Kerbélâ, où il suivit les cours de deux sèyyids, Bâqir et Mehdî. Une épidémie de peste le força à retourner dans son pays natal, mais il saisit la première occasion de le quitter, et alla habiter Baçra; ensuite il accomplit le pèlerinage de Mèchehed.

Feth-'Ali-Châh, ayant entendu parler de la renommée que ses leçons lui avaient acquise, désira voir le chéikh Ahmed; mais celui-ci refusa de venir habiter la capitale, préférant fixer son séjour à Yezd, où il résida cinq ans. Il voyagea encore beaucoup dans l'intérieur de la Perse et vers les villes saintes du chi'isme, mais ses doctrines lui avaient attiré l'inimité des docteurs imamites. Se sentant en butte à leurs attaques, il résolut de se rendre encore une fois à la Mecque; mais il avait soixantequinze ans, il était affaibli; ses forces le trahirent; il mourut à deux ou trois stations de Médine, le 21 dhou'l-qa'dè 1241 (28 juin 1826), date incertaine; la férie est mal indiquée (p. 60); si celle-ci est bonne, les chiffres sont faux.

L'activité littéraire du chéikh Ahmed fut considérable: la liste qui forme le cinquième chapitre de ce petit ouvrage ne comprend pas moins de quatre-vingt-seize volumes. Cela n'étonnera pas, quand on se souviendra avec quelle rapidité les Persans jettent parfois leurs élucubrations sur le papier. Aucun des traités dont on nous donne les titres ne paraît avoir été imprimé ou lithographié; il est probable, s'ils existent encore, qu'ils sont conservés en manuscrit chez les adeptes de la secte, malgré les dangers que pouvait leur faire courir, il y a peu d'années encore, la détention d'ouvrages considérés comme pervertissant les esprits; en 1905, la ville entière de Kirman «fut plongée dans la désolation et la terreur par des massacres de chéïkhîs coupables de ne pas partager les croyances des chiîtes» (préface, p. 1v); le prince Zhafar os-Salţanè voulut châtier les coupables, mais il dut s'enfuir devant une émeute provoquée par les orthodoxes.

Ge petit volume est une entrée en matière. Il est à souhaiter que M. Nicolas nous donne bientôt la suite de ses intéressantes études. Mieux placé que personne pour se retrouver au milieu des palinodies des personnages qu'il fait revivre, pour se débrouiller des embûches de la taqiya «restriction mentale» et du kitmân «dissimulation de la pensée», il sera un excellent guide en ces matières abstruses, lorsqu'on en viendra à la discussion des idées métaphysiques, encore plus que théologiques,

qui séparent les chéikhis de leurs adversaires, les Bálá-sèris.

Cl. HUART.

Molammed Kuno-'Ali. كتاب غراقب الغرب Livre Des Menveilles De L'Occident. — Damas, imprimerie du Moqtabas, 1328-1910; 1 vol. in-8°, 204 pages.

À l'exemple du Chéikh Rifà'a, d'Ahmed Zéki et de plusieurs autres, Mohammed Kurd-'Ali, rédacteur en chef du journal El-Moqtabas, a rapporté d'Europe un volume d'impressions de voyage qu'il vient de publier sous le titre de Merveilles de l'Occident. Ce fut la fermeture de son imprimerie, mesure administrative ordonnée par le gouverneur général de la province de Syrie, qui décida le journaliste à entreprendre une tournée qu'il révait depuis longtemps et à se rendre compte de visu des raisons de la prospérité de l'Europe et de ce qui constitue sa force et le succès de ses entreprises. Son itinéraire, pour gagner la côte par des chemins détournés, n'est pas sans intérêt au point de vue de la topographie de la Syrie. Parti en voiture de Damas, il visita d'abord certains villages peu connus de la région, Qâhoûn, Berzé, Besima, Deïr-Mouqarrin, Kofeir ez-Zéit, Déïr-Qânoûn, Kafr el-'Awâmîd; remontant toujours le

Wâdî-Baradâ il remarque en passant que les tombeaux sont placés devant les maisons sans qu'on puisse s'en expliquer le motif; il parcourut successivement Soûq-Wâdî-Baradâ, 'Aïtâ el-Fakhkhâr où l'on fabrique des poteries. Kâmid el-Lâz, Djobb-Djenin, Lâlâ, Ba'loûl, dans la Béqâ', Machghara et son pont ruiné sur le Lîtânî. Il atteignit le Liban à Djezzîn; on reconnaît, aux maisons bien décorées, les demeures de ceux qui ont été faire fortune en Amérique. Il n'y a pas, dans toute cette région, d'autre route carrossable que le vieux chemin des diligences de Beyrouth à Damas, délaissé depuis la construction du chemin de fer à crémaillère qui traverse le Liban. Il arriva enfin à Déïr cl-Qamar, l'ancienne capitale des Druzes, avec sa vieille mosquée abandonnée du x' siècle de l'hégire (xvr' siècle), en passant par Tâtir (lire Bâtir), Amâtoûr et El-Mokhtâra.

Tout en entraînant le lecteur à sa suite, il écrit une histoire abrégée du Liban où il utilise le Târîkh Beïroût de Çâlih ben Yahyâ, publié à Beyrouth en 1902 par les soins du R. P. Chéikho, donne des renseignements curieux sur l'état des forêts, signale l'existence d'une forêt de cèdres, à 1,900 mètres d'altitude, sur les hauteurs de Seïr, dans le territoire de Daniyya qui fait partie du Wâdî 'n-Nédjâçç, et indique les moyens qu'il convient d'adopter pour assurer le reboisement. On trouvera des détails sur l'historique de l'émigration libanaise en Amérique, dont le point de départ a été l'exposition de Philadelphie en 1876, où des marchands de Bethléem avaient porté leur pacotille d'objets en bois incrusté de nacre; les excellentes affaires qu'ils y firent décidèrent nombre de Syriens à suivre leur exemple. Il n'a pas tort de comparer cette émigration à celle qui appauvrit l'Espagne au xvi° siècle.

Il ne sert melheureusement à rien de montrer qu'il y a, autour du Liban, de vastes contrées qui ne demandent qu'à accueillir des immigrants; les Libanais sont payés pour savoir ce que vaut l'aune de ces propositions; l'incertitude du régime de la propriété, la mauvaise distribation de la justice et surtout le défaut d'organisation de ces régions leur feront toujours préférer, ou leurs montagnes, administrativement

indépendantes, ou les pays vraiment civilisés.

Passant en Égypte, l'auteur constate que les indigènes se portent en foule vers l'étude du droit et la pratique de la profession d'avocat défenseur, المن ألمانة, à cause de leur éloquence naturelle, dans laquelle ils dépassent actuellement tous les autres Arabes. Parmi les industries de Marseille (p. 54), il oublie celle du savon, qu'on trouve toutefois mentionnée à la page 136. Ce qui le frappe surtout en France, c'est le développement extraordinaire de la presse. L'histoire de Paris qu'il

résume (p. 66) est superficielle et remplie d'inexactitudes (il ne compte,

par exemple, que trois expositions universelles au lieu de cinq).

Dans le chapitre 17 (p. 94), on trouve un bon résumé de la rénovation de la langue arabe au xix siècle en Égypte et à Beyrouth, où est cité en particulier Ahmed Fåris ech-Chidyåq (p. 104). Une étude sur le commerce (p. 156) se termine, d'une manière inattendue, par l'invitation aux Ottomans, Égyptiens et Syriens, d'apprendre la langue allemande et de se rapprocher de l'Allemagne; on irait étudier les beaux-orts en Italie; la part de la France ne serait plus que l'agriculture et le droit. Ces conclusions parattront extravagantes à plus d'un titre. Enfin il constate, ce qui est vrai, que malgré le régime actuel de liberté, les Turcs se considèrent comme l'élément dominateur et ne recherchent que les emplois de l'État; Constantinople est, pour ainsi dire, une ville parasite qui vit aux dépens des provinces; et il termine par cette conclusion pessimiste (p. 172) : «Ceux qui feront de vraies réformes ne sont pas encore nés.»

Il serait trop long de relever les fautes d'impression qui ont échappé aux correcteurs. Les noms étrangers sont parfois bizarrement défigurés; (p. 50, l. 18) doit être le port de Vathy: سومتون (p. 52, l. 18) عاق est Southampton. خلكيدونيا لمحديدة pour désigner la Nouvelle-Calédonie (p. 51) indique une singulière confusion avec Chalcédoine. الاناضول (p. 42) est la transcription usuelle, en Syrie, pour le turc اناطول anadol, forme vulgaire du nom de l'Anatolie. الغاليون (p. 66) désigne les Gaulois ; -équivalent à Lutèce. On trouvera naturellement de nom لوتيس et لوتيتيا breux néologismes : التلغبات اللا سلكي (el-lá silki) est la télégraphie sans fil (p. 114); المحافة (p. 141) est la presse. Mais pourquoi traduire le

nom de la place Bellecour à Lyon par إلغناء للجميل

On rencontre, de-ci de-là, de savoureuses expressions dialectales : كَدْنة , "cocons de ver à soie " الغيالج ainsi الغيالج (p. 35) expliqué par الغيالج "journal, labour d'une journée" (Cuche), que Dozy donne dans le Supet avec la signification inexacte d'arpent. کثلکة (p. 25) «le catholicisme» est régulièrement formé d'après کادولیکی emprunté au grec; de même کادولیکی (p. 35) qui désigne les écoles du clergé, c'est-à-dire les séminaires.

(p. 14, l. 14) «un jugement digne de Qara-qouch» est قره قرشيًا emprunté au turc, où l'expression est courante, dans la laugue judiciaire, pour désigner un jugement qui n'a pas le sens commun. P. 23, l. 8, -comme le tor كالسيل العرم n'est pas défendable; il faut lire كالسيل العرم rent d'Arim (de la digue). P. 50, l'expression اقلعت بنا الباخرة «le vapeur mit à la voile en nous emmenant, est aussi bizarre en arabe qu'en français, mais d'usage courant; on dit de même en anglais to sail

en parlant d'un navire à vapeur.

Le récit des événements de 1860 tient en cinq lignes (p. 27); il est inexact de dire que c'est la Porte qui a concédé des privilèges aux Libanais; cette dérogation au droit public n'a eu lieu que sous la pression des puissances. On remarquera (p. 28) l'exposé des raisons pour lesquelles les Libanais ont refusé d'élire des délégués à la Chambre des députés instituée par la Constitution ottomane.

Encore un détail curieux: le voyageur signale en note, p. 42, l'existence de la fabrication de cloches d'église à Beït-Chéhâb, dans la moudiriyyé de Qâtè (Liban, dans le Metn); cette industrie, dont le secret est conservé jalousement par une seule famille, remonte proba-

blement aux Croisades.

Ci. HUART.

Ahmad Ibn 'Umar ibn 'Alí an-Nizámí al-'Abúpi as-Samarqandi. Chanán Magála (The four discourses), edited... by Mírzá Muhammad ibn 'Abdu'l-Wahnán of Qazwin (Gibb Memorial Series, vol. XI). — Leyde et Londres, Brill et Luzac, 1910; un vol. in-8°, xxiv-x-roq pages.

En étudiant les sources de Daulet-Chah, l'attention de M. Edward G. Browne avait été attirée par le Tchéhár Magalla de Nizhami 'Aroûdî de Samargaud, publié à Téhéran en 1305 (1887-1888), et il en a donné une traduction en anglais dans le Journal de la Royal Asiatic Society, qui a fait l'objet d'un tirage à part (1899). C'est maintenant le texte même de l'ouvrage qui voit le jour. On sait l'importance de cet ancêtre des Tezkiré-i cho'ard, depuis que M. Ethé, dans la Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft (t. XLVIII, p. 89) et M. Nöldeke (Éranische Nationalepos, 1896) ont examiné à nouveau la légende du poète Firdausi à la lumière des renseignements fournis par ce document, d'un siècle postérieur à l'achèvement du Châh-Nâmè. Cela forme date dans l'histoire littéraire de la Perse, et M. Browne a eu raison de faire paraître ce vieux texte dans la collection du Gibb Memorial, en confiant le travail de l'édition à un Persan que nous avons appris à connaître par ses publications antérieures, Mîrza Mohammed ben 'Abd-ol-Wahhâb de Qazwîn, et en se réservant de collaborer discrètement à ce volume en écrivant une préface qui n'est pas signée, mais qui n'est pas non plus anonyme, la main du maître s'y décelant à chaque pas (my attention . . . , when I was engaged , etc. ). Le texte de l'ouvrage et les notes explicatives ont été imprimés au Caire, la préface persane, les index, l'errata et les variantes à Leyde, avec les caractères de Beyrouth.

Mîrzâ Moḥammed établit clairement, dans sa préface persane (dont un résumé est donné par M. Browne, p. xm et suiv.) que le véritable titre de ce volume est Medjma on-Nawddir a Collection de curiosités a et que Tchéhâr Maqâla a Les quatre discours a n'en est que l'appellation vulgaire; le double emploi que l'on rencontre dans Hadji-Khalfa provient de ce que le bibliographe turc a cité les titres sans voir les volumes. La date de la composition de l'ouvrage ne peut être inférieure à 552 (1157), date de la mort du sultan sedjouqide Sandjar, représenté comme vivant au cours du texte.

On ne sait pas quand naquit et mourut Nizhâmî 'Aroûdî; les données que renferme son ouvrage permettent de fixer la date de sa naissance avant l'an 500 (1106) et celle de sa mort postérieurement à 552, date la plus basse donnée pour la composition du *Tchéhůr Magăla*. On y voit qu'étant encore dans sa ville natale, il s'occupait de réunir des détails biographiques au sujet du poète Roûdakî; qu'il rencontra 'Omar Khayyâm, à Balkh, en 506 (1112); que de Hérat il se rendit, en 510 (1116), au camp de Sandjar à Toûs, y vit Emir Mo'izzî et y fit un pèlerinage au tombeau de Firdausî; qu'étant à Nichâpour, en 530 (1135), il y visita la tombe d''Omar Khayyâm, qu'il trouva couverte de pétales de fleurs de poirier et d'abricotier tombés des arbres du jardin voisin, ce qui lui rappela la prédiction que le mathématicien-poète lui avait faite vingt-quatre ans auparavant (p. 63).

L'éditeur a relevé quinze grossières erreurs historiques commises par l'auteur, qui n'était pas cependant si éloigné des événements auxquels il faisait allusion. Mais il faut ajouter, à la décharge de Nizhâmi 'Aroudi', qu'il est en bonne compagnie. C'est ainsi que Mirkhond fait, lui aussi, d'Alp-Tikin un contemporain du samanide Nouh ben Mançour (voir, sur cette inexactitude, une note de Deprennent, Histoire des Samanides, p. 263, note 107). Seulement, si l'auteur est de si peu de confiance au point de vue historique, ne s'est-on pas trop hâté de préférer sa version de la légende de Firdausi à celle qui a eu l'honneur de figurer dans la préface de Baï-Songhor? La critique de MM. Ethé et Nöldeke pécherait alors par la base.

Des notes très abondantes s'étendent de la page 90 à la page 259; elles renferment de nombreux renseignements historiques. On pourrait aisément les compléter. Ainsi, p. 92, le mot dont l'éditeur dit qu'on ne sait réellement ni sûrement pas ce que cela désigne, que cela doit probablement être un canton ou une ville de l'extrême Turkestan

oriental ou de l'intérieur de la Chine du Nord, est la Chine elle-même, car c'est le tabyač des inscriptions de l'Orkhon, ταυγάσ7 de Théophylacte Simocatta; voir les références dans F. W. K. Müller, Uigurica, p. 13, note 1, résumée d'après Vilh. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées, p. 139. Si l'éditeur, au lieu de citer la Géographie d'Abou'l-Fédà d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale (ar. 2239), s'était tout simplement servi de l'édition classique de Reinaud et de Slane, il y aurait vu : 1° que son point d'interrogation après والنام, qui n'a en effet pas de sens, était entièrement inutile, puisque le texte imprimé, p. 365, a والنام, 2° que le manuscrit de Leyde contient un passage empranté à Ibn-Sa'id où il est dit positivement que tamghadj désigne le Cathay (p. 506).

P. 96. Le Naqd och-Chir "Critique de la poésie" de Qodama ben Dja'far, dont le titre est mal cité, a été imprimé à Constantinople en 1302 hég. — P. 98. On serait bien embarrassé de trouver en Asie Mineure Bal'am, dont le nom figure dans l'ethnique du célèbre vizir des Samanides, traducteur en persan de l'histoire de Tabari, Aboù-'All Mohammed el-Bal'amt; les géographes arabes disent que cette contrée, dont il n'est d'ailleurs fait mention qu'à ce propos, fait partie du terri-

toire des Grecs (Roûm); en réalité, on ne sait pas ce que c'est.

On trouvera, dans les notes, surtout p. 206 et 208, de copieux extraits du Kitab et-tefhim fi cina at et-tendjim d'Abou-Réihan El-Birouni (ms. du British Museum, Add. 7697) relatifs aux expressions khaby,

damir, héiládj, ketkhodáh.

P. 210, note 1. L'éditeur n'a pas pu se procurer à Paris le diwan de Khâqânî; je regrette qu'il ne se soit pas adressé à moi, je lui aurais communiqué l'édition de Lucknow de 1295, où se retrouve le vers cité, t. I, p. 601.—P. 223. Détails intéressants sur la création à Londres du 'Umar Khayyām Club et le développement qu'a pris cette société; on goûtera l'histoire des deux plants de rosier cultivés à Kew Garden et provenant de graines recueillies à Nichâpour dans l'enclos qui renferme la tombe d'Omar Khayyām, transplantés sur celle de son traducteur anglais, Edward Fitz-Gerald, en 1893.—P. 241. Il me semble que la phrase برية از املاك علمون que donnent tous les manuscrits signifie simplement : «à valoir sur les propriétés mulle que le khalife El-Mamoûn avait possédées en propre à Réï».

De très nombreuses notes biographiques, bibliographiques et historiques illuminent singulièrement les fréquentes obscurités du texte et les allusions, claires pour les contemporains, qui ont cessé depuis longtemps d'être intelligibles. Formé à bonne école, Mîrzâ Mohammed Qazwini vient de rendre un signalé service à la littérature persane, en publiant l'un de ses plus précieux documents, dont l'intérêt reste considérable, une fois débarrassé des inexactitudes relevées par l'éditeur.

Cl. HUART.

Frédéric Pelvier. Le livre des ventes du Mouwlità de Mâlie een Aras, traduction avec éclaireissements (Publication du Gouvernement général de l'Algérie). — Alger, Adolphe Jourdan, 1911; in-8°, xii-128 pages.

M. Peltier s'est déjà fait connaître par des traductions partielles de chapitres tirés du recueil de traditions musulmanes, le Saláh de Bokhârî, dont la traduction intégrale a été entreprise par MM. Houdas et W. Marçais, et continuée à partir du milieu du deuxième volume par M. Houdas seul. Trois volumes, sur quatre que doit comprendre l'ouvrage, sont aujourd'hui parus. Les traductions partielles de M. Peltier ne sont pas, comme on pourrait le croire, antérieures à la grande publication de MM. Houdas et Marçais. M. Peltier a repris certains livres du Saláh pour les commenter au point de vue juridique. C'est ainsi qu'il a déjà donné le Livre des testaments et le Livre des ventes, dont la traduction ne diffère guère beaucoup de celle de MM. Houdas et Marçais, mais qui est, en revanche, accompagnée d'utiles éclaircissements.

G'est en préparant la traduction du Livre des ventes de Bokhârî que M. Peltier a conçu le projet de traduire et de commenter le livre correspondant du Mouwația de Mâlik ibn Anas. On sait déjà que le Mouwația contient non seulement des hadiths, mais des aperçus juridiques qui sont comme la conséquence que Mâlik tire des hadiths qu'il rapporte. Ces déductions juridiques se rencontrent aussi chez Bokhârî, mais elles sont moins explicites et moins développées; on les trouve exposées très brièvement dans les rubriques (taridjin وراجابية) dont Bokhârî fait précéder chaque groupe de hadiths. C'est ainsi que les auteurs arabes ont coutume de dire que la doctrine de Bokhârî est contenue dans ses rubriques » (نته النجاري في في النجاري في في النجاري في في النجاري في في في النجاري في في في والنجاري والمنافذة والمناف

Ce n'est pas seulement par cet aspect plus juridique que le Mouwattal se sépare du Sahih de Bokhart; il présente cet intérêt particulier de nous renseigner sur nombre d'usages spéciaux à la ville de Médine, patrie de l'imam Mâlik ibn Anas. M. I. Goldziher (Muhammedanische Studien, II, p. 214) l'a même qualifié de coutumier de Médine (Peltier, p. viii, note 1).

Le Mouwația mérite encore d'être étudié de près, parce qu'il représente un état du droit musulman relativement très ancien, une époque où le droit, qui ne s'est d'ailleurs jamais dégagé de la religion, était presque entièrement confondu avec celle-ci et avec la morale.

La traduction de M. Peltier a été revue avec soin par M. W. Mar-

çais.

On remarque une certaine hésitation et un peu de flottement dans la transcription des noms propres arabes. Entre deux noms, le mot العنافي est transcrit tantôt ibn, tantôt ben, qui est la forme la plus courante en Algérie (voir p. 6: 'Abd Allah ibn 'Omar et 'Omar ben El-Khattâb). — P. 8. Âbân ben 'Otsmân, lire Abân العنافي . — P. 17. 'Aoûf, lire 'Aouf ou Awf: le wâw, dans ce mot, n'a pas de voyelle, et n'est pas lettre de prolongation (عنافي). — P. 24. Zaid ben Âslam, lire Aslam (العنافي). — L'orticle défini al (ou el) est tantôt transcrit, tantôt omis devant les noms propres : Sa'id ben El-Mosayyib (p. 25), ben Mosayyib (p. 27 et 43), etc. Mais ce sont là de petits détails qui n'enlèvent rien à la voleur du travail.

Émile AMAR.

François Marneur, docteur en droit. Essai sur la théorie de la preuve en droit musulman. — Paris, Larose et Tenin, 1910; in-8°, 410 pages.

C'est un travail consciencieux et utile que M. Marneur, qui paraît être plus juriste qu'arabisant, nous donne aujourd'hui sur la preuve en droit musulman, après l'excellente contribution de M. Morand, doyen de la Faculté de droit d'Alger (Introduction à l'étude de la preuve en droit musulman, dans l'études de droit musulman algérien, p. 313 à 333) et une thèse sur le même sujet, soutenue devant la Faculté de droit d'Aix par M. A. Pfender (De la théorie des preuves du droit musulman et son application dans la législation algérienne, Bougie, 1908). Par sa documentation, par son plan bien ordonné, le travail de M. Marneur ne fait pas double emploi avec les précédents. On peut regretter qu'il ait borné sa documentation aux traductions des sources juridiques actuellement existantes; cela s'explique si, comme la lecture de son ouvrage en donne l'impression, il ne connaît pas assez la langue arabe pour recourir aux sources originales.

"Les mœurs et la culture d'un peuple, dit M. Paul Viollet (Les Établissements de Saint-Louis, I, p. 179) se lisent dans la procédure. " Cela est vrai pour le droit musulman. La procédure naît de la pratique de tous les jours, et rien ne reflète mieux la vie sociale d'un peuple que les règles et les formes procédurales, dont l'étude, envisagée en dehors de

ce point de vue, paraît si aride.

En dehors de l'aveu (igrar), qui n'est pas, à proprement parler, un moyen de preuve, le droit musulman connaît comme preuves le témoignage, l'expertise, le serment, la preuve littérale et les présomptions. De tous ces moyens, les plus importants sont le témoignage, comme dans beaucoup de législations anciennes (témoins passent lettres), et le serment, dont l'importance inusitée est due ici au caractère profondément religieux du droit musulman. Le témoignage paraît être la preuve qui incombe essentiellement au demandeur, tandis que le serment permet au défendeur, qui le prête, d'échapper aux conséquences de la prétention de son adversaire. C'est cette règle qu'on est arrivé à formuler dans cet adage: "Au demandeur les témoins, au défendeur le serment" (p. 20).

M. Marneur a eu l'heureuse idée de faire précéder sou étude sur la preuve proprement dite par un chapitre sur le rôle du magistrat devant lequel elle est fournie, le cadi. Dans ce chapitre, comme dans tous les autres, après avoir exposé la théorie du droit musulman orthodoxe, il ajoute, dans plusieurs appendices, des aperçus sur les rites hérétiques (chi ite, abâdite). Enfin, dans une seconde partie de son ouvrage (40 pages en tout), il a pris soin d'étudier le droit musulman moderne (droit ottoman, codes égyptiens des tribunaux mixtes, code tunisien des obli-

gations et des contrats, droit algérien).

Nous ne saurions analyser ici tout l'ouvrage, d'autant plus qu'il ne constitue point un ensemble de recherches inédites, mais un exposé méthodique et clair de la matière telle qu'on la trouve éparpillée dans les ouvrages généraux de droit musulman. Toutefois, nous voudrions attirer l'attention sur un moyen de preuve dont M. Marneur a relevé des traces en Algérie et qui, par sa forme et l'explication magique de son origine. nous intéresse plus particulièrement. Il s'agit du Yamin al-barda'a ( cons ou «Serment du bât». Voici comment M. Marneur décrit le cérémonial de ce serment : «Celui qui le prête jure qu'il a le droit pour lui, et, pour jurer, il est revêtu d'une barda'a, c'est-à-dire d'un bât. Si le serment est faux, le plaideur de mauvaise foi est métamorphosé en âne. Si cette transformation n'a pas lieu sur terre, elle aura lieu dans une autre vie. D'autres disent que le plaideur ne deviendra pas un âue, mais qu'il sera affligé de la bêtise de cet animal. Le cérémonial du serment de la barda'a, varie : d'après les renseignements que nous avons eus, on agrait fait sur les yeux et les poignets des jureurs une onction avec de l'huile mélangée à un peu de terre prise sur le tombeau d'un marabout. L'huile brûlera les yeux du plaideur s'il ment, lui paralysera les mains. Enfin une poésie arabe qui parle de ce serment porte que «on fit jurer l'individu dans la barda'a, sur l'enclume et sur le marteau.»

D'après quelques juristes musulmans algériens, ce genre de serment aurait été spécial à la région algéroise; mais des renseignements recueillis par M. Marneur à Constantine lui permettent «de croire que ce serment se pratiquait en Algérie d'une façon. générale». D'autre part, les faqîhs algériens attribuent l'origine de ce singulier mode de preuve aux Juifs, «qui s'en défendent avec chaleur». On prétend aussi que ce serment était déféré seulement aux israélites, mais des personnes bien informées affirment que ce serment était déféré par des musulmans à des musulmans, notamment à Blida, où le juge de paix français ne crut

pas devoir accéder au désir des plaideurs.

L'origine "anislamique" de ce serment est hors de doute. Il nous paraît aussi qu'il y a en superposition et finalement confusion de rites. Pour le "Serment avec le bât" (Yamîn al-barda'a), l'origine magique ne saurait être mise en doute. Cette origine magique est probablement berbère. La métamorphose en âne est en effet, comme le remarque M. Marneur (p. 259), une idée familière à l'Afrique du Nord. L'Âne d'or d'Apulée, dont l'origine berbère est connue, en est la meilleure preuve. D'autre part, l'âne entraîne une certaine idée d'infamie. Au Maroc, par exemple, la promenade à âne d'un condamné constitue une forme de note d'infamie. Je me suis laissé dire qu'autrefois, en Tunisie, le condamné à la peine capitale était promené à travers toute la ville, monté sur un âne, le visage tourné du côté de l'arrière-train de l'animal. C'est le tawâf, le même terme qui est employé pour désigner les tournées processionnelles autour de la Ka'ba durant le pèlerinage de la Mecque.

En ce qui concerne l'enclume et le marteau et le rite de l'onction des paupières et des mains avec de l'huile, nous croyons qu'il s'agit plutôt d'un genre d'ordalies (judicia Dei), comme dans la procédure du désaveu pour cause d'adultère de la législation mosaïque, où la femme soupçonnée doit absorber la cendre sacrée que lui donne le grand prêtre.
Peut-être même s'agissait-il, à l'origine, de véritable ordalie consistant.

dans une onction avec de l'huile chaude sur les mains.

Quant à la terre recueillie sur le tombeau d'un marabout, qu'on mélange à l'huile, ce ne peut être qu'un rite récent, introduit avec l'éclosion du maraboutisme musulman.

Émile AMAR.

K. J. Basnadhan. Essar sur l'histoire de la littérature ottomane. — Constantinople, librairie B. Balentz, et Paris, chez l'auteur, 9, rue Gazan, 1910; in-8°, 205 pages.

Le fait pourra paraître invraisemblable, mais il n'en est pas moins vrai que, jusqu'à ces derniers mois, aucun travail d'ensemble n'avait été consacré à la littérature ottomane. De Hammer à Gibb, les orientalistes européens ne se sont occupés que des poètes. En Turquie même, on ne trouve qu'une petite brochure de 'Abdul-Halîm Memdoûh, datant d'une vingtaine d'années et qui ne saurait justifier son titre d'Histoire de la littérature ottomane, car c'est à peine s'il y est fait mention d'une vingtaine d'écrivains.

Il fallait attendre la fin de 1910 pour voir paraître presque simultanément, à Constantinople, deux études d'ensemble: l'une en langue turque, Tarekh-i Edèbiyat-i 'Osmāniyè, de Chihâb ud-Dîn Suleïmân, professeur à l'École Sultânî, l'autre en langue française, due à notre confrère, M. K. J. Basmadjian, qui la présente, trop modestement, comme un «premier et timide essai» destiné à faire connaître au public européen les vies et les œuvres des écrivains ottomans.

Destiné aux écoles, le livre de Chihâb ud-Dîn Suleïmân est surtout un manuel, et on a reproché à l'auteur une extrême sévérité dans ses jugements. Celui de M. Basmadjian, malgré sa brièveté, permet au lecteur de se faire une idée précise et suffisamment complète de cette riche littérature. Une introduction montre quelles ont été, au cours des siècles, les variations des deux écoles : l'ancienne créée à l'imitation des littératures arabe et surtout persane, et la nouvelle qui, vers 1850, abandonne les vieux modèles pour se former à l'imitation des littératures européennes. Puis l'auteur donne, sur chaque écrivain, une notice biographique, accompagnée d'une appréciation sur ses œuvres.

M. Basmadjian compte reprendre le travail qu'il a fait, pour donner une histoire détaillée et complète de la littérature ottomane. Tous lui en sauront gré, et nous souhaitons qu'il donne suite à ce projet dans un avenir peu éloigné; mais en attendant il faut le remercier d'avoir rendu

service à nos études, en comblant une lacune fâcheuse.

Lucien Bouvar.

V. G. Zardarian. Monument (Bhzumuhupuiu), biographies, portraits, manuscrits, etc. des hommes célèbres arméniens, 1512-1912, à l'occasion du 400° anniversaire de la typographie arménienne. — Constantinople 1909-1911.

V. et P. Zardarian Frères éditeurs; t. I, in-4°, 188 pages; t. II, in-4°, 189-268 pages et à suivre.

Le premier livre en caractères typographiques arméniens fut imprimé à Venise en 1512. L'année prochaine (1912), les Arméniens vont fêter le 400° anniversaire de l'imprimerie arménienne. V. G. Zardarian a eu l'heureuse idée de publier un «Monument» pour commémorer les hommes célèbres parmi les Arméniens qui ont vécu de 1512 à 1912. Ce «Monument» contient la biographie et les pièces justificatives de 78 personnages et de leurs familles, avec plusieurs portraits anciens tout à fait rares. Le travail est un document précieux et un guide indispensable aux historiens orientaux. L'auteur a fait suivre chaque biographie des citations nécessaires, qui ajoutent à la valeur du livre. Je félicite l'infatigable auteur de l'entreprise grandiose; elle mérite d'attirer l'attention du monde savant et d'être encouragée par ceux qui s'y intéressent.

L'ouvrage complet comprendra 4 volumes in-4°; prix 23 francs.

K. J. BASMADJIAN.

Brucustücke Budduistischer Drimen, herausgegeben von H. Lüdens (Kgl. Preussische Turfan-Expeditionen, kleine Sanskrit-Texte, Heft I). — Berlin, G. Reimer, 1911; in-8°, 89 pages et 6 planches.

Parmi les manuscrits rapportés de Koutcha par M. von Le Coq, M. Lüders a reconnu un certain nombre de fragments comme appartenant à un seul manuscrit, originaire de l'Inde; trouvaille deux fois fortunée, car c'est là le plus ancien manuscrit indien connu, et il contenait les plus anciennes œuvres dramatiques indiennes que l'on possède. Texte et manuscrit datent du 1<sup>ee</sup> siècle de notre ère : M. Lüders l'avait d'abord déduit de l'analyse paléographique et philologique; depuis il a retrouvé sur un autre manuscrit, écrit dans l'Asie centrale et contenant l'un des drames, le nom de son auteur : c'est Açvaghosa, le grand écrivain bouddhique contemporain de Kanişka.

Malgré l'état lamentable des fragments, M. Lüders a su reconnaître les principales caractéristiques des drames auxquels ils appartenaient. Le fait dominant au point de vue de l'histoire littéraire est que la technique du drame bouddhique du re siècle est essentiellement la même que celle du drame classique, de quatre siècles postérieur. Mais, du même coup, étant donné que le drame «sanskrit» est écrit en plusieurs dialectes, les drames bouddhiques apportent des documents nouveaux à l'histoire lin-

guistique de l'Inde. En ce qui concerne le sanskrit — qui est le sanskrit classique, avec quelques déviations usuelles dans les textes bouddhiques — ils apportent une preuve nouvelle de la continuité de l'usage littéraire de cette langue, niée à tort par R. Otto Francke (voir p. 63). Mais c'est surtout au sujet des prâkrits que le texte édité par M. Lüders, malgré son exiguïté et son morcellement, est particulièrement important.

En effet, si les prâkrits sont employés ici comme dans les drames postérieurs, ce ne sont pas les mêmes prâkrits. Ils sont tous plus archaïques, et notés à un stage de leur développement correspondant à celui du pali : les consonnes finales sont tombées, les groupes de consonnes réduits; mais les intervocaliques subsistent presque partout; de même la nasale dentale n'est nulle part devenue cérébrale. Sous réserve de ces traits communs, M. Lüders reconnaît dans son texte trois prâkrits, qui seraient les formes anciennes de la magadhi, de l'ardhamagadhi et de la çauraseni. Hypothèse qui n'a rien en soi que de vraisemblable : il est frappant que le Nătyaçăstra de Bharata, le plus ancien traité d'art dramatique indien, mentionne l'usage de l'ardhamagadhī au théâtre, alors que ce dialecte n'est jamais attesté à l'époque classique (p. 42); Bharata devait se référer à des œuvres semblables à celles dont il s'agit. La répartition de M. Lüders est fondée principalement sur les traits bien connus de la dialectologie prakrite : l'opposition de s et de c. de r et de l, du nominatif masculin singulier en -o et en -e. En poussant plus avant dans le détail, il trouve à chaque fois des confirmations curieuses; mais il se heurte aussi à des contradictions génantes. Comment sortir d'embarras? Sa théorie, croit-il, répond d'avance : «La plupart de ces divergences doivent, presque toules peuvent s'expliquer comme des formes anciennes » (p. 49).

Il est fort exact que ahakam, s'il s'agit de māgadhī, doit être l'étape intermédiaire entre skr. aham et la forme plus récente ahake (hake, hage), obtenue sous l'influence de la déclinaison nominale; que dans le même dialecte kiçça (cf. pali kissa) a dù précéder kīça (p. 37); de même la conservation du y initial de yadi par exemple n'est pas en contradiction avec son passage à j à une époque plus basse; il n'est pas improbable que nī soit l'étape intermédiaire entre skr. ny et pkr. nn; ceci expliquerait que skr. jū ait également abouti à pkr. nn (p. 49); il est très admissible aussi que -āma, désinence de 1° pluriel du futur, semblable à celle du pali, est plus ancien que -āmo, refait sur le modèle du présent de l'indicatif (p. 51). — Mais tous les faits n'ont pas cette clarté ni cette vraisemblance. On s'explique fort bien que dans les dialectes étudiés n dental ait subsisté, comme dans le dialecte des inscriptions sur pilièrs

d'Acoka; moins bien, que n devienne n, s'il s'agit d'une différence de temps uniquement et non aussi d'une répartition géographique (à noter qu'à l'époque moderne la nasale cérébrale est occidentale, la dentale appartient à l'Inde du Centre et de l'Est) : du reste à côté de külana-et de palinata-, on trouve bambhana-. Il est permis de ne pas adopter sans réserve l'idée que ajja (skr. adya) soit la forme ancienne de ayya de la magadhi : il ne s'agit peut-être que de variantes graphiques; on sait que les textes littéraires ont ajja (p. 37); il est remarquable que M. Lüders suppose le traitement exactement inverse pour la çaurasenī (uyyāna, p. 49). Même doute en ce qui concerne l'opposition de bambhana et de bamhana (skr. brāhmana); du reste s'il ne s'agit pas d'une différence d'écriture, il est invraisemblable que bambhana soit la forme la plus ancienne. Il est également difficile de décider jusqu'à quel point l'évolution supposée en magadhi de cch à cc, de kkh (skr. ks) à sk et hk, de th (skr. st et sth) à st est historiquement réelle; même si cch récent, par exemple dans maccha (= skr. matsya), a été plus tard écrit cc, et si tth issu de rth a été écrit st, n'est-ce pas sous l'influence d'une reconstruction savante appliquée mal à propos? Enfin il est tout à fait invraisemblable qu'en ardhamagadhi l dental ait succédé à l cérébral, lui-même issu de skr. l (p. 39).

On voit que la formule de M. Lüders ne résout pas toutes les difficultés. Nul de ceux qui ont touché à la dialectologie de l'Inde ancienne ne saurait s'en étonner. Il y a eu toujours trop de pénétration réciproque entre les dialectes, et trop d'insincérité dans les textes, pour que l'étude aboutisse jamais à des résultats tranchés. Ici même nous en trouvons des exemples : ahakam, forme de l'ancienne magadhi a, est exactement le pendant de hakam du dialecte d'Açoka, qui serait, selon M. Lüders; de l'ancienne ardhamāgadhī; dāni n'est aucunement caractéristique de la cauraseni quoi qu'il en dise p. 49; Pischel en donne des exemples tirés d'autres prâkrits, et le mot se retrouve encore dans le Pancatantra marathe (du xv-xvi siècle). M. Lüders est obligé lui-même d'admettre l'existence de doublets et d'emprunts (p. 37, 40, 61). Non seulement les dialectes ne s'opposent pas dans le texte les uns aux autres avec la netteté que dit M. Lüders, mais leur valeur interne même n'est pas à l'abri de tout soupçon : il est frappant qu'à côté de sadhu, katham, karotha, megha, on trouve la sonore aspirée ayant perdu son articulation précisément dans une désinence (instr. plur. en -āhi p. 38)(1), etc. C'est

<sup>(1)</sup> Peut-être faut-il ajouter ici la forme obscure makkaṭaho, gén. sing.? (p. 36).

la seule exception à la règle de conservation des intervocaliques, avec surada- (= skr. surata-) suspect d'appartenir à un quatrième dialecte. Si la morphologie atteste un état phonétique plus bas que le phonétisme général, ne serait-ce pas que l'orthographe de tout le texte est sanskritisante? (Cf. l'observation p. 36, note 3.)

Si dans l'analyse purement linguistique M. Lüders n'aboutit pas, sans doute parce qu'il est impossible d'aboutir, à des résultats définitifs, en revanche il apporte un élément important à l'histoire générale des prâkrits en mettant en lumière la similarité des prâkrits des drames bouddhiques avec ceux des inscriptions anciennes. L'ancienne ardhamagadhī a et le dialecte des inscriptions sur piliers d'Açoka, l'ancienne magadhī et l'inscription de Sutanukā à Ramgarh sont tout voisins (p. 40-41); au sujet de l'ancienne caurasenia, M. Lüders est plus prudent, et s'il laisse entrevoir qu'il la considère comme identique au substrat prâkrit des inscriptions de Mathura, il réserve la démonstration pour plus tard (p. 61). En tout cas il a établi d'une façon définitive la valeur documentaire des inscriptions, niée sans raison sérieuse par Pischel (p. 64) ; maintenant qu'à leur témoignage s'ajoute celui des drames bouddhiques, la position de ce savant n'est plus tenable. Son erreur venait de ce qu'il considérait la langue de la chancellerie comme populaire, à l'encontre de la langue littéraire, qui aurait été seule artificielle (1). Et chose curieuse, il invoquait cet argument pour défendre une idée en soi-même très admissible et qui n'avait pas besoin de cet appui, à savoir l'antiquité probable de la littérature prâkrite, du moins en ce qui concerne la māhārāstrī : il avait raison de rappeler que l'anthologie signée par Hāla entre le m° et le vir siècle avait eu en réalité quelque 150, voire peut-être 384 auteurs antérieurs à Hāla, et que cette foule de poètes devait sans doute se répartir sur une longue période. Il est curieux, et regrettable, que le drame bouddhique, ou du moins le peu que nous en avons, ne contienne aucun passage qui soit sûrement écrit en ce dialecte : il aurait eu sans doute un aspect plus moderne que les autres; car on sait par le témoignage du Périple et de l'épigraphie du Dekhan que dans les prâkrits de l'Inde occidentale les consonnes intervocaliques étaient en voie de disparition dès le re siècle : ceci, pour le noter en passant, confirmerait l'idée, que M. Lüders n'avance qu'avec hésitation, que la forme surada- = skr.

<sup>(1)</sup> Pourquoi M. Lüders, qui sait bien ce qu'il en est, fait-il à cette théorie, et à l'abus des terminologies arbitraires ou inexactes qu'il combat à juste titre chez d'autres, la concession de parler du dialecte d'Açoka sous le nom d'ancien-ardhamāgadhī-apabhramça (p. 62, note 1)?

surata- pourrait être măhārāṣṭrī (p. 50) : dans ce cas, ici encore le drame bouddhique s'accorderait avec le témoignage de l'épigraphie.

A propos des «anciennes» māgadhī et ardhamāgadhī il était difficile à M. Lüders de ne pas dire un mot du canon jaina et peut-être du canon pali des Bouddhistes. Mais ici il semble qu'on trouve quelque confusion ; dire que les Bouddhistes emploient le mot «māgadhī» par à peu près et que leur canon a été primitivement rédigé en ardhamāgadhī, c'est préjuger d'une question grave et l'embrouiller inutilement (p. 40-41).

Que l'on suive ou non M. Lüders dans ses diverses déductions, il faut reconnaître la nouveauté et l'intérêt des questions qu'il pose; et lorsqu'on jette les yeux sur les photographies qui accompagnent sa publication, on ne peut qu'admirer la patience et l'ingéniosité de celui qui a su rassembler ces débris, les lire et y trouver les éléments de discussions si importantes.

Jules Block.

Neil Gordon Munno. Premistoric Japan. — Yokohama, 1908; in-8°, 705 pages, As1 fig. et 1 carte.

M. N. G. Munro a publié en 1906 un petit livre de 212 pages intitulé Primitive culture of Japan, dont la substance se retrouve dans le
présent ouvrage. Cette civilisation primitive n'était que l'une des civilisations préhistoriques qu'il nous a décrites maintenant. Ces civilisations
préhistoriques durent jusqu'à une histoire dont on peut fixer le début entre
le vi et le vin siècle de notre ère, suivant la valeur que l'on donne à
la tradition qui nourrit ses débuts. Elles dépassent même la limite de
l'histoire et la première d'entre elles, avec quelques-uns de ses traits primitifs, se survit encore à elle-même au nord du Japon.

Le livre de M. Munro est surtout descriptif. Ses descriptions sont fondées sur d'amples matériaux. Les fondateurs européens de l'archéologie japonaise, Morse et Milne, ont fait de dignes élèves. L'exploration archéologique du Japon a été poussée fort loin, très méthodiquement. Des catalogues et des cartes ont été dressés, où les sites de découvertes sont pointés par milliers. Les collections impériales de Nara et de Tokyo, celles de l'Université de Tokyo font honneur à ceux qui les ont formées et mises en ordre, M. Munro illustre la description des objets d'aperçus sur les mœurs hypothétiques des hommes qui les ont employés. Les traditions chinoises en font les frais pour la meilleure part.

Le Japon compte plusieurs étages de civilisation préhistorique. Il y en

a deux qui sont tout particulièrement importants et nettement distincts : civilisation néolithique d'une part, qui a laissé dans tout l'archipel ses débris de cuisine et les traces de ses habitations; d'autre part, civilisation dite du Yamato, du nom de la province où elle est le mieux représentée, surtout par les tombeaux qu'elle y a laissés.

Y eut-il une civilisation paléolithique au Japon? M. Munro n'écarte pas la question par une fin de non-recevoir. Il ne regarde pas comme paléolithiques les plus grossiers des instruments trouvés dans les débris de cuisine. Même, il est tenté de prendre en considération les pièces de silex éclaté trouvées dans les alluvions des rivières (Hayakawa, Sakawagawa, p. 40; figures, p. 41). Il a trouvé, dans les alluvions qui lui ont fourni ces objets, des restes de mammifères tertiaires. L'homme tertiaire a-t-il vécu au Japon? M. Munro se garde bien de l'affirmer.

Des établissements néolithiques restent d'épaisses couches de coquillages, comparables aux kjökkenmöddinger du Danemark. Mangeurs de coquillages, pêcheurs et chasseurs, suspects d'anthropophagie, les néolithiques ont laissé leurs os avec leurs instruments dans les débris de cuisine. Les morts étaient abandonnés dans les habitations que désertaient les vivants, et leurs os dispersés par les chiens ou autres animaux. L'habitation des vivants, tout au moins l'habitation d'hiver, était à demi souterraine. Les parias du Japon, les Eta, ont conservé ce type d'habitation et, dans ces chambres enterrées, se pratiquent encore certains travaux de corroierie. M. Munro ne doute pas que les Aïnos aient vécu, eux aussi, dans de pareilles maisons qui, à son avis, sont le prototype de leurs maisons actuelles.

Les Aïnos ne se croient pas issus du peuple qui a laissé les fonds de cabanes et les kjökkenmöddinger néolithiques de Yezo. Ils les attribuent à une race de pygmées qu'ils appellent les Koropok-juru. M. Munro pense que ces pygmées sont mythiques comme les fées, korrigans et nains de toutes sortes, dont nos sites préhistoriques sont hantés en Europe. Les Aïnos ont les mêmes caractères anthropologiques que les hommes dont les restes ont été trouvés dans les stations néolithiques. Fait non moins notable, ils ont le même art décoratif. Les larges volutes, diversement combinées, qui courent sur les champs décorés des étoffes et des boiseries aïnos, caractérisent précisément la décoration des poteries néolithiques japonaises. Cette céramique comprend des statuettes représentant des personnages humains, hommes et femmes, sur les corps desquels s'entre-lacent les mêmes figures. Un grand nombre de ces statuettes ont la tête surmontée d'ornements dont on trouve les équivalents en pierre, en corne ou en terre cuite dans les stations (p. 147-199). M. Munro re-

marque que les Aïnos en portent de semblables, qui ont une valeur de blason (entre autres noms: ekashpa-umbe "ancestral head-gear", p. 149). Bref, il y a quelques chances que les habitants néolithiques du Japon soient les ancêtres des Aïnos.

Que sont les Aïnos et qu'étaient leurs ancêtres? Palaeasiatiques, semble répondre M. Munro. Mais ce n'est pas dire grand'chose. On les a comparés d'une part aux Todas et même aux Australiens, de l'autre aux moujiks russes (J. Deniker, The races of man, p. 371). Tout recemment M. G. Kossinna faisait remarquer, dans sa revue Manuas (I, 1909, p. 41), mais sans y insister outre mesure, la ressemblance que les harpons des kjökkenmöddinger japonais présentent avec ceux de la plus ancienne civilisation néolithique européenne. A ce rapprochement j'en ajouterai volontiers d'autres : hamecons, tranchets, couteaux à emmanchure latérale. Ils ne tireraient pas à conséquence, si la Russie et la Sibérie n'avaient été, dès les temps néolithiques, ce qu'elles ont toujours été, une immense aire indivise où civilisations et races ne se différencient que par nuances insensibles. De la Norvège au bassin de l'Iénissei tout au moins une même civilisation a régné, reconnaissable à son outillage de pierres ct d'os, à sa poterie très particulière, constante d'un bout à l'autre. Cette civilisation a laissé des gravures sur rochers, a témoigné d'un goût singulier pour l'art figuratif et plastique. Les gravures sur rochers se trouvent plus loin, dans le bassin de l'Amour, avec des traits qui annoncent déjà l'art néolithique japonais, et les statuettes japonaises rappellent à M. Kossinna celles que les riverains de la Baltique ont sculptées dans l'ambre. Habitation demi-souterraine, abandon des morts dans leur maison, voilà d'autres traits de ressemblance que, de part et d'autre, présentent les civilisations. Il se peut donc qu'une racine de la civilisation néolithique japonaise plonge jusqu'en Europe. Mais il y en a certainemeut d'autres.

On signale dans la population des éléments négritos et malais. On a déjà remarqué que les haches ou herminettes épaulées, qui constituent le principal de l'outillage néolithique indochinois, figurent en petit nombre dans les collections japonaises (p. 92). Je ne crois pas que l'on ait jamais signalé la ressemblance ou plutôt l'identité des poteries trouvées au Cambodge et de ces poteries néolithiques japonaises à impressions textiles, aux larges rubans décoratifs capricieusement enroulés, aux rebords bizarrement accidentés. J'espère mettre bientôt ce fait en bonne lumière dans le catalogue des collections indochinoises et japonaises du Musée de Saint-Germain.

M. Munro pense que les courants ont amené au Japon des gens des

Philippines et des Polynésiens. A l'appui de cette hypothèse, des parallèles ethnographiques lui auraient fourni de bons arguments. Mais ce sont les quelques vestiges d'un âge du bronze que présente le Japon qui représentent pour lui dans l'archéologie japonaise l'apport des Malais. En effet, parmi les armes de bronze figurent des hallebardes, dont l'Indochine a fourni des exemplaires. L'argument est, à mon avis, mauvais, car ces hallebardes, trouvées également en Chine, dérivent de celles qui ont été employées en Europe pendant la première période de l'âge du bronze. C'est en Sibérie que j'en chercherais l'origine. L'âge du bronze au Japon n'est que l'avant-coureur de l'âge du fer.

La civilisation du Yamato, qui est celle de l'âge du fer, a été apportée par l'élément prépondérant et organisateur de la population japonaise. C'est à elle qu'appartiennent les fameux dolmens du Japon, que MM. Gowland et Baelz ont déjà très bien fait connaître en Europe. Ces dolmens sont des chambres funéraires construites en gros blocs de pierre. Elles étaient recouvertes de tumulus; les plus importantes s'élevaient au-dessus d'une plate-forme surélevée. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules sépultures du Yamato. Les chambres funéraires ont été taillées au flanc de falaises ou bien les tumulus recouverent des sarcophages de pierre ou de terre cuite, figurant approximativement des maisons, ou même de simples cercueils de bois.

De même que l'aire de la civilisation des Koropok-juru n'a pas été restreinte aux îles du Japon et que M. Munro peut nous la montrer fort largement étalée sur le continent voisin, de même la civilisation du Yamato a traversé le détroit de Corée. Il faut espérer que le progrès des recherches archéologiques en Chine, auxquelles le goût que les amateurs et les marchands témoignent maintenant pour les terres-cuites les plus anciennes apporte des encouragements impératifs, en prolongera bientôt l'extension indéfiniment vers l'intérieur.

Au Japon, son siège principal était sans doute la province du Yamato. La carte dessinée par M. Gowland montre également les tumulus pressés autour de Tokyo. Ce sont les deux pôles du Japon historique. De là les tumulus s'éparpillent à la fois vers le Sud et vers le Nord, montrant de ce côté les progrès lents accomplis par les conquérants dans leur lutte séculaire contre les Aïnos en retraite.

Les livres du Ko-jiki fournissent le meilleur commentaire de l'archéologie du Yamato. Les Japonais d'alors vivaient, comme leurs prédécesseurs, dans des maisons demi-souterraines (muro). Ils avaient des armes de fer, sabres droits dont la poignée est souvent terminée par un anneau, flèches triangulaires, en feuilles de liseron, à tranchant transversal, bifide, etc., lances et hallebardes, armures et casques faits de lames rivetées. Le bronze est employé dans les ornements. Les tombes ont livré un grand nombre de miroirs de bronze d'origine chinoise. Elles ont également donné beaucoup d'objets de pierre, soit des objets votifs, imitation d'armes de métal, entre autres, soit des ornements et des amulettes. C'est dans les tombes du Yamato que se trouvent les maga-tama, pendeloques en forme de virgule; d'autres, qui simulent en pierre des sections de coquilles, sont connus par les collectionneurs japonais sous le nom de kitsuneno-kuwa, hoyau du renard, du renard-esprit, messager d'Inari, dieu des céréales. L'art des potiers du Yamato est représenté par des figures en terre cuite, d'un style barbare, mais dont le costume est indiqué avec beaucoup de précision, soldats, gardiens, qui montaient la garde autour des tombes, substituts, dit-on, des victimes humaines qui, à l'origine, prétaient leur esprit pour cet office. Les vases sont fort différents de ceux qu'ont livrés les stations néolithiques et, au premier abord, sont d'une surprenante singularité. On y trouve des bouteilles, des jarres, des cratères largement ouverts, des askoi, des vases dont le col est encerclé d'une théorie de statuettes, d'autres qui sont juchés sur des pieds percés de fenêtres; les anciennes céramiques méditerranéennes, de la Sicile à Chypre, paraissent seules en présenter les équivalents. Il est probable que leur singularité diminuera à mesure qu'on les comparera aux anciennes céramiques chinoises mieux connues.

Entre cette poterie du Yamato et la poterie néolithique se place ce que M. Munro appelle intermediate pottery, et les Japonais poterie du style de Yayoi, du nom d'un de ses gisements principaux (Hongo, Tokyo). On sait aujourd'hui qu'elle est répandue du Sud au Nord du Japon. On la trouve dans des fonds de cabanes et des amas de coquilles. Dans un de ces amas, à Minamikan, près de Kawaraki, elle s'est rencontrée au-dessus d'une couche de poterie primitive, et cependant mêlée avec des tessons de cette poterie, mais mêlée également, dans un dépôt supérieur, avec des débris de fer. C'est donc bien le témoin d'un âge de transition. Quant à ses formes, elle est nettement parente de la céramique du Yamato; elle présente les pieds de vase perforés, qui caractérisent celle-ci, l'évasement du col de ses jarres et de ses cratères, et, dans son ornementation, déjà plus sobre et plus sommaire que celle de la poterie primitive, les lignes ondées qui décorent nombre de vieilles poteries chinoises. La poterie intermédiaire, comme, sans doute, les armes de bronze, témoigne que l'installation des gens du Yamato s'est faite lentement et que leurs tribus parentes ont mis peut-être de longs siècles à s'installer au Japon, les unes après les autres , venant par petites bandes , par vagues successives. D'où venaient-ils? M. Munro s'applique à montrer des analogies entre le mythe d'Amateratsu et celui de Mithra. Je doute qu'elles résistent à une critique sévère. Mais on peut faire valoir d'autres raisons de chercher au cœur de l'Asie et jusque vers l'Iran, le berceau de la race dominante du Japon. Dans les considérations anthropologiques qui terminent son livre, M. Munro s'occupe surtout des primitifs, il signale néanmoins le caractère caucasique ou plutôt iranien de certains types japonais. Il indique donc, sans la formuler, une hypothèse d'origine. Je ne sache pas que, à l'appui de cette hypothèse, il fasse appel aux linguistes qui en ont déjà dit leur mot. Les archéologues pourront y ajouter.

H. HUBERT.

Antoine Cabaton. Les Indes Néerlandaises. — Paris, E. Guilmoto, (s. d.); in-8°, viii-382 pages.

L'Inde néerlandaise est, parmi les colonies européennes, une des mieux étudiées et aussi une des moins connues. C'est que l'immense littérature dont elle a fait l'objet est presque tout entière en hollandais, ce qui implique la double difficulté d'une langue peu répandue et d'un mode particulier d'exposition qui s'accorde rarement avec nos habitudes d'esprit. M. Cabaton a donc rendu un véritable service au public français en condensant dans un manuel sobre, clair et bien au courant, les résultats de la vaste enquête hollandaise. A la vérité ce travail se trouvait déjà préparé par la magnifique Encyclopédie de l'Inde néerlandaise, récemment terminée; mais là encore il y avait à choisir, à résumer, à compléter. M. Cabaton s'est acquitté de cette tâche avec habileté. Il a sagement agi en renonçant à faire, dans un espace aussi étroitement mesuré, un ouvrage encyclopédique. En dépit du titre très général qu'il porte, son livre n'est qu'une géographie physique, politique et économique : mais, dans ces limites, tous les renseignements essentiels sont fournis d'après les meilleures sources. La forme seule pourrait donner lieu à quelques réserves : on y rencontre cà et là de ces négligences qui trahissent une rédaction hâtive (p. 194 : "une politique de réalisation économique par absentation administrativen; p. 251 : «la perle de l'Insulinde qui en est aussi la poule aux œufs d'orn; p. 333 : «un royaume réduit en étroit vasselage et à un dérisoire sultan, etc.). Toutefois ces légères taches, si elles rendent moins agréable la lecture de pages fort intéressantes au fond, n'en compromettent en aucune façon l'exactitude. D'ailleurs elles n'ont pas empêché l'Académie française,

gardienne de la langue, de couronner l'ouvrage, et il sied d'accepter ce jugement, de même que celui de l'Académie des inscriptions qui, en décernant au même auteur, pour son Catalogue des manuscrits sanskrits et pâlis de la Bibliothèque Nationale, une des récompenses dont elle dispose (1) a corrigé la rigueur de certaines critiques. Il nous sera cependant permis d'exprimer le regret que la carte placée à la fin du volume soit beaucoup trop sommaire et semble être là plutôt pour déférer à une vicille coutume que pour éclairer le texte qu'elle accompagne. Sans doute il n'a pas tenu à M. Cabaton qu'elle ne fût plus détaillée : mais l'auteur propose et l'éditeur dispose.

Ainsi que nous l'avons dit, cette géographie de l'Insulinde laisse de côté l'histoire, les langues, l'art, la littérature. Tous ces aspects de la civilisation pourraient fournir la matière d'un autre volume plus intéressant encore que celui-ci. M. Cabaton est mieux à même que personne de traiter ce beau sujet, et nous espérons que le succès du présent

ouvrage l'y encouragera.

L. Finot.

(i) 400 francs sur le prix Bordin (année 1910); deux autres de nos confrères ont participé au même prix : M. F. Lacôte pour son Essai sur Guṇā-dhya et la Brhatkathā, et M. L. Delaporte pour sa Chronographie syriaque d'Étie Bar Sinaya. La chronique du Journal asiatique n'ayant pas mentionné ces récompenses, nous profitons de l'occasion qui nous est offerte de réparer cette omission.



# CHRONIQUE

### ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

— M. le Professeur Eugen Wilhelm, de l'Université d'Iéna, a fait tirer à part ses Contributions to the Recent Literature of the Parsees parues dans l'Indian Spectator (Bombay, 1910, iu-8°, 17 pages). Dans cette étude, M. Wilhelm rend compte de deux publications de M. Dhanjishah Meherjibhai Madan, l'une sur le rôle de la révélation dans les religions, et en particulier dans le Zoroastrisme, l'autre sur la littérature iranienne. Il est curieux de voir un jeune Parsi, attaquant la révélation, chercher à introduire dans sa religion le rationalisme. Ses recherches sur le culte mithriaque sont également intéressantes. M. Wilhelm a examiné ces deux travaux avec son esprit critique et son érudition bien connus.

A citer encore, de lui, un savant compte rendu des Kurdisch-Persische Forschungen, de M. Oskar Mann, paru dans l'Orientalistische Literaturzeitung (1911, n° 5). L. Bouvat.

- Les funérailles du roi de Siam ont été l'occasion d'un certain nombre de publications, principalement de traductions en siamois du canon pali, que la Vajirañana National Library a gracieusement offertes à notre bibliothèque. Ce sont :
- Dukkanipāta-jātaka, Part I, translated by Phra Bimoldharm (Vimaladharma).
  - 2. Pañcakanipāta-jātaka, translated by Hmom Chao Phrom.
- Ton Paññat, the Primary Duties of Priests, a translation of the Mahāvibhanga by Hmom Chao Sthāvaraviriyabrat.
- The Parittam, the official version revised by the Phra Sangharáj Pussadev.
- Navakovad, Instructions for Novices, by H. R. H. Krom Phraya Vajirañana Varoros.
  - Crāddha-brata-decanā, sermon du prince Vajirañāņa.

— M. Macler a été nommé professeur d'arménien, et M. Dautremen, professeur de japonais à l'École des langues orientales.

#### PÉRIODIQUES.

### Imperial and Asiatic Quarterly Review, July 1911:

Sir J. Wilson. Indian Currency Policy. — W. B. Oldham. Race and Golour Prejudice in India. — C. K. Vyasa Rao. A Statutory Royal Viceroy for India. — J. Kennedy. Unrest and Education in India. — J. Begg. The Architect in India. — X. India revisited after twenty-four years. — Professor Mills. Yasna XLIV. — H. Beveridge. Bābur's Diwān. — F. H. Tyrrell. The Renaissance of Islam. — E. H. Parker. The ancient City and State of Kutchar.

### Indian Autiquary, May 1911:

D. R. Bhandarkar. Jaina Iconography. — K. V. Subrahmanya Aiyar. Koyilolugu. — P. Ram Karna. Nadol Plates of the Maharajaputra Kirtipala of Vikrama Samvat 1218. — B. A. Gupte. The Meds of Makran.

#### June :

D. R. Bhandarkar. Jaina Iconography (suite et fin). — S. P. L. Narasmha Swam. The Keliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras. — W. Crooke. Songs of the Muliny (suite). — К. В. Ратпак. Kumaragupta, the Patron of Vasubandhu. — Р. Seshachar. Note on the Dravidian Cases. — Y. R. Gupte. A short Note on the Coins of the Andhra Dynasty. — D. R. Bhandarkar. Some unpublished Inscriptions. — P. V. Kane. The Chhandovichiti.

#### July:

D. R. Bhandarkar. Bithu Inscription of Siha Rathod. — K. V. Subbaya. A Comparative Grammar of Dravidian Languages. — Panna Lall. An Enquiry into the Birth and Marriage Gustoms of the Khasiyas and the Bhotiyas of Almora District. — H. A. Rose. Contributions to Panjabi Lexicography (III).

## Journal of the American Oriental Society, vol. XXXI, fasc. 3:

T. Michelson. The Interrelation of the Dialects of the Fourteen Edicts of Asoka. — G. A. Barton. The Babylonian Calendar in the Reigns of

Lugalanda and Urkagina. — J. A. Montgomery. Some Early Amulets from Palestine. — C. B. Bradley. Graphic Analysis of the Tone-accents of the Siamese Language. — J. H. Breasted. The "Field of Abram" in the Geographical List of Sheshonk I. — Fr. Edgenton. The K-Suffixes of Indo-Iranian, Part I: The K-Suffixes in the Veda and Avesta.

### Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, July 1911:

Oliver Wardrop. English-Svanetian Vocabulary. - H. F. Amedroz. The Mazālim Jurisdiction in the Ahkām Sultāniyya of Māwardi. -J. F. Fleet. The Kaliyuga Era of B. C. 3102. - W. Perceval Yetts. Notes on the Disposal of Buddhist Dead in China. - E. Wahsburn HOPKINS. The Epic Use of Bhagavat and Bhakti. - I. Guidi. The Ethiopic Senkessär. — L. de la Vallée Poussin. Documents sanskrits de la seconde collection M. A. Stein. - O. Codrington. Coins collected by Sir A. Henry McMahon in Seistan. — Miscellaneous Communications : E. Hultzsch. Asoka's Fourth Rock-Edict. - J. F. Fleet. The Katapayadi System of Expressing Numbers. — A. B. Keith. The Planet Brhaspati. — G. A. Grierson. The Birthplace of Bhakti; - The Language of the Kambojas; -The Takri Alphabet. - F. E. Pargiter. Suggestions regarding Rigyeda X, 86. - L. Rice. Mahishamandala. - J. F. Fleet. Remarks on Mr. Rice's Note. — T. K. Laddu. "Genitive-Accusative" in Marathi. — L. G. Sedg-WICK. The Genitive-Accusative Construction in Marathi. — L. A. Waddell. The Dalai Lama's Seal. — Oriental Numismatics.

#### Rivista degli Studi Orientali, vol. IV, fasc. 1:

H. Lammens. Ziād ibn Abīhi, vice-roi de l'Iraq, lieutenant de Mo'āwia I.

— E. Blochet. Études sur le Gnosticisme musulman (suite). — C. Inostrancev. Note sur les rapports de Rome et du Califat Abbaside au commencement du x° siècle. — E. Griffini. Lista dei mss. arabi, nuovo fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano (suite). — Bollettino. I, Affrica, : Egitto, Abissinia, Langues d'Afrique.

# Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. LXV, fasc. 2:

C. Meinhof. Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten, Semiten und Bantu. — Vincent A. Smith. The Monolithic Pillars or Columns of Asoka. — F. Krenkow. Tabrīzī's Kommentar zur Burda des Ka'b ibn Zuhair. — C. F. Seybold. Lacroziana. — J. Horovitz. Zum

Sindbād. — W. Weyh. Zur Geschichte der Siebenschläferlegende. — A. Hoffmann-Kutschke. Zu den altpersischen Keilinschriften von Bagistān. — K. F. Geldner. Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. — G. Bernheimer. Erwiderung; — H. Jacobi. Schlussbemerkung [conclusion de la controverse au sujet de la vakrokti]. — J. S. Speyer. Indologische Analekta. — L. H. Mills. Yasna XLIV, 1-10; a study prospective toward a new edition of S. B. E. XXXI. — H. Fitting und E. Littmann. Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien).

# NÉCROLOGIE.

#### IMRE CARACSON.

Les études osmanlies viennent de perdre un bon collaborateur en la personne de l'abbé Imre (Emeric) Caracson, mort le 2 mai à Constantinople, à moins de cinquante ans, à la suite d'une influenza infectieuse.

Après avoir professé au séminaire de Györ, le D' Caracson fut envoyé en Turquie pour faire des recherches historiques sur les anciennes relations de la nation hongroise et des Ottomans. Il a été l'un des rares Européens qui aient pu, grâce à l'appui de son ambassade, travailler d'une façon suivie aux archives de Topqapon-Séraï, le fameux sérail du Grand Seigneur<sup>(1)</sup>. Si les portes de cette demeure délaissée furent ouvertes par la révolution turque, les étrangers n'étaient pas encore admis à fouiller dans les liasses à moitié pourries de documents disparates où le défunt me disait avoir trouvé des notes de fournisseurs du harem voisinant avec des dépêches diplomatiques.

Comme les Turcs ignoraient eux-mêmes ce qu'elles pouvaient contenir, on espéra un moment y découvrir de grands trésors documentaires. Il semble bien que la réalité doive réserver quelque désillusion à cet égard (3). Bien que les manuscrits n'aient point été encore inventoriés, M. Caracson a pu constater que l'intérêt n'en était pas tout primordial.

(1) Ces archives ont été visitées par Sir Edwin Pears et Arthur Evans en 1908, par M. Gazeley en 1909. Voir Martin Harthann, Der Islamische Orient, Band III: Unpolitische Briefe aus der Türkei, Leipzig, Haupt, 1910, p. 74; voir, ibid., p. 81 et suiv., une description résumée des archives du sérail telle qu'elle a été fournie par l'abbé Garacson à M. Hartmann.

(\*) On lit dans les registres de notre Académie des inscriptions et belles-lettres, à la date du 7 janvier 1727, les lignes suivantes : «M. Freret a communiqué des lettres qu'il a reçues de Constantinople et par lesquelles on luy marque entre autres que le Grand Seigneur s'est enfin déterminé à y establir une imprimerie... Cette nouvelle fait beaucoup espérer pour la littérature, y ayant dans le Levant et en particulier dans le Serrail, nombre de manuscrits qui n'ont point esté imprimez, et peut-être des exemplaires entiers d'auteurs que nous n'avons qu'en partie, comme le Polybe, le Trogue-Pompée, le Diodore de Sicilé, le Tite-Live, le Tacite, etc. » (H. Onort, Documents sur l'imprimerie à

Il est vrai de dire qu'il s'attachait exclusivement à rechercher les pièces relatives à la Hongrie. L'éminent orientaliste, M. Martin Hartmann, qui a connu également M. Garacson, regrettait que celui-ci limitât ainsi sa tâche et parlait de l'utilité qu'il y aurait à former une mission d'études pour dépouiller ces archives (1).

Nous ignorons encore l'importance des documents recueillis par le D'Caracson et nous ne savons pas si les notes qu'il a laissées pourront

prendre la forme d'une publication posthume.

Quoi qu'il en soit, feu M. Caracson avait déjà fait ses preuves dans ce domaine en publiant une traduction hongroise annotée de la partie du fameux voyage d'Evliya Čelebi qui a trait à son pays. C'est ainsi que l'Académie de Budapest a publié la traduction du tome VI, le dernier paru, de cet ouvrage (3), et le défunt préparait le tome VII à l'aide d'un manuscrit incomplet que lui avait confié Almed Djevdet, le directeur du journal l'Iqdām, et d'un autre exemplaire conservé à la bibliothèque publique de Constantinople (3).

Constantinople au xviii' siècle, Revue des Bibliothèques, juillet 1895, p. 186.) L'auteur de cette communication ignorait que, dès 1687, M. Girardin, ambassadeur de France, avait pu se faire apporter les 200 manuscrits grecs du sérail et que, sur les conseils du P. Besnier, il n'en choisit que quinze, qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Le très intéressant extrait du Journal de M. Girardin a été publié en 1810 par n'Ansse de Villoson, Notices et extraits des man. de la Bibl. imp., t. VIII, p. 3 et suiv., et plus récemment par M. Onony, Missions fr. en Orient. Pour les tentatives du prince Ghika et du général Sebastiani, voir la bibliographie de Vogel, Litteratur ... europäischen... Bibliothèken, Leipzig, 1840, p. 528. M. Blochet, dans sa préface au Catalogue de la bibliothèque orientale de feu M. Charles Schefer (Paris, 1899), nous apprend que le sultan Abd-ul-Medjid aurait permis à ce dernier de puiser à volonté dans la bibliothèque du sérail.

(i) Les négociations que nécessiterait une pareille mission seraient sans doute rendues particulièrement laborieuses du fait que l'Institut d'Histoire ottomane fondé récemment à Constantinople, sous la direction d'Abdurrahmen Efendi et Negib 'Asim Bey, compte exploiter lui-même cette mine. L'Institut en

question (Tarix Eugumeni) a pour organe la Revue historique.

(3) Le Evliya Čelebi Siyāhat-Nāmesi a été public en partie par Ahmed Dievort, Constantinople, imprimerie de l'Iqdām, 1313-1314 de l'hég., 6 volumes. — Les tomes I et II ont été traduits en anglais par l'historien Joseph von Hammen, Narrative of travels in Europe, Asia und Africa in the seventeenth Century, London, 1846. — Des extraits du même voyage avaient paru, en turc, à Boulaq, en 1261, sous le titre de Muntayabāt-i-Eoliya Čolebi.

(3) Ahmed Djevdet consacre à la mort du D' Caracson un article de tête dans l'Iqdam, du 4 mai 1911. Nous y avons puisé quelques indications. Il y est raLa critique du texte n'a fait que confirmer le bien-fondé de la suspicion où l'on tenait déjà la véracité du voyageur ottoman.

Voici une liste d'autres écrits laissés par M. Caracson :

A xI és xII századbeli Magyarorsz. Zsinatok, Györ, 1888. III. Károly Szabonija a törökkel 1737-9, Budapest, 1892.

Muhammedanizmus és Kereszténység, Budapest 1892.

Ket török diplomata Magyarországról a xvIII náradban, Budapest, 1894.

Szent Imre herceg, Györ, 1894.

Szent László Király, Győr, 1895.

Rakóczi-Emigráció Okmánytára (Académie de Budapest, sous presse).

#### Articles de revues :

Hudtörténelmi közlemények : traduction d'un passage de l'historien Naïma sur la guerre de 1636 en Transylvanie.

Kath. Szemle, 1894 : poème turc sur Mobaes; — 1895 : trad. du

Divan de Šināsi.

Il s'essaya également à écrire en turc : un article dans l'Iqdām du 19 septembre 1909, sur la réforme de la langue turque (Tūrk lisānînîn tasfiyesi ve mağar lisānî), une courte biographie d'Ibrahim Muteferriqa (premier typographe turc) dans la Revue historique de Constantinople du 1"/14 août 1910 (1).

L'abbé Caracson était lié avec les représentants de cette élite qui cherche à donner de la vitalité aux études historiques en Turquie :

Neğīb 'Āsim, Tevhīd Bey (savant numismate), Safvet Bey.

Il se réclamait assez volontiers auprès des Turcs de la parenté ottomane-hongroise, qui est à l'ordre du jour dans la presse de Constantinople, parenté linguistique, fraternité de race, de race ouralo-altaïque. On sait que des études d'hier, et même d'avant-hier, ont prouvé que ce lien ethnique n'était rien moins que consistant. Le groupe ougro-finnois, auquel appartient le hongrois, s'est trouvé, par un travail d'élimination méthodique, nettement isolé des langues turco-tartares, mais l'opinion

conté entre autres, comment la censure d'Abdul Hamid fit séquestrer au Vezir-Khan et aux frais de l'éditeur les exemplaires non encore vendus du Voyage d'Evliya Čelebi.

(1) Article peu substantiel, complété par un autre paru dans la Revue historique de Constantinople, du 1"/14 décembre 1910, sous la signature de Mysta kidis Efendi, qui donne une littérature plus complète, mais tirée uniquement de sources européennes modernes. publique de Budapest et celle de Stamboul ne cherchent pas à enter sur des bases vraiment scientifiques leur mutuelle sympathie.

Cette cause, plus sentimentale peut-être que politique, l'abbé Caracson aura fait de son mieux pour la servir par la confiance qu'il sut gagner

à Constantinople.

Les khodjas bibliothécaires de Sainte-Sophie aiment à rappeler que le 

docteur magyar avait obtenu de son gouvernement la nomination 
d'imams militaires pour servir d'aumôniers aux soldats musulmans, le 
nombre de ces derniers se trouvant sensiblement accru depuis l'annexion 
de la Bosnie-Herzégovine.

J. DENY.

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

#### SÉANCE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 1911.

La séance est ouverte à 2 heures et demie, dans une des salles de la Société d'Encouragement, sous la présidence de M. Senart.

### Étaient présents :

MM. Chavannes, vice président; Allotte de la Fuëe, Amar, Barré de Lancy, Barrigue de Fontainieu, Barth, Basmadjian, Bénédite, Blanchet, Bourdais, Bouvat, A.-M. Boyer, Cabaton, Casanova, J.-B. Chabot, Coedès, Cordier, Decourdemanche, Delaporte, Deny, Devèze, Durand, Dussaud, Farienel, Fevret, Finot, Fossey, Fouguer, Gauthiot, de Goloubew, Guérinot, Hackin, Ismaël Hamet, Huart, Labourt, Le Chatelier, Leroux, S. Lévi, I. Lévy, Magler, Meillet, Nau, d'Ollone, Paulhan, J.-B. Périer, Reby, Revillout, Roeské, Roux, Scheil, Schwab, Vinson, Vissière, membres; Thureau-Dangin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 16 juin 1910 est lu et adopté.

M. le Président rappelle en ces termes le souvenir de M. Rubens Duval :

#### MESSIEURS,

Notre Société a éprouvé tout récemment une perte dont la pensée présente à tous nos esprits projette sur notre réunion de ce jour l'ombre d'un deuil vrai.

Le 10 mai dernier, M. Rubens Duval nous a été enlevé à l'âge de 71 ans. Depuis trop longtemps sa santé était doulou-reusement atteinte. Nous ne prévoyions pas que l'heure de la séparation définitive dût sonner si tôt.

Nous n'avons pu le suivre à sa dernière demeure. Du jour

où il avait senti ses forces lui refuser un travail actif et suivi, il s'était définitivement confiné dans une retraite où seuls pénétraient ses plus proches; il n'a pas admis à ses funérailles l'hommage suprême de la présence de ses confrères. Ce n'était assurément ni indifférence, ni dédain. Sa modestie intransigeante, sa gravité morale poussaient la susceptibilité et le scrupule jusqu'à proscrire toute manifestation. Notre respectueux attachement ne saurait pourtant être condamné indéliniment au silence.

Je n'entends ici ni retracer une vie qui s'est si volontiers enveloppée et qui connut peu d'événements extérieurs, ni énumérer des travaux qui sont dans toutes vos mémoires. Commencées en Allemagne, à l'école d'Ewald, poursuivies avec une application exemplaire, gouvernées par un esprit net et pondéré, ses études avaient fait de lui un érudit de vaste savoir et d'autorité reconnuc. Il convient que des confrères plus compétents les retracent en un tableau détaillé et précis, seul digne du modèle. Il me sera du moins permis de rappeler que, entouré par les sémitisants de tous pays d'une estime universelle, lui seul paraissait oublier le prix de ses recherches. Dans un temps où la mobilité générale, le goût très vif de la publicité, peut-être une certaine intempérance des prétentions intellectuelles et des ambitions scientifiques risquent de communiquer jusqu'aux ateliers naturellement austères de nos études une agitation un peu fébrile, Rubens Duval faisait revivre, sereine, détachée de tout ce qui n'était pas l'objet immédiat de son labeur, hostile à tous les bruits du dehors, une physionomie d'autrefois, forte, sévère sans pédantisme, simple avec dignité. Tout pénétré d'une inspiration religieuse discrète mais ferme, il faisait rêver de quelqu'un de «ces messieurs de Port Royal», revenu à la lumière, armé de toutes les ressources de la science la plus récente, mais un peu froissé au contact d'un milieu âpre et pressé.

En toutes choses, dans la vie et dans l'étude, il fut une conscience. C'est, je pense, le mot qui le résume le plus fidèlement. Je ne vois guère d'éloge plus enviable. Le souci de ne jamais enfler la voix, le découragement que lui avait laissé le spectacle de partis pris injustes, la répugnance à accepter les honneurs, même les plus mérités, que ses forces physiques ne paraissaient plus lui laisser l'espoir de justifier par de nouveaux services, tous ces scrupules délicats l'ont privé de distinctions dont sa sagesse dépréciait la valeur, moins encore que sa modestic n'en exagérait les devoirs. Elles n'auraient rien pu ajouter à l'opinion très haute qu'inspiraient à qui le connaissait son activité et son caractère. Une dignité tempérée de bonhomie, une bonté plus agissante que démonstrative, un savoir plus solide que pressé de se faire valoir, en [toutes choses un esprit invariable de justice et de mesure - que de traits estimables et rares prêtaient l'attrait le plus durable à cette probe et noble figure! Laborieux, pénétrant, aussi étranger aux coquetteries de la vanité personnelle qu'à toute morgue pédante, volontiers méfiant des systèmes, il laisse à tous ses confrères en orientalisme le modèle très sain d'une belle vie de travail, à notre Société que, comme membre de son Conseil, comme collaborateur et gérant de son Journal, il a longuement et affectueusement servie, il laisse un devoir de reconnaissance auquel elle ne faillira pas.

Elle s'était estimée très heureuse de déférer à M. Rubens Duval, avec la qualité de Président d'honneur, le plus haut témoignage dont elle disposât. Nous n'avons certes pas par là acquitté notre dette : à cette âme grave et délicate, impressionnable et contenue, le juste hommage est l'hommage intérieur et senti d'un souvenir fidèle, d'une piété recueillie et d'un affectueux respect. Aucun de nous, Messieurs, ne l'oubliera.

M. Cordier lit le rapport de la Commission des censeurs. Des remerciements sont votés à la Commission des fonds. Est reçue membre de la Société :

Mrs. Bode, chargée de cours à l'University College (Londres), présentée par MM. S. Lévi et Finot.

Les ouvrages suivants sont offerts à la Société:

Par M. Schwab: Manuscrits hébreux de l'Oratoire à la Bibliothèque Nationale, par S. Munk; — Essai sur l'histoire de la littérature ottomane, par M. Basmadian.

Sur la proposition de M. Senart un crédit de 250 francs est voté pour l'achat d'un manuscrit du Lokaprakaça.

Il est ensuite procédé au dépouillement des votes concernant les membres sortants du Bureau et du Conseil, qui sont tous réélus. Sont en outre nommés :

Vice-président (en remplacement de M. R. Duval, décédé): M. CHA-VANNES;

Secrétaire (en remplacement de M. Chavannes): M. Thurbau-Dangin;

Membre du Conseil pour 1911-1914 : M. Pelliot (en remplacement du général de Beylié, décédé);

Membre du Conseil pour 1911-1912 : M. Scheil (en remplacement de M. Thureau-Daugin);

Membre du Conseil pour 1911-1913 : Prince Roland Bonaparte (en remplacement de M. Mondon-Vidailhet, décédé);

Membre de la Commission de la Bibliothèque : M. Fevrer (en remplacement de M. R. Daval, décédé).

Voici le détail du scrutin :

Nombre de votants : 54; majorité : 28.

|                    | MM.                                        |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Président          | E. Senart (38); Guieysse (15).             |
| Vice-Présidents    | MASPERO (52); CHAVANNES (28); Scheil (24); |
|                    | Barth (1); de Charencey (1); Halévy (1).   |
| Secrétaire         | THURBAU-DANGIN (52); Chavannes (1);        |
|                    | Meillet (1).                               |
| Secrétaire adjoint | J. Halevr (53); Dussand (1).               |

```
Marquis DE Vocué (51); I. Lévy (2);
                                     Finot (1).
Rédacteur du Journal Asiatique...
                                  L. Finor (30); Guérinot (22).
L. BOUVAT (54).
                                  CLERMONT-GANNEAU (51); Gauthiot (1);
Commission des fonds....
                                    S. Lévi (1).
                                  Clément HUART (53); Decourdemanche (1).
                                  DE CHARENCEY (54).
                                  Dussaud (53); Liber (1).
                                  France (31); Guérinot (21); Casanova (1).
                                  Schwab (54).
                                  J. Vinson (46); Fossey (4); Delaporte(1);
                                    Gauthiot (1); Guieysse (1).
                                  Guimer (53); Casanova (1).
Membres du Conseil pour 1911-1914.
                                  J.-B. CHABOT (51); Fossey (1); Graf-
                                    fin (1); Nau (1).
                                  DECOURDEMANCHE (5a); L Lévy (a).
                                  Pelliot (31); Casanova (21); Aymo-
                                    nier (1); Farjenel (1).
Membre du Conseil pour 1911-1912.
                                  Schen (54).
                                  Prince Roland Bonaparte (53); J. Bloch (1).
Membre du Conseil pour 1911-1913.
                                  Houdas (53).
                                  Condien (31); Decourdemanche (23).
                                  CABATON (54).
                                  FEVRET (53).
                                 Finor (43); Guérinot (2); Chabot (1);
Commission de la Bibliothèque. .
                                    Delaporte (1); Gauthiot (1); I. Ha-
                                    met (1); Labourt (1); Revillout (1).
                                  MAGLER (54).
```

La séance s'est terminée dans la grande salle de la Société d'Encouragement, ouverte aux invités des membres de la Société asiatique. M. Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, était présent.

M. A. Foucher entretient les membres et les invités de la Société des travaux de débroussaillement et d'entretien dont les monuments d'Angkor et en particulier Angkor-Vat ont été l'objet, depuis que le dernier traité franco-siamois du 23 mars 1907 a remis à notre Protectorat le soin de leur conservation. De nombreuses projections lui servent à donner une idée exacte de la besogne déjà faite et de la tâche considérable qui reste à accomplir. La conférence se termine par la vue des clichés autochromes d'Angkor que nous devons à notre très regretté collègue le gé-

néral de Beylié. Ces photographies en couleur, donnant l'impression directe de ces grandioses édifices au milieu de leur pittoresque cadre de verdure, permettent de mesurer l'attraction considérable qu'ils ne tarderont pas à exercer, à mesure qu'ils seront mieux connus, aussi bien sur les touristes que sur les archéologues.

M. de Gologrew fait une communication sur les temples d'Ajantà (Dekkan) qu'il a visités en 1910-1911 et d'où il a rapporté environ 400 clichés. Il fait projeter quelques-uns de ces clichés qui reproduisent des peintures bouddhiques datant du vi° et du vir° siècle.

M. le Président remercie les conférenciers.

La séance est levée à 5 heures.

### RAPPORT

### DE LA COMMISSION DES CENSEURS

SUR LES COMPTES DE L'ANNÉE 1910.

MESSIEURS,

Votre Commission des fonds déploie toujours le plus grand zèle pour la bonne gestion de vos finances. La vente des publications de la Société a pris un accroissement de bon augure pour l'avenir et, grâce à l'activité dont a fait preuve notre libraire, la rentrée des cotisations a été plus complète que d'habitade. En même temps que nos recettes s'accroissaient, nos dépenses restaient limitées aux strictes nécessités de la marche des divers services sans qu'on puisse signaler ni parcimonie, ni prodigalité.

Conformément aux statuts il a été fait remploi de la somme de 3,963 fr. 15, provenant du remboursement de huit obligations, en même temps que de la réserve statutaire. Le remploi s'est fait par l'achat de titres de la Rente unifiée d'Égypte, 4 o/o. Mais cet achat n'ayant eu lieu que le 4 janvier 1911 n'a pu figurer dans le relevé des comptes qui vous est

présenté.

Les recettes se sont élevées à 29,778 fr. 73, y compris le montant des obligations remboursées, soit 3,963 fr. 15; le total des dépenses ayant été de 20,132 fr. 60, l'excédent des recettes disponibles se monte à 5,114 fr. 69, déduction faite de la réserve statutaire qui est cette année de 568 fr. 29.

Comme vous le voyez, la situation est des plus satisfaisantes et nous vous demandons de vouloir bien voter des remerciements à votre Commission des fonds pour les soins qu'elle a apportés à assurer la prospérité matérielle de la Société.

O. Houdas. Henri Cordier.

13

XVIII.

## RAPPORT DE M. CL. HUART

AU NOM DE LA COMMISSION DES FONDS

# ET COMPTES DE L'ANNÉE 1910.

Messieurs,

Les résultats financiers de l'exercice 1910 sont sensiblement supérieurs à ceux que nous offraient les comptes de l'année précédente. C'est ainsi que la vente des publications de la Société s'est élevée à 568 francs, et que, grâce au zèle déployé par notre libraire, il est rentré 157 cotisations sur les 182 prévues à notre budget. Les honoraires versés aux auteurs, déduction faite des frais de tirages à part, se sont montés à 1,375 fr. 55. Les frais d'impression du Journal ont atteint, pour 1909 (ils sont, comme vous le savez, réglés pendant le courant de l'année suivante) le chiffre de 11,134 fr. 69, somme dont il faut retrancher le montant de l'allocation affectée à cet objet par l'Imprimerie nationale. Vous remarquerez le maintien, cette fois encore, de la rubrique Réfection du catalogue pour une somme de 175 fr. 50, qui a été payée à l'auxiliaire pour le rangement des volumes sur les nouveaux rayons.

Les souscriptions destinées à encourager la publication d'ouvrages d'érudition comprennent 750 francs attribués au premier fascicule de la Brhatkathā de M. Lacôte, 189 fr. 80 versés à l'éditeur pour l'achat des fascicules parus de la Patrologie de M. Chabot, et 250 francs représentant la modeste contribution de la Société au volume de Mélanges offert

à M. le Marquis de Vogüé.

Six obligations du Chemin de fer de Lyon, fusion ancienne, nous ont été remboursées par 2,957 fr. 90, et deux obligations de la Compagnie des gaz et eaux de Tunis l'ont été par 1,005 fr. 25. Nous avons en à faire le remploi de cette somme de 3,963 fr. 15, à laquelle sont venues se joindre la réserve statutaire (1/10 du revenu net), soit 1,146 fr. 75, et les sommes versées pour le rachat des cotisations (Statuts, art. 13, 2° et 3°), soit 900 francs; en tout 6,009 fr. 90. Pour cela un achat de rente unifiée d'Égypte 4 o/0 a été opéré par les soins de la Société

générale, mais, comme il n'a été effectué que le 4 janvier 1911, il figurera sur les comptes de l'exercice prochain.

Nos dépenses se sont élevées à 20,132 fr. 60, et nos recettes, y compris le remboursement des obligations échues, à 29,778 fr. 73. L'encaisse, au 31 décembre 1910, était de 23,481 fr. 42.

# COMPTES DE

#### DÉPENSES.

| Honoraires du libraire pour le recouvrement des cotisations        | 5880 00 \                               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Frais d'envoi du Journal asiatique                                 | 364 50                                  |            |
| Port de letires et de paquets reçus                                | 21 00                                   |            |
| Frais de bureau du libraire                                        | 57 50                                   | 1,289' 90. |
| Impression de lettres de réclamation , bandes , enveloppes         | 168 30                                  |            |
| Envoi des lettres de convocation                                   | 90 60                                   | -22        |
|                                                                    | 3                                       |            |
| Honoraires du bibliothécaire                                       | 00 006,1                                | 7          |
| Service et étrennes                                                | 365 00                                  |            |
| Chauffoge, éclairage, frais de bureau                              | 497 35 (                                | 3,737 90   |
| Honoraires des auteurs                                             | 1,375 55                                |            |
|                                                                    | ,                                       | 4          |
| Reliure et achat de livres nouveaux                                | 1,352 35                                | Ĵ          |
| Abonnement aux journaux et revues                                  | 84 80                                   | - 3        |
| Souscription à la Brhatkathā de M. Lacôte, fasc. 1                 | 750 00                                  | ą.         |
| Souscription à la Patrologie de M. Chabot                          | 189 80                                  | å          |
| Souscription aux Mélanges Vagüé                                    | 250 00                                  | 2 - 00 4   |
| Impression de planches (Berthaud f***)                             | 135 90                                  | 3,286 41   |
| Réfection du catalogue                                             | 175 50                                  | 3          |
| Contribution mobilière et taxes municipales                        | 249 14                                  | 3          |
| Contribution des portes et fenêtres                                | 28 97                                   | -3         |
| Assurance contre l'incendie                                        | 67 95 /                                 | 4          |
| Mark Ward of Prince                                                |                                         | - 3        |
| Frais d'impression du Journal asiatique en 1909                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11,134 69  |
| Indemnité au rédacteur                                             |                                         | 600 00     |
| Société générale. Droits de garde, timbres, etc                    |                                         | 83 70      |
|                                                                    | _                                       |            |
| Torus des dépenses de 1010                                         |                                         | - 25       |
| Toral des dépenses de 1910                                         |                                         | 20,132 60  |
| Avance entre les mains du bibliothécaire, pour déponses engagérs   |                                         | 62 10      |
| Espèces en compte-courant à la Société générale au 31 décembre 191 | 0                                       | 23,481 42  |
| ,                                                                  | _                                       |            |
| Ensemble                                                           |                                         | 190-0      |
|                                                                    |                                         | 43,676 15  |

# L'ANNÉE 1910.

#### RECETTES.

| 157 cotisations de 1910                                               | 4,710 00     |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 9 cotisations arriérées                                               | 270 00       |           |
| a cotisations à vie                                                   | 800.00       | 10.10     |
| ı cotisation à vie (1 er acompte)                                     | 100 00       | 9,3481 00 |
| 145 abonnements au Journal asiatique                                  | 2,900 00     |           |
| Vente des publications de la Société                                  | 568 oo /     |           |
| Intérêts des fonds placés :                                           | í            |           |
| 1° Rente sur l'État 3 p. o/o                                          | 1,800 00     |           |
| Legs Sanguinetti (en rente 3 p. o/o)                                  | 300 00       | -         |
| 2° 20 obligations de l'Est (3 p. o/o)                                 | 288 00       |           |
| 20 obligations de l'Est nouveau (3 p. o/o)                            | 266 01       |           |
| 3º 60 obligations d'Orléans (3 p. o/o)                                | 864 00       |           |
| 4° 58 obligations Lyon-fusion (3 p. o/o) ancien (1° semestre)         | 385 81       |           |
| 52 obligations — — (2° semestre)                                      | 345 8o       |           |
| 59 obligations — nouveau                                              | 784 98       |           |
| 5° 60 obligations de l'Ouest                                          | 864 00       |           |
| 6° 55 obligations du Nord                                             | 730 72       |           |
| 7° 80 obligations Crédit foncier 1883                                 | 1,097 95     |           |
| 8° 19 obligations communales 1906                                     | 262 33       | 11,467 58 |
| 20 obligations communales 1891                                        | 210 36       | 11,40/ 00 |
| 9° 30 obligations Est-Algérien (3 p. o/o) [nominales]                 | 432 00       |           |
| 8 obligations — [au porteur]                                          | 106 64       |           |
| 10° 44 obligations Méchéria                                           | 586 34       |           |
| 1 1° 1 obligation des Messageries maritimes                           | 15 70        |           |
| 12° a obligations Omnium russe (4 p. o/o)                             | 40 00        |           |
| 13° 77 obligations du Crédit foncier égyptien (3 1/2 p. 0/0)          |              |           |
| 14° 2 actions du Crédit foncier hongrois                              | 1,347 50     |           |
| 15° 15 obligations Gaz et Eaux de Tunis (1" semestre)                 |              |           |
| 13 obligations — (2° semestre)                                        | 138 75       |           |
| 16° 20 obligations de la Dette privilégiée égyptienne (3 1/2 p. 0/0). | 190 25       |           |
|                                                                       | 352 44       |           |
| Intérêts des fonds disponibles déposés à la Société générale          | 84 00        |           |
| Souscription du Ministère de l'instruction publique                   | 2,000 00     |           |
| Crédit alloué par l'Imprimerie nationale (pour 1909) en dégrève-      | }            | 5.000 00  |
| ment des frais d'impression du Journal asiatique                      | 3,000 00 )   |           |
| Remboursement de 6 obligations Lyon-fusion ancien                     |              | 2,957 90  |
| - de 2 obligations Gaz et Eaux de Tunis                               |              | 1,005 95  |
| Total des recettes de 1910                                            |              | 29,778 73 |
| Espèces en compte-courant à la Société générale au 31 décembre de     | l'année pré- |           |
| cédente (1909)                                                        |              | 13,897 39 |
| Total égal aux dépenses et à l'encaisse au 31 décembre 1909.          | <b></b>      | 43,676 12 |
|                                                                       |              |           |

# BUDGET DE

## DÉPENSES.

| Honoraires du libraire pour le recouvrement des cotisations | 564° 00 \  |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Frais d'envoi du Journal asiatique                          | 370 00     | ,         |
| Port de-lettres et de paquets reçus                         | 35 00      | 0.01      |
| Frais de bureau du fibraire                                 | 114 00     | 1,323' 00 |
| Impression de lettres de réclamation, bandes, enveloppes    | 150 00     | Ŕ         |
| Envoi des lettres de convocation                            | 90 00 /    | ż         |
| Honoraires du bibliothécaire                                | 1,500 00 \ |           |
| Service et étrennes                                         | 365 oo     | .,        |
| Chauflage, éclairage, frais de bureau                       | 488 00     |           |
| Entretien du mobilier                                       | 1,500 00   | 1         |
| Reliure et achat de livres nouveaux                         | 1,350 00   |           |
| Abonnement aux journaux et revues                           | 190 00     | 8,751 00  |
| Souscriptions et subventions                                | 3,000 00   | 3         |
| Contribution mobilière et taxes municipales                 | 249 60     |           |
| Contribution des portes et fenêtres                         | 29 00      |           |
| Assurance contre l'incendie                                 | 79 40      |           |
| Réserve statutaire                                          | 1,146 00 \ | Ś         |
| Prais d'impression du Journal asiatique                     | 10,000 00  | . 1       |
| Indemnité au rédacteur                                      | 600 00     | 14,926 00 |
| Honoraires des auteurs                                      | 3,100 00   |           |
| Société générale, droits de garde, timbres, etc             | 80 00      |           |
| Total des dépenses                                          | -          |           |
|                                                             |            | 25,000 00 |

# L'ANNÉE 1912.

#### RECETTES.

| 188 cotisations à 30 francs                         | 8,540 00             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Intérêts des fonds placés                           | 11,460 00            |
| Souscription du Ministère de l'instruction publique | 2,000 00<br>3,000 00 |
| Total des recettes                                  | 25,000 00            |

Le gérant : L. Finot

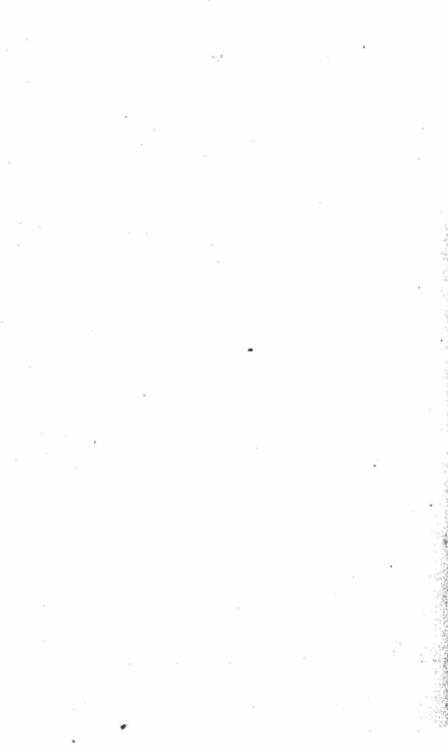

# JOURNAL ASIATIQUE.

### SEPTEMBRE-OCTOBRE 1911.

#### LE

# COMMENTAIRE DE BHĀVAVIJAYA

SUR LE NEUVIÈME CHAPITRE DE L'UTTARÂDHYAYANASŨTRA,

PAR

#### M. JARL CHARPENTIER.

Dans ma thèse intitulée Studien über die indische Erzählungsliteratur. I. Paccekabuddhageschichten, j'ai traité (1) de la légende
des quatre pratyekabuddha's, qui nous a été conservée dans
différentes versions par les Bouddhistes et les Jainas (2) et dont
nous pouvons aussi rassembler des fragments épars dans la
littérature brahmanique. Après avoir reçu mon traité sur ces
sujets, un des plus fameux maîtres jainas de notre siècle,
Vijayadharma Sūri, surnommé le Munirāj, à Bénarès, m'a
envoyé — il y a presque une année — quelques feuillets
manuscrits tirés d'un commentaire (verti) sur l'Uttarādhyayanasūtra par l'écrivain Bhāvavijaya, ouvrage qui m'était auparavant inconnu. Comme aucun spécimen de cette œuvre n'a été

<sup>(1)</sup> P. 35 et suiv.

<sup>(2)</sup> Les sources les plus importantes pour la légende tout entière sont le Jātaka 408 (Kumbhakārajātaka) et les commentaires des écrivains jaines sur le chapitre ix de l'Uttarādhyayanasūtra.

jusqu'ici imprimé ni en Europe ni dans l'Inde, il m'a paru être d'un certain intérêt de communiquer aux indologues la partie de ce commentaire qui traite des légendes des quatre pratyckabuddha's — les rājarṣi's Karakandu, Dvimukha, Nami et Naggati [1] — c'est-à-dire l'histoire qui explique le ix chapitre du premier mūlasūtra.

Des nombreux commentaires sur l'Uttarādhyayanasūtra, qui nous ont été conservés, les plus anciens sont certainement celui de Śāntyācārya ou Śāntisūri († samvat 1099 = 1043 A. D.) — nommé la Brhadvrtti, — et celui de Nemicandra ou Devendragani — nommé la Sukhabodhā — qui fut composé samvat 1129 = 1073 A. D., et dont M. Jacobi nous a donné des extraits si intéressants dans ses Ausgewählte Erzählungen in Mahārāshtrī(2). Ajitadevasūri, qui a composé samvat 1273 = 1217 A. D. une Yogavidhi, écrivit aussi une avacuri sur l'Uttarādhyāyanasūtra (3); une autre — en 3,600 ślokas — fut composée samvat 1441 = 1385 A. D. par Jñānasāgara du Tapāgaccha, auteur aussi d'une Avasyakāvacūri, composée samvat 1440 = 1384 A. D., et d'une Oghaniryuktyavacūri (samvat 1439 = 1383 A. D.)(a). Des vrtti's sont composées entre autres par Laksmivallabha (imprimée dans l'édition de Calcutta, 1879), par Kirtivallabhagani de l'Añcalagaccha en

<sup>(</sup>i) Cette version sanscrite du nom prâcrit Naggai est certainement tout à fait inadéquate ; mais elle semble être commune à tous les écrivains jainas. Dans le Mahābārata nous trouvons Nagnajit. Dans la littérature rituelle il est nommé Nagnacit Gändhāra (voir Weser, Ind. Stud., XIII, p. 281-282, et M. Hillermann dans Grundr. d. Indoar. Phil., III, 2, p. 162). Mais cela n'est certainement qu'un jeu de mots, car ce Nagnacit a donné selon la tradition des règles sur l'agnicayana ou °citi.

<sup>(2)</sup> Voir sur Devendragani: M. Jacobi, I. c., p. vii; Perenson, 4th Report, p. ixi suiv.

<sup>(3)</sup> Voir Peterson, 4th Report, p. 1; Jāina Granthāvali, p. 38.

<sup>(6)</sup> Il était né samvat 1405 = 1349 et mourut samvat 1460 = 1404 A. D. Voir Klatt, Ind. Ant., XI, 255; Pergason, 4th Report, p. xivi et suiv; Weder, Catalogue, II, 819.

samvat 1552 = 1496 A. D. (1) et par Kamalasamyama en samvat 1544 = 1488 A. D. Mais il serait inutile d'énumérer ici plusieurs auteurs de ces œuvres certainement sans grand intérêt, dont nous ne connaissons que les noms et l'année où elles furent écrites.

Entre tous ces commentateurs, Bhāvavijaya semble être le dernier. D'après les informations qui m'ont été communiquées par Munirāj, il écrivit son Uttarādhyayanasūtravrtti (en 14,255 ślokas d'après la Jāina Granthāvalī, p. 36) à Rohiņī («modern Sirohi, a native stal, near Abu hills in Rajputana(2)»), samvat 1689 = 1633 A. D. Il a aussi composé un ouvrage nommé Ṣattriṃśajjalpavicāra(3) en samvat 1679 = 1623 A. D. à Karpat Vāṇiya («modern Kapda Wanja, a town in the District Kira, Bombay Presidency», Munirāj), et une Campakamālākathā (en 900 ślokas, Jāina Granthāvalī, p. 252) en samvat 1708 = 1652 A. D. (4).

Bhāvavijaya appartenait au Tapāgaccha. Il donne des renseignements sur ses maîtres et sur son ouvrage dans la prasasti du colophon de sa vrtti en 24 vers que je reproduis ici in extenso:

anantakalyāṇaniketanam tam namāmi śaṃkheśvara-Pārśvanātham | yasya prabhāvād varasiddhisāudham adhyāsta nirvighnam asāu praya-[tnaḥ || 1 || śriyā jayantīm dyutim āindavīm drāg mudābhivande śrutadevatām tām | prasādam āsādya yadīyam eṣā vṛttir mayā mandadhiyā 'pi tene || 2 ||

prasādam āsādya yadīyam eṣā vṛttir mayā mandadhiyā 'pi tene | 2 || satkīrtilaksmīparivardhamānam śrī-Vardhamānam jinarājam īḍe | punāti lokam surasārthaśālī yadāgamo Gāṃga iva pravāhaḥ || 3 ||

<sup>(1)</sup> Voir sur lui: Perenson, 5th Report, p. x et suiv., et cf. 4th Report, p. 76 et suiv.

<sup>(2)</sup> Lettre de Munirāj du 11 juitlet 1910.

<sup>(3)</sup> D'après Munirāj; la Jāina Granthāvelī, p. 164, parle d'une Ṣaṭṭriṃśej-jalpaniraaya.

<sup>(</sup>a) Cf. Peterson, Report 1887-1891, p. 101.

tacchişyamukhyah sakalarddhipātram śrī-Gāutamo me šivatātir astu | gaņī Sudharmā ca satāṃ sudharmāvaho 'stu vīraprabhudattapaṭṭaḥ || 4 || Jambūdvīpe suragirir iva candrakulaṃ vibhāti tadvaṃśe | Merāu Nandanavanam iva tasmin nandati Tapāgacchaḥ || 5 || tatra manoramasumanorājivirājī rarāja munirājaḥ | śrī-Ānandavimalagurur amaratarur Nandana ivoccāiḥ || 6 || śuddhāṃ kriyāṃ dadhāu yaḥ sudhāvratavratatim iva marudvṛkṣaḥ | kalpataroḥ sāurabham iva yasya yaśo vyānaśe viśvam || 7 || tatpaṭṭagaganadinamaṇir ajaniṣṭa janeṣṭadānadevamaṇiḥ || 8 || śrī-Vijayadānamunimaṇir anaṇuguṇādharitarajanimaṇiḥ || 8 ||

śrīmān jagadgurur iti prathitas tadīyapatte sa Hīravijayāhvayasūrir (1) āsīt yo 'stāpi siddhilalanālı samam ālilinga tatspardhayeva digibhāms ca yadīyakīrtih | 9 | śrīmān Akabbaranṛpāmbudharo (3) 'dhigamya śrīsūrinirjarapater iha yasya vācam | jantuvrajān abhayadānajalāir analpāir aprīņayat paṭahavādanagarjipūrvam | 10 | tatpattabhüşanamanir ganilakşmikäntəh sūrir babhāu Vijayasena iti pratītalı [ yo 'kabbarādhipasabhe dvijapāir yadīyagobhir jitäir gurur api dyutimän amäni 🛚 1 1 🖟 Vijayatilakah sürih pattam tadiyam adidipad dinakara iya vyomastomam harams tamasam ksanat [ prasrmaramahāh padmollāsāvaho jadatāpaho vidalitamahādoşaḥ kļptodayaḥ sudinaśriyāṃ 🛙 12 🖟 dhişanadhişanādeśyāprekṣā giraḥ śravasoḥ sudhā adharitadharam dhäiryam yasya kṣamānnkṛtakṣamā [ jagati mahimă hemakşonīdharad vayaso yaśah śaśijayakaram nābhūt kasyādbhutāya muniprabhol 🛙 13 🖟 tadīye patte sadguņagaņamaņiśreņinidhayaļı kṣamāpīyūṣāmbhonidhaya ucitācāravidhayah | svabhaktecchāpūrttitridaśatarayo buddhigurayo jayanti śrīmanto Vijayivijayānandaguravalı | 14 |

<sup>(1)</sup> Hiravijaya est le 58° sūri dans la Tapāgacchapaṭṭāvalī; il vécut samvat 1583-1625 = 1527-1568. Voir Peterson, 5th Report, p. 1xxxv.

<sup>(2)</sup> Hīravijaya a converti l'empereur Akbar, d'après Klatt, chez Perenson, loc. cit.

teśām Tapāgaṇapayonidhiśītabhāsām viśvatrayījanamanoramakīrtibhāsām | vāgvāibhavādharitasādhusudhāsavānām rājye ciram vijayinivrativāsavānām || 15 || itaśca:

sisyāḥ śrī-Vijayādidānasuguroḥ siddhāntavārāmnideḥ-śrīkāntāḥ paratīrthikavrajarajaḥ puñjāikapāthodharāḥ | pūrvam śrī-Vimalādiharṣaguravaḥ śrīvācakā jajñire yāir vāirāgyaratim vitīrya viratim cakre mamopakriyā || 16 || vineyās teṣām ca prasṛmarayaśahpūritadiśaḥ śrutam dattvā mādṛgjaḍajanamahānugrahakṛtaḥ | mahopādhyāyaśrī-Munivimalapādāḥ samabhavan bhavodañcanmajjañjananivahavohitthasadṛśaḥ || 17 || vāiraṃgikāṇām upakārakāṇām vacasvinām kīrtimatām kavīnām | adhyāpakānām sudhiyām ca madhye dadhuḥ sadā ye prathamatvam eva || 18 || teṣāṃ śiṣyāṇur imāṃ Bhāvavijayavācako 'likhad vṛttim | svaparāvabodhavidhaye svalpadhiyām api sukhāvagamām || 19 || nidhivasurasavasudhā 1689 mitavarṣe śrī-Rohiṇīmahāpuryām |

so 'syāḥ prathamādarśaṃ svayam eva prāpayat siddhim || 20 || guṇagaṇasuratarusuragirikalpāis tasyāgrajāiḥ satīrthyāiśca | śrī-Vijayaharṣakṛtibhir vidadhe sāhāyyam iha samyak || 21 || anusṛtya pūrvavṛttīr likhitāyām api yad atra dṛṣṭaṇ syāt | tacchodhyaṃ mayi kṛtvā kṛpāṃ kṛtīndrāiḥ prakṛtisaralāiḥ || 22 || śrīśaṃkheśvara-Pārśvaprabhuprabhāvāt prabhūtaśubhabhāvāt | ācandrārkaṃ nandatu vṛttir asāu modayantī jñān || 23 || śāntiṃ tuṣṭiṃ puṣṭiṃ śreyaḥ santānasāukhyakamalāśca | vyākhyāṭṛśrotṛṇāṃ vṛttir asāu diśatu maṃgalāikagṛham || 24 ||

Par un de ses contemporains, Vinayavijaya Upādhyāya, Bhāvavijaya est mentionné dans le colophon du Lokaprakāśa (composé en saṃvat 1780 — 1652 A. D., à Jīrṇadurgapura, modern Junagurh in the Bombay Presidency, Munirāj) en ces termes:

uttarādhyayanavṛttikārakāili suṣṭhu Bhāvavijayākhyavācakāili | sarvasāstranipuṇāir yathāgamaṇ grantha eṣa mama śodhanodya-[ māili || 15 || Et ce même auteur fait mention de Bhāvavijaya aussi dans son commentaire Subodhikā sur le Kalpasūtra (1). D'autres de ses contemporains ont aussi fait mention de lui en des termes qui témoignent qu'il leur était une grande autorité en des matières diverses (« other contemporary writers of great weight and authority... show great respect for Bhāvavijaya », Munirāj). C'était donc un homme de grande réputation chez ses contem-

porains dans la communauté jaina.

Bhāvavijaya a dans son commentaire suivi très fidèlement ses sources entre lesquelles la tikā de Devendra semble avoir été la plus importante. l'ai donné en quelques endroits des références aux Ausgewählte Erzählungen (Ausg. Erz.) de M. Jacobi où on trouve des ressemblances entre les deux textes qui ne peuvent pas être fortuites. Seulement pour la biographie de Naggai il me semble tout à fait clair que Bhavavijaya a fait usage aussi d'une autre source - vraisemblablement de la tikā sancrite de Laksmīvallabha. Car des dix anecdotes que la belle Kanakamañjarī raconte à Madanikā (2) les trois premières seules - le dieu caturhasta, l'arbre sans ombre et le chameau - existent chez Devendra; la quatrième (Naggai, I, 88-94) est la sixième chez Laksmivallabha; la cinquième (I, 95-99) est aussi la cinquième chez Laksmīvallabha, ressemblance qui doit être d'une certaine importance; quant à la sixième histoire (I, 100-103)(3) elle est sans doute la même que la septième

<sup>(1)</sup> Vinayavijaya, fils de Tejalpāla et de Rājaśrī, a composé le déjà nommé Lokaprakāša en 17,621 vers (voir Rājendrakākā Mitra, Notices, VIII, 64 et suiv.; Weber, Catalogue, II, 1201; Jaīna Granthāvalī, p. 128) samvat 1708 = 1652 A. D., la Subodhikā en 6,000 slokas samvat 1696 = A. D. 1640, la Hāimalaghuprakriyāvītti en 1,500 slokas samvat 1737 = 1681 A. D. (Jāina Gr., p. 303) et encore une Šāntasudhārasabhāvanā en 357 slokas (ibid., p. 188).

<sup>(2)</sup> Sur les rapports de cette histoire avec l'histoire de Scheherezade et Dinarzadé dans les Mille et une nuits, voir Pavolini, G. S. A. I., XII, 159 et suiv.; J. J. Meyen, Two twice-told tales, p. 8 et suiv., et mes Paccekabuddhageschichten, p. 134-151.

<sup>(3)</sup> Dans les biographies de Karakaṇḍu, le chapitre 1, et dans celle de Nami

chez Lakṣmīvallabha, mais Bhāvavijaya a ici traité sa source avec peu de conscience. Peut-être aussi que les derniers vers du chapitre ne sont pas de sa main.

La simple prose de Devendra a été naturellement un peu ornée par Bhavavijaya; mais il a aussi presque toujours abrégé les passages où Devendra — pour améliorer ses lecteurs sans doute - abonde en maximes moralisantes. Mais en somme Bhāvavijaya n'est guère qu'une version sanscrite de son prédécesseur, dont on peut naturellement cà et là tirer quelque avantage quand le texte prâcrit semble un peu incompréhensible. Ainsi par exemple dans la biographic de Dvimukha, v. 34, l'auteur traduit par samdesahārakah le mot lehāriya de Devendra, que M. Jacobi a traduit par lekhācārya, mais qui doit sans doute être une forme simplifiée par haplologie du mot sanscrit lekhāhāraka. Ausg. Erz., p. 54, 13, M. Jacobi lit suraganasahio; mais l'expression de Bhāvavijaya suravadhūyutas montre que lui au moins a lu avec le ms. A de M. Jacobi suranganāsahio. Mais dans un certain endroit Bhāvavijava semble avoir été trop fidèle à sa source, car sa traduction ne donne pas des mots sanscrits : Karak., I, 32, et Nami, I, 71, il écrit : sākārān aśanam kṛtvā, où Devendra a (Ausg. Erz. p. 35, 16 et 43, 9): kayam sāgārabhattapaccakkhānam ou sāgāram bhattam paccakkhāittā(1). Et, Naggai, II, 14, il a créé un mot nouveau, munamunāyate, en traduisant simplement le verbe prâcrit munamunai. Mais ce sont là des fautes qu'il n'est pas difficile de pardonner.

Le texte a été constitué d'après trois manuscrits appartenant au Munirāj, que j'ai désignés simplement par A, B et C. On verra ci-dessous qu'ils sont très exactement écrits et que A a en

les chapitres i et n', semblent avoir selon la meilleure tradition 100 vers; mais ici je n'ai pas soivi le numérotage des mss. B, C, parce que l'histoire aurait été alors rompue d'une manière tout à fait déraisonnable.

<sup>(1)</sup> Voir M. Jacobi, Ausg. Erz., Lexique.

quelques endroits des fautes qu'ont évitées B et C, ce qui semble indiquer une certaine parenté de ces derniers manuscrits. Mais il n'y a point d'intérêt à discuter des manuscrits qui ne peuvent avoir que quelque deux cents années.

Nous croyons utile de faire précéder le texte d'une analyse

des quatre récits et de leur épilogue.

# I. Kabakandu.

"Je raconterai d'abord la vie du roi Karakandu, qui était un vrai trésor de sagesse et qui fut éveillé par la vue d'un bœuf ": — après avoir commencé par ces mots son récit, Bhāvavijaya nous raconte l'histoire suivante:

Dans la ville de Campă vécut le roi Dadhivāhana (1) avec sa reine Padmăvati, fille du roi Cetaka. Étant grosse, la reine eut le désir de monter avec le roi l'éléphant de la couronne pour aller visiter les jardins royaux. Mais quand l'animal sentit l'odeur de la terre rafraîchie par la pluie, il se souvint des forêts dans les montagnes de Vindhya et s'enfuit rapidement sans que la suite du roi le pût retenir. Le roi aperçut de loin un grand figuier, et quand l'éléphant passa dessous il saisit une branche et descendit ainsi à terre. Mais la reine ne put le suivre et il ne resta au roi qu'à retourner en se lamentant amèrement à la ville. La reine fut transportée par l'éléphant dans une immense forêt et, au moment où il descendait dans un étang pour y boire, elle sauta de son dos, comme une antilope d'une grande montagne, et s'enfuit dans la forêt en implorant le secours des Jinas. Le matin suivant, elle continua sa route et apercut enfin un ermite; elle en ressentit la même joie qu'un voyageur trouvant de l'eau dans le désert. Quand elle lui raconta qu'elle était la fille du roi Cetaka, il lui répondit qu'il était un ami de ce même roi et la conduisit jusqu'au bord de la forêt où était la route pour Dantapura, la ville du roi Dantavakra. Étant arrivée là, elle se refugia dans un monastère et fut reçue religieuse par l'abbesse. Mais elle cacha sa grossesse, et quand elle eut accouché d'un fils elle l'emmaillota dans un tissu précieux et le plaça dans le cimetière. Là, l'enfant fut recueilli par l'inspecteur du cimetière, qui, n'ayant pas lui-même d'enfant, le donna à sa femme. Ils le nommèrent Avakarnaka et prirent soin de lui. La religieuse, interrogée par les

<sup>(1)</sup> C'est sans doute le Dadhivāhana du Jātaka 186. Voir mes Paccekabuddhageschichten, p. 159 et suiv.

sœurs sur son accouchement, répondit que l'enfant était mort-né, mais en secret elle venait chaque jour chez les parents nourriciers pour le caresser.

Le jeune Avakarnaka avait de naissance une gale insupportable; en jouant avec les enfants des voisins il leur ordonnait de le gratter, d'où il fut nommé par eux Karakandu. Une fois deux ermites se promenaient dans le cimetière; l'un d'eux qui connaissait les présages dit à l'autre, en apercevant un certain roseau, que celui qui s'emparerait de ce roseau deviendrait roi. Le jeune Cāṇḍāla (Karakandu) entendit ces mots, mais malheureusement ils furent aussi entendus par un certain brahmane, qui s'empara immédiatement de cette baguette magique. Mais Karakandu la lui déroba: cité par lui devant le tribunal, il répondit aux juges qu'il pensait se faire nommer roi à l'aide de ce roseau. Ils lui dirent en souriant: «Quand tu seras roi, tu donneras à ce brahmane un village.» Il s'y engagea.

Cependant le brahmane conspirait avec ses amis pour tuer Karakandu; son père adoptif, ayant eu vent de cette affaire, s'enfuit avec sa femme et son fils à Kāñcanapura. Fatigués par le voyage, ils s'endormirent tous les trois dans un jardin hors de la ville. Le roi de Kāñcanapura venait de mourir sans laisser de fils, et les ministres avaient envoyé un cheval pour chercher un autre roi. Le cheval marcha droit au jardin et témoigna son respect à Karakandu qui le monta et entra dans la ville accompagné par les cris de triomphe des citoyens. Mais les brahmanes le voulurent empêcher en disant: «C'est un Cāṇḍāla.» Alors il leur montra sa baguette qui commenca à jeter des flammes; épouvantés, ils lui firent place.

Quelque temps après le brahmane qui avait été privé de la baguette magique se présenta au roi Karakandu et lui demanda l'accomplissement de sa promesse. Interrogé par le roi sur son désir, il répondit: "Je demeure à Campā, c'est pourquoi il te faut me donner un village dans ce pays. "Alors Karakandu écrivit cette lettre au roi Dadhivāhana: "Le roi Karakandu de la noble ville de Kāncanapura salue Sa Majesté Dadhivāhana, roi de Campā. Donnez à ce brahmane un village tel qu'il le désirera; je vous donnerai en échange un village ou une ville, comme vous le voudrez», et la remit au brahmane qui se hâta d'aller à Campā pour la présenter à Dadhivāhana. Mais ce roi orgueilleux fut saisi de rage et, ayant à peine touché la lettre, il s'écria: "Hé! ce Cāndāla a donc oublié sa naissance, qu'il a l'insolence de m'adresser une lettre. Rien qu'à toucher une lettre de sa main, je suis devenu impur. Tenez, brahmane, porteur de lettre d'un Cāndāla, allez-vous-en, ou vous serez immédiatement dévoré par la flamme de ma colère comme la teigne par le feu!»

Le brahmane retourna à Kancanapura et raconta son aventure à Karakandu. Celui-ci, violemment irrité, donna à son armée l'ordre de se mettre en marche pour Campa et commença le siège de cette ville.

La religieuse Padmāvatī, ayant appris que la ville de son mari était assiégée par son fils, fut désespérée; elle se rendit immédiatement dans le camp de Karakandu et lui révéla qu'il était le fils de Dadhivāhana. Ses parents adoptifs confirmèrent qu'ils n'étaient pas en réalité ses parents. Malgré cette nouvelle, le jeune roi enslé d'orgueil ne voulut pas lever le siège. Alors Padmāvatī se rendit dans le palais, visita son mari et sui révéla la vérité. Accablé de joie, le roi se hâta de visiter le camp de son sils. Ils sirent la paix, et peu de temps après Dadhivāhana rendit le royaume à son sils et se sit ermite.

Karakandu s'intéressait à l'élevage du bétail et possédait beaucoup de troupeaux. Un jour il visitait une station de bergers, et il voit là un jeune taureau très vigoureux et bien fait. Il commanda aux bergers de prendre particulièrement soin de lui. Quelques années après, il vint à la même place et vit un vieux taureau qui était assailli violemment par des jeunes bœufs, sans pouvoir se défendre. En interrogeant les bergers il fut averti que c'était le taureau autrefois si vigoureux. Alors le roi Karakandu vit en un moment la vanité de tout ce monde : il se fit moine et devint un pratyekabuddha.

## II. DVIMUKHA.

"Maintenant je raconterai l'histoire du roi Dvimukha — ce praty-ckabuddha qui fut éveillé par la vue d'un indradhvaja." Dans la ville de Kāmpīlya régnait le roi Yava de la lignée de Hari; son épouse était la vertueuse Guṇamālā. Un jour le roi demanda à un ambassadeur (dūta): "Quelle est la chose qui 'se trouve dans les royaumes des autres rois mais non dans le mien?" L'ambassadeur répondit: "Sire, il n'y a pas de galerie de peintures." Le roi ordonna aussitôt aux architectes d'en construire une. Le cinquième jour après le commencement du travail on trouva dans la terre un diadème brillant de pierreries. On fit annoncer la trouvaille au roi qui prit immédiatement possession de ce trésor. Peu de temps après la galerie fut inaugurée et le roi plaça le diadème sur sa tête. Par le pouvoir magique de cette parure, il eut deux visages: de là son surnom de Dvimukha.

Le roi Dvimukha avait sept fils. Par la grâce du dieu Madana, la reine accoucha enfin d'une fille qu'on nomma Madanamañjarī.

Quelque temps après, le roi Caṇḍa-Pradyota d'Ujjayinī fut averti de

l'événement singulier du diadème. Aussitôt il envoya un ambassadeur à Dvimukha pour demander ce bijou; mais celui-ci répondit qu'il lui enverrait le diadème si Canda-Pradyota lui donnait les quatre objets les plus précieux de son royaume. Enflammé de colère, Canda-Pradyota se mit aussitôt en route avec une armée nombreuse pour conquérir le pays de Dvimukha. Suit une description de l'armée et de la bataille qu'il livra au roi de Kāmpīlya. L'armée de Pradyota fut complètement défaite; lui-même fut pris et mené à la capitale de Dvimukha. Là il vit la belle Madanamañjarī et aussitôt l'amour prit possession de lui. Dvimukha consentit à lui donner la princesse comme épouse et Pradyota retourna avec la jeune reine à Ujjayinī.

Un jour la fête de Sakra fut annoncée dans la ville de Dvimukha et le roi donna des ordres pour l'érection d'un indradhvaja (littéralement : étendard d'Indra). Il fut paré de guirlandes, de pierreries, etc., et les habitants de la ville se livrèrent à des fêtes joyeuses. Les jours de fête passés, l'indradhvaja fut renversé et personne ne se souciait de lui. En le voyant, le roi Dvimukha réfléchit sur le destin des choses humaines; il se proposa de renoncer à la splendeur royale et de se vouer à la vie d'un saint cherchant la délivrance finale. Ainsi il fut un pratyekabuddha.

#### III. NAMI.

"Maintenant je vais raconter l'histoire de l'excellent Nami, le troisième pratyekabuddha, qui fut éveillé par (le son) d'un bracelet. Dans la ville de Sudarsana vivait le roi Maniratha avec son frère, le prince royal Yugabāhu. L'épouse de Yugabāhu, la princesse Madanarekhā, était d'une beauté surhumaine et une fidèle de la religion des Jinas. Ils avaient un fils, le jeune Candrayasas. Mais le roi Maniratha était un homme de violentes passions; oubliant la loi divine et humaine, il avait conçu une passion criminelle pour sa belle-sœur. Ne pouvant lui persuader de céder à son amour, il résolut de tuer son frère et chercha une occasion de perpétrer ce crime abominable.

Cependant la princesse Madanarekhā devint enceinte. Un jour, le prince royal vint avec elle se divertir dans les jardins et le soir venu il se coucha dans un pavillon pour y passer la nuit. Le roi, jugeant l'instant propice, se rendit tout de suite dans le jardin. Feignant d'être inquiet pour la sécurité de son frère, il lui commanda de retourner de suite à la ville; chemin faisant il lui donna un coup de sabre mortel dans la gorge. Le prince mourut dans les bras de son épouse après avoir accepté la religion des Jinas. Il fut un dieu dans le cinquième ciel des devas.

Madanarekhā, craignant que le roi ne la forçât à l'épouser, s'enfuit dans les forêts. Le jour suivant elle continua sa route. Au milieu de la nuit, elle éprouva les douleurs de l'enfantement et, au point du jour, elle accoucha d'un fils. Elle le lavait dans un étang, lorsqu'un monstre (1) la saisit et la jeta dans l'air. Mais un jeune vidyādhara, se rendant par l'air à Nandīśvaradvīpa, la sauva et la mena au mont Vāitādhya. Elle lui raconta qu'elle avait abandonné son fils nouveau-né dans la forêt et le conjura de le sauver. Il y consentit, à la condition qu'elle le voulût épouser; il était fils du roi Manicūda de Gāndhāra qui s'était fait ermite; lui-même avait atteint la dignité de roi des vidyādharas et la voulait faire sa reine. Du reste il vit par sa connaissance surhumaine que le roi Padmaratha de Mithilā avait trouvé dans la forêt l'enfant nouveau-né et l'avait transporté dans sa capitale.

La reine résolut de convertir le jeune vidyādhara et lui dit : "Menezmoi à Nandīśvara pour rendre hommage aux Jinas ; après cela , j'accomplirai votre désir." Exultant de joie, il l'y conduisit; ils rendirent hommage aux saints et à l'ermite Manicada. Celui-ci instruisit son fils du malheur éternel qui est le fruit des mauvaises actions; avant tout il ne faut pas désirer la femme d'autrui - c'est là le chemin qui mène à l'enfer. Alors Maniprabha fut éveillé et dit à la princesse : "Tu seras ma sœur, dis-moi ce que tu désires. » Elle répondit : «Mon frère, en me montrant ce lieu saint (tirtha) tu as comblé mes désirs ; mais , racontemoi, ô saint, le destin de mon fils cadet. n Alors Manicuda raconta : «Dans le royaume de Videha (2), dans la ville de Manitorana, vécut le roi Amitayasas avec sa reine Puspavatī; ils avaient deux fils, Puspasikha et Ratnasikha. Le roi et la reine avaient régné quatre-vingt-quatre laksa d'années pūrva (3) quand ils prirent la résolution de se faire ermites. Après avoir pratiqué la sainteté pendant seize laksa d'années pūrva (1), ils renaquirent dieux dans le ciel Acyuta où ils vécurent vingt-deux săgara (5). Puis ils renaquirent fils du roi Harisena et de la reine Samudradatta dans Dhātakīṣanda; l'ainé fut nommé Sāgaradeva, l'autre Sāgaradatta(ka). Devenus des saints, ils furent tués par un coup de foudre et renaquirent dans le ciel (Mahā)śukra où ils vécurent dix-sept sāgara. Tombés (cyuta)

<sup>(1)</sup> Jaladvipa, littéralement «éléphant d'eau».

<sup>(2)</sup> Proprement Prāgvideha = Pūrvavideha.

<sup>(5)</sup> Une année para est égale à 7,560 millions d'années communes; voir M. Jacobi, S.B.E., XLV, p. 16, n. 1. Ainsi leur règne avait duré 63,524,000,000 années.

<sup>(4)</sup> C'est-à-dire 12,096,088,000 années.

<sup>(</sup>b) Voir Uttarajjhayaņa, XXXVI, 235.

de là, l'un renaquit comme Padmaratha, roi de Mithilā, l'autre comme ton fils. Et ce roi Padmaratha, égaré dans la forêt, a trouvé ton fils — son frère — et l'a mené à sa capitale.

A la fin de ce récit, un deva se présenta et salua le saint et Madanarekhā. C'était Yugabāhu, son propre mari. Par lui elle fut menée à Mithilā où elle se fit religieuse sous le nom de Suvratā.

L'enfant vécut dans le palais de Padmaratha. On le nomma Nami. Il fut marié à mille et huit jeunes princesses de la maison des Ikṣvākuīdes. Quelque temps après, le roi Padmaratha se fit ermite et céda son royaume à Nami.

Cependant le roi Maniratha de Sudarsanapura avait été tué par la morsure d'un serpent la même nuit qu'il avait assassiné son frère Yugabāhu. Son neveu Candrayasas lui succéda.

Un jour un éléphant blanc, la bête la plus précieuse dans tout le royaume, brisa ses chaînes et s'enfuit dans la forêt (1). Il fut capturé par les gens de Candrayasas. Celui-ci refusant de le rendre, Nami se mit en route avec son armée et assiégea la ville de Candrayasas. Mais la religieuse Suvratā (Madanarekhā) se rendit vite dans le camp de Nami et lui raconta que Candrayasas était son frère. Par orgueil, celui-ci ne voulut pas se désister de son entreprise. Suvratā se rendit alors chez Candrayasas; quand il eut écouté le récit de sa mère, il alla aussitôt trouver Nami; les deux frères s'embrassèrent et Nami fut conduit dans la capitale de Candrayasas. Celui-ci se fit alors ermite et céda son royaume à Nami.

Quelque temps après, une maladie grave attaqua le roi Nami. Un jour, les reines étaient occupées à râper du santal pour préparer un baume au roi. Le tintement de leurs bracelets lui fit mal aux oreilles. Quand les reines le surent, elles ôtèrent tous les bracelets sauf un seul; alors le roi dit: "Certainement les reines ne râpent plus du santal, car je n'entends pas le tintement de leurs bracelets", mais un ministre lui répondit: "Sire, les reines râpent du santal, mais les bracelets ne tintent plus, parce

(1) Une histoire ressemblant à celle-ci est racontée dans l'histoire d'Udāyana. M. Jacobi a signalé dans ses Ausg. Erz., p. xx et suiv., un trait d'un certain intérêt dans les contes jainas: «Eine interessante Spur sektarischer Überarbeitung glaube ich auch in dem häufig wiederkehrenden Motiv der Entführung der Hauptperson durch ein Pferd von «umgekehrter Dressur » (viparūtasiksa) zu entdecken; durch sie sollte wahrscheinlich die sonst so beliebte «Verirrung auf der Jagd» in einer das religiöse Gewissen der Jaina nicht verletzenden Weise ersetzt werden.» Ici je crois, en analogie avec cette remarque de M. Jacobi, voir une réminiscence des histoires brahmaniques sur la capture du cheval destiné à l'aévamedha par un roi rival.

qu'elles les ont ôtés, sauf un seul. "Alors le roi pensa: "Quand il y avait nombre de bracelets, ils tintaient; quand il n'y en a qu'un seul, on n'entend rien. Tout commerce avec le monde est une cause de malheur, la solitude seule peut donner le bonheur. Si je guéris, je me ferai ermite." Il s'endormit; quand il s'éveilla, la fièvre avait disparu et il avait une mémoire distincte de ses n'aissances antérieures. Il se fit moine et devint quelque temps après un pratyekabuddha.

# IV. NAGGATI.

«Maintenant je vais raconter l'histoire de Naggati, le quatrième

pratyckabuddha, qui fut éveillé par (la vue) d'un manguier.

Dans le pays de Gandhăra, dans la ville de Pănduvardhana (1), vivait le roi Simharatha. Certain jour, il recut comme présent du pays septentrional (uttavāpatha) deux excellents chevaux. L'un d'eux était «dressé de travers» (vakrašiksita = viparītašiksa); le roi, qui l'ignorait, monte ce cheval, son fils, l'autre. Quand le roi voulut l'arrêter, il tira sur les rênes, mais le cheval accéléra son allure et pénétra dans la forêt. Ayant traversé une distance énorme, le roi laissa tomber les rênes : aussitôt le cheval s'arrêta. Le roi descendit et gravit une montagne où il vit un palais de sept étages. Il entra et fut reçu par une jeune fille qui se trouvait là toute seule. Quand le roi lui demanda la raison de son isolement, elle répondit : "Épousez-moi d'abord; ensuite je vous raconterai mon histoire... Il l'épousa par mariage gandharva et ils passèrent la nuit ensemble. Le matin suivant, la jeune fille dit : «Sire, écoutez maintenant mon histoire : Il y a ici dans l'Inde une ville nommée Kritipratisthita où vécut le roi Vijitasatru (2). Une fois, il fit bâtir une galerie de peintures et la fit peindre par les artisans de la ville. Parmi eux se trouvait le vieux peintre Citrămgada, qui avait une fille unique, la belle et ingénieuse Kanakamañjarī. Elle lui apportait chaque jour son diner. Un jour, elle fut presque renversée dans la rue par un cavalier sur un cheval impétueux. Quand elle vint à la galerie, son père s'était absenté. Pour se distraire, elle peignit sur le parquet une plume de paon. Un instant après, le roi survint; en voyant la plume, il la voulut ramasser et se cassa les ongles. La jeune fille, qui ne savait pas qui il était, sourit et dit : "Une chaise ne «peut se tenir sur trois jambes; - en pensant ainsi, j'ai trouvé en vous

<sup>(</sup>i) Chez les anciens commentateurs nous trouvons la forme correcte Pondavaddhana = sc. Pāundravardhana.

<sup>(2)</sup> Chez Devendra: Jiyasattu = Jitaśatru.

"le quatrième sot. "Le roi demanda: "Comment cela?" Elle répondit: "Le premier sot, c'est un certain cavalier dans la rue, qui poussait son "cheval d'une allure désordonnée; le deuxième est le roi qui a commandé "à mon père de faire seul tout ce travail; le troisième est mon père, — "car chaque jour, quand je lui apporte son diner, il s'absente et le laisse "refroidir; — vous êtes le quatrième, ayant cru que cette plume était "vraiment une plume d'oiseau. Car il n'y a pas ici de paons, et si c'eût "été en réalité une plume, on l'aurait vue trembler au mouvement de "l'air." Le roi pensa: "Comme elle est belle! comme elle est ingénieuse", et il fut amoureux d'elle. Rentré au palais, il envoya le ministre Srīgupta pour la demander en mariage à son père. Celui-ci y consentit, et elle fut mariée au roi dans un jour heureux.

"Ce roi avait beaucoup de reines. Chaque nuit l'une d'elles coucheit avec lui. Vint le tour de Kanakamañjarī. En se rendant à la chambre du roi, elle dit à la servante qui l'accompagnait: "Quand le roi commencera à sommeiller, tu me demanderas de te raconter une histoire." La fille fit comme il lui avait été ordonné, et la reine commença à raconter un conte qui ne fut pas terminé cette nuit-là; alors le roi pensa: "Si je "l'interroge sur la fin de l'histoire, elle m'appellera un sot; — je veux "plutôt lui ordonner de venir ici la nuit prochaine." Par une telle ruse, la reine vint chaque nuit pendant six mois chez le roi.

Les autres reines, irritées, s'appliquèrent à la calomnier auprès du roi : elles l'accusèrent d'être une sorcière. Mais le roi, convaincu de sou innocence, la fit son épouse principale. Après une vie heureuse, ils se firent tous les deux religieux.

«Kanakamañjarī mourut et renaquit fille du roi des vidyādharas Dṛdhaśakti, nommée Kanakamālā. Une fois elle fut emportée par un jeune vidyādhara amoureux d'elle qui s'appelait Vāsava. Celui-ci lui fit bâtir le palais où elle se trouvait. Mais peu de temps après, il fut tué par Kanakatejas, frère de Kanakamālā.

«Je suis cette Kanakamālā, et toi tu es le roi Jitaśatru, mon mari dans une existence antérieure. Un saint m'avait prédit que tu viendrais ici. C'est pourquoi je t'ai prié immédiatement de m'épouser.»

En écoutant ce récit étrange, le roi Simharatha se souvint de ses existences antérieures. Il vécut avec sa jeune épouse en plein bonheur, et lui fit bâtir une villa sur la montagne. Comme il visitait souvent sa capitale et se rendait cependant à la montagne, le peuple l'appelait Naggati (1).

<sup>(1)</sup> Dans le texte, nous lisons (II, 66): nage 'smin gatir asyeti nāmnā Naggatim ūcire ail a sa promenade sur cette montagne; (pensant ainsi,) ils le

Un jour qu'il se promenait avec ses courtisans dans les jardins royaux, il vit un manguier éclatant de fleurs. Il brisa une branche pour la garder. Aussitôt les courtisans se jetèrent sur l'arbre, brisèrent les branches, cueillirent les fleurs et les fruits — en un mot, ils laissèrent le manguier comme un tronc sans verdure. Repassant par là, le roi demanda à un ministre : «Où donc est ce magnifique arbre?» Le ministre lui raconta tout. Alors le roi réfléchit sur la fragilité de la beauté et des richesses humaines; il renonça aux plaisirs et au pouvoir royal et se fit moine. Ainsi il fut éveillé, il fut le quatrième pratyekabuddha.

# V. LA RENCONTRE DES PRATYEKABUDDHA'S (1).

Dans la ville de Kṣitipratiṣṭhita, il y avait un certain temple avec une image d'un dieu. Par hasard, les quatre pratyckabuddha's se trouvèrent à la fois dans la ville et entrèrent en même temps par les quatre portes de ce temple. Le dieu, ne sachant de quel côté se tourner, eut quatre visages comme il voulut en même temps saluer les quatre saints.

Karakandu, qui avait encore la gale, prit une brosse et se gratta l'oreille. Quand Dvimukha le vit, il lui demanda pourquoi il avait gardé cette brosse, ayant quitté royaumes et richesses. Une dispute s'engagea là-dessus; à la fin Karakandu constata qu'un saint ne doit pas blâmer un autre saint.

Après cela, ils se séparèrent et allèrent chacun son chemin. Quelque temps après, ils atteignirent tous les quatre la délivrance finalc. Ainsi est racontée l'histoire des quatre pratyekabuddha's.

### TEXTE.

# I. Karakandu.

I

[A, 1; B, 135°; C, 130°] tatrādāu vṛṣabham vīkṣya pratibuddhasya Karakaṇdumahījāneś <sup>(\*)</sup> caritam vacmi tad yathā ∥ 1 ∥ . [dhīnidheḥ ]

nommèrent Nagyatiz. Voir les remarques dans l'introduction à notre texte (ci-dessus, p. 202, n. 1).

(1) Get épisode correspond au Gandhārajātaka (Jāt. 406), voir Z.D.M.G., LXV.

(2) C °kandū°.

```
atrāiva Bharate Campānagaryām (1) guruvikramah
bhūpo 'bhūd gunaratnānām udadhir Dadhivāhanah 🛭 2 🖡
putrī Cetakabhūbhartuh sīlādiguņasevadhih (°)
rājnī tasyābhavat Padmāvatī Padmā Harer iva 🛚 3 🖡
bhuñjānā (3) bhūbhujā sākam bhogābhogān yathāsukham |
babhūva sā kramād antarvatnī patnī mahīpateh 🛭 4 🖡
krtapärthivanepathyä dhrtacchatträ dharäbhrtä |
viharāmy aham ārāme (4) pattebhaskandham (5) āśritā (6) | 5 |
ity abhūd dohadas tasyāh kāle garbhānubhāvatah |
tatrāpūrņe ca sā kārśyam kṛṣṇapakṣenduvad dadhāu || 6 || yugmam ||
tatalı prthvībhrtā pretā mahisī kārsyakāraņam (7)
jagāu tam dohadam rājñah pramodadrumadohadam 🛚 7 🖡
tato bhūpas tayā sākam āruhya jayakuñjaram |
svayam tadupari chattram dadhat pürnendusundaram | 8 |
sănandam pāurapāurībhiḥ prekṣyamāṇo balānvitaḥ |
prävṛṭkālapraveśena ramyam ārāmam āsadat 🛙 9 🖡 yugmam 🖡
[C 130b] tadā ca navyapāthodapāthahsamgamasambhavah |
gandhah prädurabhūd bhūmeh surabhir [A 2°] nāsikanīdhayah | 10 |
tam ca gandham samāghrāya (8) dhyāyan Vindhyācalāṭavīm
vyālaḥ kāla ivottālaḥ kāntāraṃ pratyadhāvata 🛚 11 🖡
vyävarttamäno vikräntäir bhüyobhir api sa dvipaḥ |
kadāgrahādiva śavo gamanān na nyavarttata 🛙 12 🖡
kurvāņāir vividhopāyān skhalyamāno 🤭 'pi mānavāili 🖡
na tasthāu sindhuraḥ sindhupūrah (10) śaravanāir iva | 13 |
vihastesu tatas tesu paśyatsy eva sa hastirāt |
paśyato haravad bhūparājñyāu hṛtvā vane 'nayat 🛙 1 4 🖡
tatra preksya ksamāpālo dūrād ekam vatadrumam |
devīm ūce gajo hy eṣa gantāmuṣya taror adhaḥ 🛙 15 🖡
tatra cāsmim (11) gate sadyaḥ śākhām nyagrodhaśākhinaḥ |
grhņīyās tvam grahīsye tacchākhām (15) aham api priye | 16 |
āvām tato gamişyāvo gajam hitvā nijam puram |
anyathā ty āyayor bhāyī yane 'smin ko 'py upadravalı 🛙 17 🖡
pratipannāpy ado vākyam vatasyādho gate gaje (13)
tacchākhagrahaņāyālam nābhūd rājñī cirakriyā 🛙 18 🖡
kṣmāpas tu dakṣas tacchākhām ālambyodatarad (14) vaṭāt |
prāņapriyām apaśyāṃś ca vyalāpīd atiduḥkhitaḥ 🛙 19 🖡
```

 <sup>(1)</sup> A °yam. — (2) ABC semper seva°. — (3) A °no. — (4) B mārāme. —
 (5) A °ebhi°. — (6) Comp. Ausg. Erzāhl., p. 3h, 27-28. — (7) B kāṣya°. —
 (8) C samaghrāya. — (9) A skhala°. — (10) B sindhurapūraḥ, C sindhuḥ p°. —
 (11) A cāsmi. — (12) A °chāṣām. — (13) B gatenagaje. — (14) A °ovatarad.

```
ayi känte kadā bhāvī sanıgamah punar āvayolı
amună ripurüpeņa kariņā vañcito 'smi bā 🛭 20 🖡
tvadviyogodbhavam duhkham (1) dāvāgner api dussaham |
asodhapürvam dayite sahisye 'ham kiyac ciram | 2 1 |
duhkham etad ghate 'mbhodhir iva māti na me hṛdi
tat kim kurve kva gacchāmi purah kasya bravīnu vā 🛙 22 🖡
ityādi vilapan duhkhabharabhanguramānasah
dantipādānusāreņa yayāu Campāpurīm nṛpaḥ | 23 |
rājnah priyām tu tām (3) dantī ninye nirmānuṣāṭavīm (3)
pipäsävivasas taträvisac caikam mahasarah | 24 |
vārdhāu surebhavat tatra krīdati dvirade sanāih
uttatāra tato rājnī kurangīva mahāgireh (4) | 25 |
saras tīrtvā ca hamsīva pulinoddesam āgatā
paśyantī [A 26] parito 'paśyad aranyānīm bhayapradām | 16 |
yūthacyutakurangīva tatah sā 'tyartham āturā |
muktakantham rurodoccāi rodayantī khagān api | 27 |
katham cid väirvam älambya dadhyäu cäivam nṛpānganā |
duşkarmadoşato hy āpad iyam āpatitā mama | 28 |
na cāticikkaņaḥ karmamalo rodanasaṃbhavāiḥ |
vinetum šakyate nīrāis tad alam rodanena me 🛚 29 🖡
kim cāsmim gahane vyāghrasimhādiśvāpadākule |
upadravo me (5) ko 'pi syāt tat pramādam jahāmy aham | 30 |
iti dhyātvā krta [C 131"] catuśśaranā sā mahāśayā |
kṣamayitvākhilān sattvān ninditvā duritam nijam | 31 |
sākārān aśanam kṛtvāranyanistaranāvadhi
smarantī prakatam pancaparamesthinamaskriyāh (6) | 32 |
adhvānam nijapuryāś ca digmūḍhatvād ajānatī [
gantum pravavrte kämcid diśam uddiśya satvaram | 33 | tribhir viśesakam |
düram gatā ca sā preksya tatrāikam (7) vanatāpasam
pipriye 'ntah payah (8) prapya pipasur iya jangale | 34 |
kritābhivādanām tām ca papraccheti sa tāpasah
mātah kuta ihāyāsīs tvam devīva manoramā | 35 |
aham Cetakarātputrī Dadhivāhanarādvadhūh (9)
ihānītā dvipeneti svavrttam sāpy avocata | 36 |
[B 136°] aham Cetakabhūbhartur bāndhavo 'smi mahāśaye |
tan mā bhāiṣīr mā kṛthāś ca śokam nīcajanocitam || 37 ||
```

<sup>(1)</sup> AB dukham. — (2) A tam. — (5) A °vī, C nimā°. — (4) AB °gire. — (5) AB 'pi. — (6) A parameṣṭi°. — (7) BC tatra kaṃcana tāpasaṃ. — (8) A 'ntāpayaṃ. — (9) AB °rāṭ°.

ity uktvā tāpasaśreṣṭhas tasyāi (1) vanaphalāny adāt | ātithyam hy atitheh śrīņām anusāreņa jāyate | 38 | pāre 'rnavam pota iva nītvā pāre vanam ca tām | darśayan vasato grāmān ity uvāca taponidhih | 30 | sīrakṛṣṭām (3) bhuvam nāivākramāmo vayam (8) ity aham | nāyāsyāmi puras tvam tu nirbhayātah param vrajeh (4) | 40 | deśo Dantapurasyayam Dantavakro 'tra bhūpatih | gatyā pure 'tra Campāyām gaccheh sārthena samyutā | 41 | ity uditvā nyavarttista sistātmā tāpasāgranīh | sā pi Dantapure (5) prāptā sādhvīnām antike ya [A 3°] yāu | 42 | krtapranāmām (0) vidhivat tām ca pārthivakāminīm śrāddhe tvam kuta āyāsīr ity aprechat pravarttinī | 43 | sāpy uvāca nijām vārttām vinā garbham yathāsthitām | smrtanubhūtaduḥkhā ca jajne 'śruklinnalocanā | 44 | tatah pravarttinī proce mā khidyasva mahāśaye | karmanām hi parīnāmo 'pratikāryah surāir api | 45 | kim ca :

vätodbhūtadhvajaprāntacañcalāiśvaryaśarmaņi | calestajanasange 'smin bhave säukhyam (7) na kimcana | 46 | janmarogajarāśokamṛtyudāuḥsthyādyupadravāiḥ | vyäkule 'tra bhave duḥkham eva prāyo bhaved viśām | 47 | yac ceha syāt sukham kimcid vişayādyupabhogajam | duhkhānuşangāt tad api duhkha eva nimajjati | 48 | yata eva ca saṃsāro duḥkhānām ekam āspadam prapadyante (8) mokṣamārgam ata eva vivekinalı (9) | 49 | iti taddeśanām śrutvā viraktā sādade vratam | prstāpy ācasta no garbham cāritrādānaśankayā | 50 | garbhavrddhāu ca sādhvībhih pretā (16) kim idam ity asāu satyam ūce tatas tās tām sādhvīm guptam arakṣayan | 51 | garbhakāle ca saṃpūrņe śayyātaragṛhasthitā asūta sutaratnam sā maņim Rohaņabhūr iva | 52 | tato grhītvā tam bālam gatvā pretavane 'mucat | tattātanāmamudrānkam ratnakambalavestitam | 53 | drastum tadgrāhakam sātha tam ca trātum upadravāt | pracchannam samsthitādrāksīd dṛśā premāmṛtārdrayā | 54 | [C 131b] tatrāyātas tadā pretavaneśo 'patyavarjitah |

 <sup>(1)</sup> ABC \*smāi. — (2) A šīra\*. — (3) Comp. Ausg. Erzähl., p. 35, 36.
 (4) A vrajāiķ. — (b) B add. sādhvīm. — (c) A trta\*. — (7) A sāusyam. — (8) A \*ate. — (9) Comp. Ausg. Erzähl., p. 36, 10-11. — (10) C pṛṣṭāṃ.

jagrhe tam nijagrhe nitvā patnyāi ca dattavān || 55 || tasyāvakarņaka iti sānandah so 'bhidhām vyadhāt | āryāpi tadgṛhaṇi vīkṣya jagāmopāśrayaṇi nijam | 56 | kva garbha iti sādhvībhih prstā cety avadan mṛṣā mrtah suto maya jatah sa ca tyaktah kvacit tatah | 57 | sādhvyo 'pi [B 136b] saralāh sarvās tat tathā pratipedi [A 3b] re [ bălas tu vavrdhe tasya (1) săudhe panka ivāmbujam | 58 | vatsam gāur iva tam bālam dhyāyantī sā tu samyatī | jagāma pratyaham pretavanapālasya dhāmani | 59 | tatpatnyā ca (\*) samam prema cakre sambhāṣaṇādibhiḥ alālayac ca tam bālam aho moho 'tidurjayah | 60 | ayāpa yac ca bhikṣāyāṃ śobhanaṃ modakādikam | tad bālāyārpayat sā 'pi tasyāṃ rāgaṃ dadhāu tataḥ 🛙 61 🖟 janmatas tasya dehe ca rūkṣakaṇḍūr (3) abhūd bhṛśum sa ca yrddhim gato bālāih samam krīdann ado 'vadat | 62 | aham yo nrpatis tasmād yūyam datta karam mama | bālāḥ procuḥ karasthāne brūhi kim te pradīyate | 63 | sa proce candakandūko mām kandūyadhvam uccakāih karenanena tusto 'smi krtam tad aparaih karaih | 6/4 | tatas tasyābhidhām (4) bālāh Karakandur (5) iti vyadhuh | guņakriyādibhir nāma navīnam api jāyate || 65 || kim cit präudhatvam äpannah smasanam ca raraksa salı [ tad eva hi kule tasmim giyate kāryam uttamam | 66 | hetoḥ kutaścid āyātāu śmaśāne tatra cānyadā dvāu munī vamsajālāntar daņdam ekam apasyatām | 67 | tayor eko yatir dandalakşanajño mahāmatilı tam vamsam darsayann evam ayadid aparam munim | 68 | yāvatā vardhate catvāry angulāny aparāny ayam (6) tāvat pratīksya yo hy enam ādatte sa bhaven nṛpaḥ | 69 | tac ca sädhuvaco yrksanikuñjäntaravarttinä | tena mätangaputrena dvijenäikena ca śrutam (7) 1 70 tato vamsasya tasyadhah khanitva caturangulam chittyā pracchannavrttyā tam vādavo daņdam ādade [ 71 ] tam ca prekşya dvijenāttam Kərəkanduh krudhā jvalan [ äcchidya jagrhe ko vä räjyalaksmīm na känksati 172 tatas tam karane nītvā dandam dehīty avak dvijah |

<sup>(1)</sup> AB tasyāh. — (2) A om. — (3) G rāhṣam. — (4) AB °dhā. — (5) A °kaṇḍūr. — (6) Gomp. Ausg. Erzāhl., p. 37, 2. — (7) Gomp. Ausg. Erzāhl., p. 37, 2-3.

```
sa proce 'sāu śmaśāne me jātas tan na dadāmi te (1) | 73 |
vipro [A 4*] 'vocad anenāiva kāryam me varttate tatah |
asya sthane 'nyam adaya dandam enam pradehi me 1741
tenety ukto 'pi tam dandam Karakandur anarpayan |
kuto 'mum na dadāsīti preto kāranikāis tadā | 75 |
bālo 'bravīt surasyeva daņdasyāsya prabhāvatah |
bhavisyā [C 132°] mi nrpo nūnam tad asyāmum dade katham | 76 |
tato vihasya tam bālam evam kāranikā jaguh [
rājyāvāptāu (2) dvijasyāsya grāmam ekam tvam arpayelı | 77 |
tat prapadya nijam dhāma Karakandur yayau drutam
dvijo 'py anyān dvijān evam ūce gatvā svam āspadam | 78 |
dandam mamāpi jagrāha balāc cāṇḍālabālakah
tatah katham cit tam [B 137*] hatvā dandam ādadmahe vayam | 79 |
katham apy etad ākarņyāvakarņakapitā tatah |
patnīputrānvito 'nasyat sutarakṣākṛte kṣaṇāt | 80 |
gatvă ca Kancanapure te trayo 'pi purăd babih |
kutrāpi suşupuh śrāntāh svāpo hi śramabhesajam 🛙 81 🖡
tadā ca nagare tatrāputro rājā vyapadyata |
tato 'dhiväsayām äsus turañgam mantripuñgayah 🛚 82 🖡
turango (3) 'pi bhramams teṣām suptānām antike yayāu |
tam ca pradaksinīcakre bālam devam ivāstikah 🛚 83 🖡
tam ca tejasvinam śresthalaksanam viksya nagarah |
tustā jayāravam cakrus tūryanirghosamiśritam | 84 |
dhvänena tena vidhvastapramīlah so 'tha bālakah |
jṛmbhāyamāṇa uttasthāv āruroha ca taṃ hayam 🛙 85 🖡
türyadhvanipratidhvänäpürnadyäväkṣamāntarah |
pāurāih parītah paritas tārāpatir ivodubhih | 86 |
yuktah pitrbhyām nagare pravišan sa ca vādavāih |
arodhi matanga iti matanga iva sukaraih (4) | 87 | yugmam |
tato grhītvā tam daņḍam Karakaṇḍuḥ puro 'karot |
tasya rajyapradane hi sa eva pratibhūr abhūt 🛚 ( 89 🙌 ) 88 🖟
nirmito įvalanenevājvalad daņdas tadā ca saļi
tam ca preksya dvijā bhī[ A 46] tā nesuḥ saram iva dvikāḥ | 89 ||
pure (6) pravisto rājyevābhisikto dhīsakhādibhih |
so 'tha rājā sajātīvān mātaŭgān vidadhe dvijān || 90 ||
     uktam ca :
Dadhivāhanaputreņa rājñā ca Karakaņḍunā |
```

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erzähl., p. 37, 5-6. — (2) A °äpto. — (3) C turago. — (4) BC śūkarāih. — (5) D'ici le ms. A a un numérotage inexact. — (6) A puro.

Vāṭadhānakavāstavyās cāṇḍāla brāhmaṇīkṛtāḥ (1) || 91 ||
tasyāvakarṇaka iti tyaktvādyam nāma nīrasam |
bāloktam eva tat procuḥ Karakaṇḍur iti prajāḥ || 92 ||
prāptarājyaṃ ca taṃ śrutvā daṇḍacchedī sa vāḍavaḥ |
āgatyovāca rājan me dehi grāmaṃ tadoditam || 93 ||
kaṃ grāmaṃ te dadāmīti rajñoktaḥ sa punar jagāu |
Campāyāṃ me gṛhaṃ tasmāt taddeśe grāmam arpaya || 9/4 ||
tato lekhaṃ lilekhāivaṃ Karakaṇḍunareśvaraḥ (1) |
Dadhivāhanabhūpālaṃ pratiniṣpratimo guṇāiḥ || 95 ||
tathā hi :

svasti śrī-Kāñcanapurāt Karakaṇdur mahīpatiḥ |
saṃbhāṣate nṛpaṃ Campādhipaṃ śrī-Dadhivāhanam || 96 ||
paramātmaprabhāveṇa kalyāṇam iha vidyate |
śrīmadhhir api tad jñāpyaṃ sva [C. 132°] śarīrādigocaraḥ || 97 ||
kiṃ cāsmāi brāhmaṇāyāiko grāmo deyaḥ samīhitaḥ |
dāsye vo rucitaṃ grāmaṃ nagaraṃ vā tadāspade || 98 ||
idaṃ kāryaṃ dhruvaṃ kāryaṃ nātra kāryavicāraṇā |
mūlyāvāpter vimarso hi vyartha eveti mañgalam || 99 ||
lekham enaṃ samādāya vipraḥ Campāpurīṃ gataḥ |
āsthānasthasya bhūpasya (5) pāṇipadmātithiṃ vyadhāt || 100 [BC; II, 14]

#### II

[B 137\*]tadvācanahavirhomadīptakrodhahutāśanaḥ | tam ity ūce dharādhīśo bhrakuṭīvikaṭānanaḥ | 1 || re mātaūgasya kiṃ tasya svajātir api vismṛtā | anātmajño 'likhal lekhaṃ 'b' yo mamopari duṣṭadhīḥ || 2 || lekhenānena taṃ nīcam asparsyaṃ spṛṣṭapūrviṇā | ahaṃ malinatāṃ nīto 'jñānād vā kiṃ 'b' na jāyate || 3 || re vipra yāhi yāhi tvaṃ no ced 'b' mātangalekhadaḥ | yāsyasi tvaṃ patangatvaṃ matkopajvalane 'dhunā || 4 || tenety ukto [A 5\*] dvijo gatvā tad ūce Karakaṇḍave | krodhādhmātas tataḥ so 'pi yātrābherīm 'b' avīvadat || 5 || caturangacamūcakrāir bhuvam ācchādayann iva | jagāma Campānagarīṃ sarvatas tāṃ rurodha ca || 6 || virāṇām utsava ivānandadāye tato 'nvaham | purasthāyi bahiḥsthāyisāinyayor abhavad raṇaḥ || 7 ||

<sup>(1)</sup> Devendra; voir Ausg. Erz., p. 37, 18-19. — (2) C \*kandū\*. — (3) A \*sya. — (4) B lekhyam. — (5) A ont. — (6) A B cet. — (7) A \*bhāirīm.

täm ca Padmävatī sādhvī vārttām śrutvety acintavat | ajñānena pitāputrāu kurutaķ samaram mithaķ 🛙 🖇 🖟 bhūyasām prāninām nāśo dāvavahnāv ivāhave | tayor narakado bhāvī tad gatvā samayāmi tam I o II iti dhyātvā mukhyasādhyīm āpṛcchya ca mahāsatī | Karakandusamīpe 'gāt so 'py utthāya nanāma tām | 10 | sätha tasmäi rahah procya präcyam vrttäntam ätmanah ity ākhyat tava mātāham pitā ca Dadhiyāhanah 🛚 🗂 🗎 tatrānena samam yuddham na vuktam te mahāmate | kulīnā hi na lumpanti gurūnām vinavam kvacit | 12 | tac chrutvā (1) tena prstāu tāv ūcatuh (2) pitarāv api putro nah pālito 'si tvam samprāptah pretakānane | 13 | sädhvīvākye tato jätapratyayo 'pi sa pārthivah | darpān nāpāsaraj janyād rājanyānām hy ayam bahuh | 14 | | āryā yayāu tato madhye puram rājño grhe drutam | tām copālakṣayams cetyah praņemus ca sasambhramam 🛚 15 🖡 distyā drstādya mātas tvam iyat kālam kva ca sthitā | cirăt kim darsanam dattam kim idam svīkrtam vratam | 16 | ityādy uccāir vadantyas tā ruruduś ca muhur muhuh | istānām daršane jīrņam ayi duḥkham navāyate | 17 | tam ca kolāhalam śrutvā tatrāvāto dharādhipah | tām praņamyāsanam datvā kva garbha iti pretavān 🛭 18 🛭 [C 133\*] rājan garbhaḥ sa evāyam yeneyam veṣṭitā purī | tathety ukte ca sa prāpānandam vācām agocaram (5) 🛙 19 🖡 utkanthotkarsapäniyäpürnamänasamänasah sutena tena samgantum gantum pra [ A 56 ] vavrte nrpah | 20 | samāyātam samākarņya Karakandunrpo 'pi tam | abhyāgāt pādacāreņa pādayoś cāpatat pituḥ || 21 || pitāpi tam natam dorbhyām ādāya pariṣasvaje | tadangasangapīyūṣāir (4) nijam nirvā [B 138\*]payan vapuli 🛭 22 🖡 bhupābdheḥ paśyatas tasyādṛṣṭapūrvaṃ 🕫 sutoḍupam | lalanghe laghu dūkūlam udvelāih pramadodakāih (4) 23 tam <sup>(7)</sup> cābhyasiñcad añkastham nrpaḥ prāk sammadāśrubhiḥ | rājyābhisekanīrāiś ca paścāt simhāsanasthitam 🛙 24 🖡 iti cāvocad āyuşman rājyam etat kramāgatam | pälanīyam tathā lokā yathā nāiva smaranti mām | 25 | niyojye'mām rājyabhāradhuram tvayi dhuramdhare |

ABC tat śrutvā. — (2) A ūcutuḥ. — (3) A vācāmanoharam. — (4) A °āi.
 — (5) A tasya°. — (6) A °āi. — (7) A tām.

```
dhāsye dharmadhuram yuktam idam hi samaye vidām | 26 |

    ity uktvā vratam ādatta nṛpaḥ sadgurusannidhāu |

 Karakandudharādhīśakṛtaniṣkṛamaṇotsavalı || 27 ||
 atha pratāpadāvāgnidhvastavāiriyasodrumalı |
 Karakandunrpo rajyadvayam sanayam anvasat 🛚 28 🖡
 sa corviśah svabhāvena bhṛśam vallabhagokulah |
 svīcakre tāni bhūyāmsi yādāmsīva payonidhili 🛭 29 🖡
 sa cănyadă gatah kvāpi gokule jaladātyaye |
 surabhīh săurabheyāms ca tarņakāms ca vilokayan 🛚 30 🖡
 gāuram Gāurīgurugireh śrāgād Gaāgājalāplutāt
 ekam tarnakam adrāksīn (1) mugdham snigdhatanucchavim | 3 1 |
 jātapremā tatas tasmim bhūmān goduham ūcivān |
 etanmātuḥ payo 'syāiva deyam dohyā nu nāiva sā || 32 ||
 kim ca vrddhim gatasyāsya maccittānandadāyinah |
 anyāsām api dhenūnām pāyanīyam payo 'nvaham | 33 |
 gopālo 'pi mahīpālavacanam pratipadya tat |
 tathāiva vidadhe ko vā rājñām ājñām vilumpati | 34 |
 so 'tha vatso vardhamānah spardhamānah śasitviṣā (2)
 palopacayadurlakşyakīkasah prājyavikramah | 35 |
 śobhamänah sakūtena kūtenevāvanīdharah |
 tīkṣṇāgra [A 6*]varttulottungasṛngas tāruṇyam āsadat || 36 || yugmam ||
 tathābhūtam ca tam kṣmāpo vṛṣabhāir aparāih samam |
 krīdayāyodhayat tam tu nājāisīt ko 'pi sāmkarah | 37 |
 käläntare ca bhūpālo gato gokulam īkṣitum |
 ghadyamānam pattakādyāir (5) dadarśāikam jaradgayam | 38 |
 mahoksah sa mahāvīryah kvety aprechae ca goduham |
 so 'vādīd deva vṛṣabhaḥ sa evāyaṃ jarāturaḥ 🛭 3g 🖡
 tan niśamya nrpo 'dhyäsīd adhyäsīnaḥ śubhāśayam |
aho anityatā sarvabhāvānām vācanātigā | 40 |
balino 'pi ba [ C 133b ] līvardā (4) neśur drptā api drutam |
yasya hambharavena jyatamkareneva paksinah | 41 |
caladostho galaddrstir nastāujā višramāvašāt |
so 'dhunā pattakāih kļptām sahate parighattanām (5) | 42 | yugmam |
yadrūpam pašyatām nendudaršane 'py adharo 'bhavat |
so 'py adya tanute drsto jugupsām hi purīsavat | 43 |
[B 1386]tad vikramavayorūpavibhutvavibhavādikam |
```

<sup>(1)</sup> A °it. — (2) ABC °nvisā. — (5) ABC pattu (mais comp. Ausg. Erz., p. 38, 3-9; Dešīn., 6, 1, et Śukas. (s.), 95, 6-8). — (1) AB °varddā. — (2) Comp. Ausg. Erz. p. 38, 8-9.

veksyate 'dhyakṣam evāitat patākāñcalacañcalam | 44 ||
saty apy evam jano mohān na jānāti yathāsthitam |
tat tam eva nigṛhṇāmi gṛhṇāmi januṣaḥ phalam || 45 ||
dhyātveti kṛtvā svayam eva locam
bibhran muner vesam amartyadattam |
pratyekabuddhaḥ pratibuddhajīvī
bhuvi vyahārṣīt Karakaṇḍurājaḥ || 46 ||
iti śrī. (1) - Karakaṇḍurīpakathā.

### II. DVIMUKHA.

[A 6°; B 138°; C 133°.] atha pratyekabuddhasya buddhasyendradhvajeksanät | rājno Dvimukhasaminasya kathām vaksyāmi tadyathā 🛭 1 🖡 Päñcāladeśatilake pure Kāmpīlyanāmani Yavābhidho 'bhavad bhūpo Harīvaṃśābdhicandramāh 🛭 2 🖟 tasyāsīd guņamālādhyā Guņamālāhvayā priyā | tayā samam nrpo bhogān bhuñjānah kālam atyagāt 🛭 3 🖡 anyadā ca guņāsthānam āsthānasthaḥ (2) sa pārthivaḥ | deśāntarāgatam dūtam iti papraccha kāutukāt 🛭 4 🖡 [ A 6<sup>b</sup>]rājye 'nyesām vidyamānam madrājye kim na vidyate [ dūto 'vādīt tava vibho nāsti citrasabhā śubhā | 5 || tatah kāryavid ākārya nrpatih sthapatīn jagāu | citrasattrasabhā (5) citrasabhā me kriyatām iti || 6 || pramāṇam ādeśa iti procyate 'pi śubhe kṣaṇe | prärebhire bhuvah khātam(4) sabhānyāsavidhitsayā | 7 | pañcame ca dine tasmad bhūtalat tejasa įvalan (5) māulih (6) prādurabhūd ratnamayo ravir (7) ivārņavāt | 8 | tatah sthapatayas tuştās tam ācakhyuh kṣamābhṛte | sotsāhah sotsavam so 'pi tatrāgatya tam ādade || 9 || apūjayae ca sthapatiprabhṛtīn vasanādibhiḥ | te 'pi citrasabhām (8) svalpakālenāiva vitenire | 10 || bhittinyastāir maņigaņāir nityālokām vimānavat | devībhir īva māņ ikyaputrikābhir adhişthitām 🛙 1 1 🖡 māṇikyatoraṇāiḥ śakracāpāir iva virājitām | pañcavarnamanivyūharacanām atakuttimām | 12 |

(1) G om. — (2) A °stham. — (5) A B G °satra°. — (4) A khātram. — (5) Comp. Ausg. Erz., p. 39, 8. — (6) A māuli. — (7) A ratir. — (8) A °sabhā.

```
sabhā sudharmā matto 'pi kim ramyeti samīkṣitum <sup>(1)</sup> |
uccāih kṛtam māulim iva sikharam guru bibhratīm | 13 |
vicitracitraracanācitrīyitajagattrayām (2)
āhvayantīm ivāmartyān svaprekṣāyāi caladdhvajāiḥ | 1/4 |
pravišya tam sabhām bhūmīvallabhalı šobhane dine |
āropaya [C 1341] n nije māulāu tam divyam māulim utsavāil 15
                                              pañcabbih (1) kulakam
tasya mäuler mahimnäbhūd räjñas tasyānanadvayam |
Răvanasya yathā bāraprabhāveņa daśānanī 🛚 16 🛭
tato Dvimukha ity ūce (4) tasya nāmākhilāir janāih
kramāc ca nrpate B 139'ls tasya tanayāh sapta jajnire | 17 |
Guņamālā tato dadhyāu sutesv etesu satsv api ļ
ekām chekām vinā putrīm manye janma nirarthakam 🛭 18 🖟
Lakşmīr iva sutāpi syāt kvācit pitroḥ śubhā[A 7*]vahā [
tatas tatprāptaye kamcid devam ārādhayāmy aham 🛭 19 🖡
dhyātveti Madanākhyasya sā yaksasyopayācitam |
cakre sutärtham svalpam hi sarvam gäuravam asnute (6) || 20 ||
tatas tasyāḥ sutāpy ekā jajñe sāundaryaśevadhiḥ |
mandāramañjarīprāptisvapnadaršanasūcita 🛙 21 🖡
tato rājñā mudā cakre tasyā janmamaho mahān |
dattam mahāvibhūtyā ca yakṣasyāpy upayācitam 🛚 2 2
dattā (*) Madanavakseņa mañjarīsvapnasūcitā |
iti tām avadat tāto nāmnā Madanamañjarīm 🛙 23 🖡
kramāc ca vardhamānā sā kalpavallīva Nandane |
jaganmanoharam prāpa yāuvanam rūpapāvanam 🛙 2 4 🖡
ādarśādiṣu saṃkrāntāt tadīyapratibimbitaḥ |
anyatra näbhavat tasyā rūpasyānukṛtilı kvacit 🏿 25 🖡
itas cojjavinībharttus Canda-Pradvotabhūbhrtah
dūtah kenāpi kāryena Kāmpīlya (7)-nagaram yayāu | 26 |
sa ca pratyägato 'vantīm iti Pradyotam abravīt |
svāmin Kāmpīlyanāthasya jātam asti mukhadvayam | 27 |
rājñātha (8) katham ity ukte sovādīt tasya bhūpateli |
maŭlir eko 'sti tasmims căropite (*) syan mukhadvikam | 28 |
tac chrutvā sa nrpo jātalobhah kotīrahetave |
vägminam prahinod dütam pärsve Dvīmukhabhūbhujah | 29 |
tatalı sa gatva natva (10) ca Pañcaladhīśam abravīt |
```

<sup>(</sup>b) Corrompu dans tous les mss. — (c) A "jagatrayām. — (b) A "bhi. — (c) A uce. — (c) A aśvate. — (d) A matta. — (d) A Kāmpilyam. — (d) B "āca. — (e) Comp. Ausg. Erz., p. 39, 22. — (d) B om.

```
candapratāpah śrī-Canda-Pradvotah te vadaty adah | 30 ||
mukbadvayakaram mäuliratnam me presayer drutam [
no ced ranāva praguņo bhūyāḥ (1) kim bhūribhāsitāih | 31 (2) |
tato 'vădîn nrpo düta yadi Pradyotabhūdhavah |
datte me yacitam kimcit tadaham api tam dade | 32 |
kim vah prärthyam iti prokte dütena ksmädhavo 'bhyadhät !
radamsunikaronmisrasmitanicchuritadharah | 33 ||
gandhadvipo [A 7b] Nalagirir Agnibhīrū rathottamah [
rājñī Sivābhidhā Lohajanghah samdeśa[C 134b]hārakah | 34 |
svarājyasārāņy etāni dīyante tena cen mama
tadā mayāpi mukuto rājyasārah pradīyate || 35 ||
gatvā dūto 'pi tat sarvam Pradvotāva nyavedavat 1
tato didipe tasyoccăih kopo väyor ivănalah 🎚 36 🖡
tato bherīm prayāņārthī pravādyojjayinīpatih |
cacăla prati Păncălam calayann acalăn balăih | 37 ||
pūrayanto diśah sarvā vrmhitāir garjitāir iva [
dhārāsārāir iva rasām siñcanto madavāribhih 🛚 38 🖡
svarņādibhūṣaṇāir vidyu[B 13gʰ]ddaṇḍāir iva virājitāh (a) |
laksadvikam dvipā rejus tatsāinye stā ivāmbare | 30 | vugmam |
pañcāyutāni turagās tvarādharitavāyavāh' |
tatsenām bhūṣanānīvāmbujanetrām vyabhūṣayan || 40 ||
äyuktaväjino nänävidhäih praharanäir bhrtäh
śatāngā vimśatiśatīmitās tatra virejire | 4 1 ||
tadbalam prabalam cakrur vikramakramaśālinām |
kṛtavāirivipattīnām pattīnām sapta koṭayaḥ || 42 ||
sajjayā sajjayārthinyā saṃyutaḥ senayānayā [
Päñcālasandhim achinnāiḥ prayāṇāiḥ sa ņrpo yayāu 🛭 43 🖡
tam cāyāntam carāir (4) jñātvā Dvimukho (6) 'pi mahābalah [
jayecchurājaye 'gacchat sīmni deśasya sammukhalı 🛚 44 🖡
durbhedam Garudavyüham Canda-Pradyotapärthivah [
svasäinye vidadhe värdhivyüham 🤲 Dvimukharät punah || 45 ||
utsāhitesu vīresu raņanihsvānanisvanāih į
atha pravavrte yuddham sāinyayor ubhayor mithah 🛚 46 🖡
tadā ca śastrasangotthasphulingakaņavarṣaṇāiḥ |
cīrāḥ ke 'pi divāpy ulka pātotpātam adarśayan | 47 |
laghuhastā bhatāḥ ke 'pi mumucur viśikhāṃs tadā |
tadādānadhanurnyāsākarşaņādişv alaksitāḥ 🛭 48 🖡
```

 <sup>(</sup>i) B C bhavel. — (i) B 21. — (i) A °tā. — (i) A °rāi. — (ii) A °şo.
 (ii) Voir Ausg. Erz., p. 39, 36 : sāgaravūho (raio) Domuhena.

nistrimšāir nišitāih [A 8°] ke 'pi kumbhikumbhān abhedayan [ tungāni sāilasrīgāni tadiddaņdāir ivāmbudāļi | 49 | kecid bhatottamā bhinnadehā apy abhimātibhih | . ghātavyathān na vividuh samparāyaparāyaṇāḥ 🛭 5 o 🛭 dandăir akhandayan ke 'pi vipaksān ke 'pi mudgarāiļi | saśalyāms cakrire śalyāih kecit kecit tu śaktibhih | 51 | evam rane jäyamäne kälarätrinibhe visäm ] māules tasya prabhāvenājayo 'bhūd Dvimukho nrpah | 5 a | tatsāinyena tato 'pāstam Pradyotasyākhilam balam | vidadrāva drutam bhānudhāmnā dhāmanidher (1) iva | 53 | tadā cojjayinīnātham nasyantam Dvimukho drutam jagrāha śaśakagrāham krāuñcabandham babandha ca 🛭 54 🖡 tam grhītvāvišad bhū[C 135\*]mān utpatākam nijam puram | sānandam bandibhir iva pāurāiḥ kṛtajayāravaḥ | 55 | nyadhāpayac ca nividam nigadam tatpadābjayoh. mahān api jano lobhāt kām kām nāpadam (\*) aśnute | 56 | prāpto 'pi durdaśān dāivān mā nṛpaḥ khidyatām ayam | iti tām sukhitam cakre bhūpah snānādanādinā | 57 | rājño 'bhyarne sabhāsthasya Pradyoto 'py anvaham yayāu | nyavīvišad višām īšo 'rdhāsane (5) tam ca gāuravāt | 58 | anyadā ca sutām rājño drstvā Madanamañjarīm | Pradyoto jätagädhänurägo [B 140°] 'bhūd bādham ākulah | 50 | dhyāyatas tasya tām sṛṣṭeh sāram sārangalocanām | nāgān nidrā nisīrsyāluh kāminīvāparā rateh 🛭 60 🖡 smaronmādasamudbhūtacintādāghajvarārditalı puspatalpe 'pi supto 'sāu svāsthyam nāpa manāg api | 61 || varṣāyitām (4) ca tām rātrim katham cid ativāhya sah | prātah sabhām yayāu tam codvignam vīkšyābravīn nepah | 6 a | adya te vidyate rājan kim pīdā kāpi rogajā | hemante 'bja[[A 8] m iva mlānam āsyam te katham anyathā | 63 | prsto 'py evam prativacalı Pradyoto na dadāu yadā | tadātivyākulo bhūpah (6) sa nirbandham ado 'vadat | 64 | rājan prativaco debi nivedaya nijām vyathām | abravane tvayi katham bhāvinī tatpratikriyā | 65 | tatah sa dîrgham nihśvasya jagāu lajjām vihāya ca | na vyädhir bädhate räjan bädhate kim nu mäm smaralı || 66 || tac ced icchasi me kṣemam tadā Madanamañjarīm |

ABC vidher. — (1) A apadam. — (3) A "āšane — (4) ABC "āyatām.
 — (5) G nṛpaḥ.

dehi putrīm nijām mahyam no ced vahnāu višāmy aham (1) || 67 ||
Dvimukho 'pi dadāu tasmāi nijām putrīm mahāmahāiḥ |
tām cāvāpya nijam janma so 'pi dhanyam amanyata || 68 ||
vyasrjad Dvimukhas tam cānyadā dattvā hayādikam |
Pradyoto 'pi tato 'yāsīt purīm Ujjayinīm mudā || 69 ||
upasthite Sakramahe 'nyadā ca Dvimukho nṛpaḥ |
nāgarān adiśac Chakradhvajah saṃsthāpyatām iti || 70 ||
tataḥ paṭudhvajapaṭaṃ kinkinīmālabhārinam |
mālyālimālinaṃ ratnamāuktikāvaliśālinam || 71 ||
veṣṭitaṃ cīvaravarāir nandīnirghoṣapūrvakaṃ |
drutam uttambhayām āsuḥ pāurāḥ pāuraṃdaraṃ dhvajam || 72 ||
[ yugmam ||

apūjayan yathāśakti tam ca puspaphalādibhih | puras tasya ca gītāni jaguļ ke 'pi subhasvarāļ | 73 | kecit tu nanrtuh (2) ke cid uccāir vādyāny avādayan arthitāny arthinām ke 'pi daduḥ kalpadrumā iva 🛚 74 🖡 ka[ C 135 ]rpūramiśraghusrnajalācchotanapūrvakam | mithah kecit tu cürnäni surabhīņi niciksipuh | 75 | evanı mahotsaväir ägät pürnimä saptame dine || tadā cāpūjayad (3) bhūri vibhūtyā bhūdhavo 'pi tam | 76 | sampūrņe cotsave vastrabhūsaņādi nijam nijam | ādāya kāṣṭhaśeṣaṃ taṃ pāurāḥ pṛthvyām apātayan 🛚 77 🖡 paredyus tam [A 9\*] ca viņmūtraliptam kusthānasamsthitam | ākramyamānam bālādyāir bhūpo 'paśyad bahirgataḥ | 78 | tatah samvegam äpanno dadhyäv evam dharādhipah | ya eyam püjyamäno 'bhūt sarvāir lokāir gate 'hani | 79 | sa evādya mahāketuḥ prāpnoty etāṃ viḍambanām | dršyate kṣaṇikatvaṃ tat kṣanikānām iva śriyām | 80 | ā[B 140<sup>h</sup>]yāti yāti ca kṣipram yā sampat sindhupūravat | pāṃśulāyām iva prājñas tasyāṃ ko nāma rajyate || 81 || tyaktvā vidambanāprāyām tad enām rājyasampadam | śraye niḥśreyasakärīm śamasāmrājyasampadam || 82 ||

dhyātveti vidhmātamamatvavahniḥ kṛtvā svayaṃ locam upāttadīkṣaḥ | pratyekabuddho Dvimukhaḥ suparvavitīrṇaliṃgo vyaharat pṛthivyāṃ || 83 || iti śrī- Dvimukhanṛpakathā.

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 40, 10-11. — (2) A nriuh. — (3) C °pūrayad.

## III. NAMI.

I

[A 9\*; B 140b; C 135b] atha pratyekabuddhasya Namināmno mahātmanah valayāt pratibuddhasya tṛtīyasya kathām bruve 🛭 1 🖡 tathā hy atrāiva Bharate deśe Mālavakābhidhe | äsīd dāsīkrtasvargam Sudarsanapuram puram 🖁 2 🖡 tatrāsīc chatruvitrāsī rājā Maņirathābhidhaḥ Yugabāhus tadanujo yuvarājo 'bhavat sudhīḥ | 3 | säundaryenätivaryena jayantī (1) Jayavāhinīm Jinavāņīsudhāpānadhvastājñānahalāhalā 🛚 4 🗍 niścalam śāilarekhāvad (2) dadhatī śīlam uttamam | Yugabāhoś ca Madanarekhā (3) samiñābhavat priyā | 5 | yugmam | tasyā guņāmṛtāpūrṇaś candrojjvalayaśodyutiḥ | sutas Candrayasās candra ivānandaprado 'bhavat 🖟 6 🧍 bhrātrjāyām ca tām drstvānyadā Maniratho nrpaļi | ity antas cintayām āsa vyathito mānmathāih sarāili 🛙 ७ 🖟 yadi bhogān na bhuñje 'ham anayāūganayā samam | avakesidrumasyeva tadā me nisphalam janulı 🛭 8 🖟 katham punar vinā [A gb] rāgam syād asyāh samgamo mama ] na liy ekapaksaya pritya kaminam kamitam bhavet | 0 | tad asyāh pranayotpatter upāyān racayāmy aham ) paścad vijnaya tadbhavam karisyami yathocitam 🛚 10 🖡 dhyātveti tasyāi tāmbūlapuspabhūsāmsukādikam | prāisīd dāsyā samam kāmavivasšīnām aho kudhīḥ 🛭 1 1 🖟 sā tu jyeşthaprasādo [C 136°] yam iti dhyātvā tad ādade | athānyadā nṛpo vādīd vijane tām iti svayam 🛚 12 🖡 tvadrūpam preksya raktam (4) mām pumāmsam svikarosi cet | sundari tvām tadā kurve svāminīm rājyasampadām 🛭 13 🖟 sā proce strītvaşandatvahīnasya bhavatah svatah puṃstvam asty eva tat kasmān mayā na pratipadyate 🛙 1 4 🖡 tvadbhrātur yuvarājasya patnyā me rājyasampadah | svädhīnā eva santīti śūnyam etat pralobhanam 🛚 15 🖟 kim ca svíkurvate mrtyum api santo mahāśayāḥ | lokadvayaviruddham (6) tu na cikīrşanti jātu cit | 16 |

<sup>(6)</sup> A °G. — (2) A °reşã°. — (3) A °reşã. — (4) A °rūpamprekşaraktam, B °ūpaprekşaraktam. — (5) A °tvaya°.

anyocchiştannavac chiştah (1) param api paranganam | nechanti kim punah putritulyam bhratur laghoh striyam | 17 | paranārīriramsāpi Rāvaņasyeva duḥkhadā | mahatām api jāveta tan mahārāja muñcatām 🛚 18 🖡 tac śrutvā [B 141°] dustadhīkūpo bhūpo 'ntardhyātavān iti | Yugabāhur (2) bhaved yāvat tāvan necchati mām asāu 19 tad viśrambhena (3) tam hatvā grahīsye 'ham balād amūm | sa bhrātāpi ripur nūnam yo 'syāh sange 'ntarāyakrt | 20 | iti dhyātyā sa pāpātmā bbrātuś chidrāny amārgavat kāmabhūtāturāṇāṃ hi sutyajaṃ snehacīvaram 🛙 2 1 🖡 Madană tu na tăm värttām jagāda Yugabāhave | nivrtto madgirā jyestho durbhāvād iti jānatī | 22 | sā cānyadā vidhum svapne drstvā patye nyavedayat | so 'py ūce candravad viśvānandinam lapsyase sutam 🛙 23 🖡 tatah pramuditasväntä suta[A 10°]garbham babhara sä | pārijātataror bījamiva Meruvasumdharā 🛙 24 🖡 püjayāmi Jinān sādhūn sṛṇomi Jinasamkathālı | ity abhūd dohadas tasyāh kāle garbhānubhāvatah 🛙 25 🖡 tasminis ca dohade pürne garbhah sa vavrdhe sukham (\*) athānvadā vasantartur (5) āgād rāgijanapriyah || 26 || Malayānilaśāilūṣaprayogārabdhanartanāḥ dadhad vallīnatīr veliatpaliavollāsihastakāh | 27 | niākandamañjarīpuñjamañjuguñjadalivi ajam | kokiladhvanimamträstamäninïmänakugraham 🛙 28 🖡 puspitäsokatilakalavangavakuläkulam vismerakusumasrastaparägaklinnabhūtalam | 29 | krīdāsaktapriyāyuktavyaktakinnarasevitam | hrccāuragāurapurastrīgītānītamrgavrajam 🛙 30 🖡 vasantasangamād ramyam udyānam rantum udyatalı pramadāt pramadāyukto Yugabāhur yayāu tadā 31 pancabbih dinam ca nānālīlābhir ativāhya sa niśy api [kulakam (6) | tatrāivāsthād alpatan[C 136] tro rambhāvesmani cāsvapīt 🛚 32 🖟 tadā Maņiratho dadhyāu svalpatantro mamānujaḥ | nisa vyaptatamoghore bahyodyane 'dya tisthati | 33 | tat tatra gatvā tam hatvā pūrayişyāmi kāmitam | dhyātveti khadgam ādāya yayāv udyānam udyatah | 34 |

<sup>(1)</sup> A anyecchiştānnavac chiştāh; Comp. Whitney, Granmar, S 133°. —
(2) A °bāhu. — (3) G °srambhena. — (4) A °arttur. — (5) A °priyāh. — (6) C kulam.

vāmikān iti cāprāksīd Yugabāhuḥ kva vidyate | rambhagrhe 'tra supto 'stity ücire te 'pi sambhramat | 35 | mābhūd bhrātur vanasthasyopadravah kaścid ity aham | ihāgām iti samjalpan so 'pi rambhāgrhe 'visat | 36 | sasambhramam samutthāya (1) namantam smāha cānujam | bhrätar nätra nisi sthätum yuktam ägaccha tat pure | 37 | ullanghya nagrajasvajna tatasyevaticintayan Yugabāhus tato vāvat pure gantum pracakrame | 38 | tāvat pāpāpakīrtyādi[A 10b]bhayam utsrjya durmatih | grīvāyām asinā bhūpas tam višvastam jaghāna salı 🛙 39 🖡 prahāravedanākrānte tasmims ca patite bhuvi aB 141 ho aksatram aksatram pūccakāreti tatpriyā | 40 | tato dadhāvire 'krṣtamaṇḍalāgrodbhaṭā bhatāḥ kim etad astīty ūcānān ity ūce tāṃs ca bhūpātiļı | 41 | matkarāt patitaķ khadgaķ pramādāt tad alaņī bhiyā (\*) | tenety ukte ca (3) te 'jānan sarvam tasya kucestitam | 42 | tato Maniratham düram apasärya balena te | Yugabāhoh svarūpam tat tatputrāya nyavedayan | 43 | so (4) pi śokākulo vāidyān samāhūyāgamad vane | vraņakarmāņi yatnena pituś cākārayat kṛtī | 44 | ksaņāntare ca niścesto nastavāg mīliteksaņah | Yugabāhur abhūd raktanirgamāt pāņduvigrahalı | 45 | tato jñātva tam āsannamṛtyum dhīrā mṛdusvaram | proce Madanarekheti (5) tatkarnābhyarnam āśritā | 46 | dhīra dhīratvam ādṛtya cetaḥ svāsthyam urīkuru | kasyāpy upari roşam ca mā kārsīs tvam dhiyām nidhe 🛚 47 🖡 sahasva vyasanam cedam ägatam nijakarmanä | aparādhyati jantor hi nijam karmāiva nāparah [ 48 [ uktam ca : jam jena kayam kammam annabhave ihabhave a sattenam | tam tena veiyavvam nimittamittam (6) paro hoi | 49 | kim cārhatsiddhanirgranthadharmāṇām śaraṇaṇ kuru [ jīvahimsādīni pāpasthānāny astādaša tyaja | 50 | mahāmate grhāņa tvam paralokādhvasambalam |

śałyavaduḥkhadān ninda durācārān purākṛtān || 51 || kṣamayasvāparādham ca sarveṣām prāṇinām prabho |

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 42, 2. — (2) Comp. Ausg. Erz., p. 41, g-10. — (3) A om. — (4) A so. — (5) A reseti. — (6) A nimittam; chez Devendra (Erzähl., p. 42, 21-22), nous lisons nimittamettam.

tatkṛtān aparādhāmś ca kṣamasva tvam api svayam 🛙 52 🖟 nāśayen nija[C 137°]m evārtham dvesas tasmād vimunca tam [ suhrdo mama sarve 'pi jīvā iti vibhāvaya || 53 || devam sarvajñam arhantam gurŭmśca gunino munin | dharmam jinapranītam ca yāvajjīvam urīkuru || 54 || jīvahimsānrtastevābra[A 11\*]hmacaryāparigrahān (1) trividham trividhena tvam pratyākhāhi mahāmate | 55 | dbanasvajanamitrādāv abhişvangam ca mā kṛthāh [ na hi prāṇabhṛtāṃ tāni bhaveyuḥ śaraṇam bhave || 56 || dharmo dhanam suhrd bandhur iti cāntar vibhāvaya | duhkhahrt sukhadātā ca yat sa evātra janminām || 57 || idānīm muñca sāvadyam āhāram ca caturvidham | ucchväse carame deham api vyutsrja dhīra he || 58 || smrtena yena pāpo 'pi jantuḥ syān niyataṃ suraḥ | paramestinamaskāramantram tam smara mānase || 59 || ityādi tadvacah sarvam svamāuliracitāñjalih (²) | Yugabāhuli pratipede vipede cakṣaṇāntare || 60 || pańcame suraloke ca śakratułyah suro 'bhavat | aho mahīyān mahimā dharmasya dyumaṇer api || 61 || [B 142°] tatah pravavrte Candrayaśāh kranditum unmauāh | dadhyāu Madanarekhā tu dhīradhīr iti cetasi || 62 || dhig dhig lobham ivānarthamūlam rūpam idam mama yad vīkṣya lubdhacittena rājñā bhrātā 'pi māritaḥ || 63 || asārasyāsya rūpasya ketoh ksaņavināsinah | dhik kṛtam tena mūdhena kim akāryam idam hahā | 6/1 || athāyam pāpakṛc chīlāpāyam karttā balān mama | tadartham evānartho 'yam anena vihito 'sti yat | 65 | siṃhasya kesarāḥ satyāḥ śīlaṃ phaṇipater maṇiḥ | prāṇeṣu satsu no hartum śakyante kim tu kena cit || 66 || yatisye, paralokärtham tad gatvä nīvṛdantare | no cen me putram apy ante hanisyati sudustadhīh (3) | 67 | dhyātveti sā mahāsattvā (4) nisīthe niragāt tatalı alaksitā Candrayasomukhyāiļi sokāmsukāvṛtāiļi 🛚 68 🖡 pürvām abhivrajantī ca bhūriduḥkhabharāturā / prātah prāpāṭavīm ekāṃ nāikaśvāpadasaṃkulām || 69 || tatrāyāntī ca madhyāhne prāpad ekam mahāsaralı | mukhādi tatra prakṣālya prāṇavṛttim vyadhāt pha[A 11º]lāiḥ || 70 ||

XVIII.

<sup>(1)</sup> A B C caryaparigrahān. — (2) B "nacitā". — (3) C om. v. 67. — (6) A "tvā.

```
sākārānaśanam kṛtvā sātha mārgaśramākulā |
tadvyapohāya (1) tatrāivāraņye rambhāgrhe 'svapīt | 71 |
kramăc ca padimînăthe răgavaty aparāmgate |
 tadduḥkhād iva saṃkocam āśrite padminīkule 🛚 7º 🖡
 ravikanthīravābhāvān nissankam bhuvane vane
viharatsu tamahpuñjakuñjareșu nirantaram | 73 |
 udusŭjjambhamāņesu nisāvallīsumesv iva |
niśā viyukte cakrāngacakre krandati dāruņam | 74 |
tamo 'bhivyāptigahanībhūte[C' 137b]ca gahanāntare [
rätrir jätety avahitä sä babhüva mahäsatī 🛭 75 🖟 caturbhiḥ kutalākam 🖟
tadā ca vyāghrasimhādiguñjitāir ghūkaghūtkṛtāiḥ |
ghonighonāravāir vyālaphūtkṛtāiḥ pheruphetkṛtāiḥ (2) | 76 |
bibhyatī sā namaskāramantram sasmāra mānase |
sa hi sarvāsv avasthāsu sahāyo hetumantarā | 77 | yugmam |
ardharātre ca tatkukṣāv utpede bhūyasī vyathā |
bhayamärgaśramodbhūtagarbhasamcalanodbhavä 🛙 78 🛭
susuve sätha krechrena (5) sutam laksanalaksitam
tatsprdhayeva pūrvāpi bālārkam susuve tadā | 79 |
tayor eva tadā jajñe bālayor upamā mithah |
saccakrānandinos tejasvinoh komalapādayoh | 80 |
kandharālambitayugabāhunāmāñkamudrikam
tam bālam tatra muktvātha ratnakambalavestitam (4) || 81 ||
svamanorakṣakam iva tatsamīpe vimucya sā |
yayau sarasi vasamsi ksalayam asa tatra ca | 82 | yugmam |
majjanāya pravistām ca tatāke tām jaladvipah (*) |
dhāvan kareņa jagrāha bakoṭaḥ śapharīm iva | 83 |
uccăir uliălayām āsa tām sa kandukalīlayā |
āyāti durda[B 142b]śāyām hi svājanyād iva durdaśā | 84 |
patantīm ambarāt tām ca netrakāiravakāumudīm |
vidyādharo 'grahīn Nandīśvaradvīpam vrajan yuvā 🛚 85 🖡
Väitädhye tena nītā ca rudatī sā tam abravīt |
gatarātrāu mahā[A 12°]bhāga prasūtāsmi sutam vane | 86 |
tam ca rambhāgṛhe muktvā snānārtham sarasīm gatā |
jaladvipenotksiptäham patantī bhavatādade | 87 |
tat śvāpadena kenāpi sa bālo mārayisyate |
ähäravirahäd yad vä svayam eva marisyati 🛚 88 🖡
```

A °vipohāya, B °vipohādhya. — <sup>(2)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 43, 10-11. — <sup>(3)</sup> A krechena. — <sup>(4)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 43, 13-41. — <sup>(5)</sup> Λ °dvipah.

tan me putrapradānena prasādam kuru sundara (1) tam ihānaya tatrāsu naya mām vā nayāsraya | 80 | uvāca khecaras cen mām ramaņam pratipadvase (2) tadā sadā dāsa ivādeśakārī bhavāmi te (3) | 90 | kim cătra śāile Gändhāradeśe Ratnāvahe pure śrenidvayaprabhur abhūn Manicūdābhidho nypalı | 91 | tasya putro 'smi Kamalāvatīkuksisamudbhavalı | nāmnā Maniprabho bhūrimahāvidyābalānvitah 🛙 92 🖡 anvadā matpitā śrenīdvayarājyam pradāva me cāranaśramanopānte virakto vratam ādade | 93 | kramāc ca viharann atrāgatah so 'bhūd gate 'hani | căityăni vanditum (4) Nandīśvare cădya gato 'dhună | 94 | tam ca nantum vrajams tatra tvām patantīm vihāyasah kalpavallīm ivānandadāyinīm aham ādade 🛚 95 🖡 tato yathā raksitā tvām patanopadravān mayā | madanopadravād bhadre tathā tvam api raksa mām 🎚 96 🖡 anyac ca tvatsutam vähäpahrto Mithiläpatih nirapatyo 'grahīt Padmaratharāt paryatan [C 138\*]vane | 97 | kṣaṇān militasāinyas ca gatvā puryām tam ārpayat | mahişyāḥ Puṣpāmālāyā sāpi tam pāti putravat | 98 | Prajñaptīvidyayā hy etan mayoktam tac ca nānyathā | tat prasīda śucam muñca saphalīkuru yāuvanam 🛙 99 🖟 mām vidhāyādhipam sarvakhecarīņām bhavesvarī { drśā vācā ca mām raktam sambhāvaya sulocane 🛙 100 🖡

#### п

tadākarņya satī dadhyāu vipākaḥ (\*) karmaṇām aho | anyonyavyasanākrūrapūradhātrī bhavāmi yat || 1 || vihāya putrasāmrājyaparicchadadhanādikam | yat trā[A 12<sup>b</sup>]tum niragām bhangas tasyehāpy upatisthate || 2 || tat prāṇinām apuṇyānām garīyān apy upakramaḥ | duḥkhāyāiva bhavet kim vā pāuruṣaṃ vimukhe vidhāu || 3 || yad uktam :

chittvā <sup>(6)</sup> pāśam apāsya kūṭaracanām bhañktvā balād vāgurām paryantāgniśikhākalāpajaṭilān nirgatya dūranı vanāt | vyādhānām śaragocarād api javād utplutya dhāvan mṛgaḥ

 <sup>(1)</sup> A sundaram. -- (2) B °te. -- (3) Comp. Ausg. Erz., p. 43, 25-26. - (3) A îtum. -- (5) A °kam. -- (6) A °tvā.

kūpāntah patitah karotu vidhure kim vā vi B 143° dhāu pāurusaty apy evam mayā šīlam nāiva tyājyam kathamcana sam (1) 4 pīdanavyasane 'pīkṣur (\*) mādhuryam kim vimuñcati | 5 | ayam ca madanonmādonmatto vetti na kimcana | tad upāyena kenāmum durbodham bodhayāmy aham 🛙 6 🖟 asya vyäksepahetor vä kälaksepam karomy aham | sa hi praśasyate prajñair aśuble samupasthite 7 dhyātveti sābhyadhād dakṣa nītvā Nandīśvare 'dya mām | devān vandaya tatrāham karişyāmi tava priyam (\*) | 8 | tatah sa tām vimānasthām hrsto Nandīśvare 'nayat | tatra cārhadgrhāh santi dvāpamcāšad anašvarāh 🛙 9 🖡 dîrgheşu yojanasatam tadardhaprthuleşu ca | căityeșu teșu tungeșu yojanăni dvisaptati | 10 | caturviṃśaśataṃ santi pratimāḥ śāśvatārhatām | sarvaratnamayāḥ pañcadhanuḥśatasamucchrayāḥ 🛙 1 1 🖟 yugmam 🖡 tato vimānād uttīrya Madanākhecarāu mudā | pūjāpūrvam avandetām Rṣabhādyān Jinottamān 🛚 12 🖡 caturjñānadharantam ca Maņicūḍamahāmunim | tāv ubhāv api vanditvā yathāucityam nyaşīdatām | 13 | tato jñānena vijñāya Madanācaritam munih | dbarmam Maniprabhäyeti samayärham upädiśat 🛚 1 4 🖡 brahmacaryam parabrahmanidānam sampadām padam 📗 pālanīyam yathāśakti sarvato deśato 'thavā 🛭 15 🖡 sarvastrīņām parityāge sarvato brahma kathyate | paranārīnisedhe tu tad uktam dešato Jināiḥ 🛭 16 🖡 [A 13\*] tato yab sakalā nārīr vihātum na prabhur bhavet [ tenāpi pararāmā [C 138b] tu tyājyā narakadāyinī | 17 | narah parastriyām raktah ksanikam sukham īksate | na tu tatsamgamotpannam anantam duhkham asnute | 18 | parastrīsevanāt sāukhyam abhikānkṣati yo jaḍaḥ | viṣavallīphalāsvādāt sa hi vānchati jīvitam | 19 | tat kalankakulasthänam kirtivallikuthärikä | heyā parānganāvasyam narakādhvapradīpikā 🤼 🛭 20 🖟 śrutyeti khecaro buddhah kṣamayityā satīm jagāu | atha tvam asi jämir me brühīstam kim karomi te 🛙 21 🖡 sāpi prītābravīd bhrātah sarvam işṭaṃ tvayā kṛtam |

<sup>(1)</sup> Paño. de Pürnabhadra, éd. Henrel, II, v. 67; Boentlingk, Ind. Spr., 2310 (où on lit: atijavenotplutya). — (2) A °kşu. — (3) Ausg. Erz., p. 44, 5. — (4) A °ädhvajapra°.

```
idam darsayatā tīrtham vacmi tat kim atah param | 22 |
atha me laghuputrasya vrttantam (1) kathaya prabho |
tavety ukto munih proce śrnu bhadre samāhitā | 23 |
ihāiva Jambudvīpe prāg-Videhāvanimandane |
vijave Puskalāvatyām pure śrī-Manitorane | 2 4 |
jajne 'mitayaśāś cakri tasya Puspavatī privā |
tayoś cāstām sutāu Puspasikha-Ratnasikhābhidhāu | 25 | yugmam |
rājyam caturasītim satpūrvalaksāh prapālya tāu |
prāvrājistām bhavodvignāu (2) cāra B 143 | naśramanāntike | 26 |
cāritram pālayitvā ca pūrvalaksāni sodaša |
abhūtām Acyute kalpe Sakrasāmānikāu surāu | 27 |
dvāvimsatim sāgarāņi tatra jīvitam uttamam |
divyāih sukhāir navanavāir ativāhya cyutāu ca tāu 🛙 28 🖡
Dhātakīṣaṇḍabharate Hariṣeṇārdhaśakriṇaḥ |
Samudradattādevījāv abhūtām tanayāv ubhāu 🛙 🤉 🤉 🖡
ādyaḥ Sāgaradevāhvo 'paraḥ Sāgaradattakaḥ |
Drdhasuvratasārvānte dāntāu prāvrajatām ca tāu || 30 ||
trtīve cāhni sudhyānāu taditpātena māritāu |
jatāu Sukre surāu saptadašasāgarajīvitāu 🛙 3 1 🖡
dvāvimsasyārbato Nemer jñānotpattimahotsavam |
vidhātum tāu gatāu devā A 13b v iti prabhum aprechatām | 32 |
ito bhavac cyutav (3) avam kutrotpatsyavahe prabho
svämy üce 'träiva Bharate Mithiläkhyästi satpurī 🛙 33 🖡
tatpater (4) yuvayor eko Jayasenasya nandanah [
bhāvī Sudarsanapure Yugabāhoḥ paraḥ punaḥ | 34 |
tattvatas (5) tu yuvām tatra pitāputrāu bhavisyathalı (6) |
ity arhadväkyam äkarņya tāu devāu jagmatur divam 🛙 35 🖡
tayoś cāikaś cyutah pūrvam Videhābhadhanīvrti |
Mithiläyäm mahäpuryäm Jayasenasya bhüpateh 🛭 36 🖡
mahisyä Vanamäläyäh kuksäu samavatīrnavān 🛭
kramāj jātam ca tam proce nāmnā Padmaratham nrpah || 37 || yugmam (7) ||
yāuvanastham ca tam rājā rājye nyasyādade vratam |
tatah Padmaratho rājyam śā[ C 139°]sti śastaparākramah || 38 ||
dvitīyas tu suraś cyutyā bhadre tava suto 'bhavat |
tam ca rambhāgrhe muktvā yāvat tvam sarasīm gatā 🛭 39 🖡
tävat taträgatah Padmaratho 'śvāpahrto bhraman |
tam preksya prāgbhavapremnā (8) pramādādvāitam āsadat || 40 ||
```

<sup>(1)</sup> A °ta. — (2) A °vijñāu. — (5) A bhavācyutā. — (6) AB °pate. — (5) A tatva°. — (6) Comp. Ausg. Erz., p. 44, 36. — (7) A om. — (8) A °mlā.

```
duhstho nidhim iva snehād yāvad rājā tam (1) ādade
tāvat tatsāinyam apy āgāt tatra vājipadānugam | 41 |
gajārūdhas tato rājā puryām gatvā tam ārpayat
mahisyāh Puspamālāyās cakre janmotsavam tathā | 42 |
punyavāms te suto bhadre sasukham tatra vardhate
sannidhili sannidhisthäyī punyam hi prāninām bhave | 43 |
evam munāu vadaty eva maņistambhavibhūṣitam |
kimkinījālamukbaram ruci nyañcitabhāskaram | 44 |
śobhitam toranăir dvāramukhapattralatopamāih
lambamānorumālābhamuktādāmavirājitam | 45 |
uttungasikharam (2) türyadhvanapürnadigantaram
ramyanı vimānam tatrāikam antariksād avātarat | 46 | tribbir višesakam |
tasmāc ca niragād (3) ekah suro bhāsurabhūṣaṇaḥ |
amarīnikaraproktajayašasto ma[B 144ª]hāmahāḥ | 47 |
sa trih pradaksinīkrtya Madanām ādito 'namat
munim [A 14*] tu paścad anamya yathasthanam upaviśat | 48 |
nirīksyānucitam tac ca dūnacetā Maņiprabhah |
ity uvācāmaram vācā nyāyapādapakulyayā 🛚 49 🖡
surāir naravarāis cātra nītayo hi pravarttitāh
ta eva cet tāmi (6) lumpanti tadānyeṣām kim ucyate (5) | 50 |
kalitam sakalāih sādhuguņāir dosāir vinā kṛtam
muktvā munim amum deva kim tvayā prāg natānganā 🛭 5 1 🖟
suro 'bravīd idam satyam śrnu kim tv iha kāraņam |
āsīt Sudarśanapure rājā Maņirathābhidhaḥ | 52 |
tena svabhrātrjāyārtham Yugabāhur nijo 'nujah |
śiro 'dhāv asinā jaghne vasante vipine sthitah (0) | 53 |
sa ca kanthagataprāno (7) 'nayā Madanarekhayā (8)
niryāmitah prāpitas ca jāinadharmam vipannavan | 54 |
dasārņavāyur devo 'bhūd Brahmaloke Hariprabhah |
sa cāham puņyanāipuņyām enām drastum ihāgamam | 55 |
yac ca samyaktvamūlam śrījinadharmam iyam sudhīh
prägbhave 'prāpayan mām tad dharmācāryo hy asāu mama (0) || 56 ||
     yad uktam:
jo jeņa suddhadhammammi thāvio (10) samjaeņa gihiņā vā |
so ceva tassa jāyai (11) dhammagurū dhammadāṇāo (14) | 57 |
```

<sup>(</sup>i) B tām. — (i) AC uttaāga°. — (i) B °amād. — (i) ABC tām. — (i) Comp. Ausg. Erz., p. 45, 19-20. — (ii) B °tāh. — (ii) Comp. Ausg. Erz., p. 45, 28. — (ii) G °khāyā. — (ii) Comp. Ausg. Erz., p. 45, 31-32. — (iii) A joyai. — (iii) Devendra; Ausg. Erz., p. 45, 33-34.

ata eva mavā pūrvam natāsāu dharmaśevadhih l niśamyeti manasāivam cintayām āsa khecarah (1) | 58 | aho śrijinadharmasya prabhāyo bhuvanādbhutah | sāukhyam dadāti niḥsaṃkhyaṃ kṣaṇamātraṃ śrito 'pi yaḥ | 50 | suro 'tha Mada[C 139b]nām ūce kim kurve 'ham tavebitam ! sāvādīt tattvato 'bhīstam kartum no yūvam īśvarāh 🛚 60 🖡 van me janmajarāmṛtyuṛogādirahitam hitam | muktisāukhyam priyam (\*) tac ca svodyamenāiva sidhyati | 61 | tathāpi mām suraprastha [3] [A 14b] Mithilāyām naya drutam [ paralokahitam kurve (4) yathā vīksya sutānanam | 62 | tato devena sa ninye Mithilanagarim ksanat | janmadīkṣākevalānām sthānam Malli-Namīśayoh | 63 | tatra pūrvajinān natvā jagmatur Madanāsurāu | sādhvīnām sannidhāu tās ca pranamyāgre nyasīdatām | 64 | tatah sädhvyo 'bhyadhur dharmam yal labdhvä mänuşam bhavam [ dharmādharmavipākam ca jñātvā dharmo vidhīyatām | 65 || vighatante hi jīvānām dhanabhūghanabandhavah | dharmas tu no vighatate kadāpi śrījinoditah | 66 | ity ādi deśanāprānte Madanām ayadat surah | ehi yāvo rājagehe drastum sutamukhāmbujam | 67 | sābravīd atha me premnā (5) krtam duhkhāughadāvinā | bhave hi bhrāmyatām kas ko nābhūd bandhuh paro 'thavā 🛙 68 🖡 tad grahīşyāmy aham dīksām tvam tu svābhīstam ācara | tayety ukte suro natvä sädhvis täm [B 144ʰ] ca yayāu divam || 69 || sädhvīnām antike tāsām prāvrājīt sāpi śuddhadhīḥ | Suvratety abhidhyām prāptā dustapam ca vyadhāt tapah (6) | 70 | itaś ca tasya bālasya prabhāveņākhilā dvisah | nemuh Padmaratham devam mahimneva drumā Jinam 🛙 71 🖡 tatas tuṣṭo (7) nṛpas tasya Namir ity abhidhāṃ vyākhyat | krtvā mahotsavam tulyam mahatvasyocitam śriyām | 72 | sädhudharmalı samitibhir ivadhätrībhir anvaham | pañcabhih samraksyamāṇah kramād yrddhim babhāra salı 🛙 73 🖡 kim cid vrddhim ca samprāptaś (8) catulāiś calanāiś calan | bruvamé ca manmanālāpāir viévam viévam amodayat 🛚 74 📗 astame vatsare tam ca kalāgrahaņahetave | nināyopakalācāryam bhūpo bhūyo [A +5\*] bhir utsavāiḥ | 75 |

 <sup>(1)</sup> A °am. — (2) Comp. Ausg. Erz., p. 46, 5-6. — (3) A B °prasta. —
 (3) Comp. Ausg. Erz., p. 46, 7. — (5) A °mlā. — (6) A vyadhā nṛpaḥ. —
 (7) A tataḥ stuṣṭo. — (8) A °ā́.

so 'tha prajñāsurācāryalı kalācāryāntike 'pathan | ekašo daršitā eva jagrāha sakalāh kalāh | 76 | kramāc ca yāuvanaņi prāpto lāvaņyajalavāridhih | akāmyata sa devībhir api (1) viśvamanoharah | 77 | vāsām rūpam preksyamāņā (1) jitadevānganā gaņam | manye sarve 'pi girvana nirnimesadrso 'bhavan | 78 | Iksvākuvamsajā rājakanyās cāturyasālinīh astottarasahasram tāḥ kṣmāpas tenodavāhayat | 79 | yugmam | Maghavān iva devībhih samantābhih samam sukham | bhuñjāno gamayām āsa kālam kamcin nimesavat | 80 | anyadā ca Namim rājye nyasya Pa[C 140°]dmaratho nṛpaḥ [ vairāgyād vratam ādāya kramāt prāpa param padam | 81 | tato Naminrpo rājyam nyāyenāpālayat tathā | anyāyaśasto vyartho 'bhūd vācyābhāvād yathā bhuvi | 82 itaś ca yasyām doṣāyām nyahan Maṇiratho 'nujam | tasyām evāhinā dasto mṛtvā turyām yayāu bhuvam | 83 | rājye nyasya tataś Candrayaśasam sacivādayah | dvayoh sodarayor dehe samam samcaskarus tayoh | 84 | tataś Candrayaśā bhūpo nītivallīpayodharah | piteva pālayām āsa prajāh prājyaparākramah 🛙 85 🖡 anyadā ca Name (3) rājno rājyasārah sitadvipalı | unmulyalanam unmatto 'calad Vindhyacalanı prati | 86 | Sudarśanapuropānte vrajantam tam ca dantinam | apaśyamś Candrayaśaso vähyälisthasya sevakäli | 87 | śvetadvipo yayātīti te nrpāya nyavedayan bhūpo 'pi tam cirāt khinnam pure prāvīviśa A 151 n nije | 88 | tatrastham kunjaram tam ca jnätvä caranaräir Namili | tanmärganäya tatraikam präisīt samdeśahārakam | 89 | so 'pi gatvāvadac Candrayaśasam dhṛtasāuṣthayah | vakti tvām manmukheneti rājan Namimahīpātih | 90 | grhīto 'sti tvayā śvetahastī yaḥ so 'sti māmakaḥ | tad e[B 145°]nam presayeh sadyo nanyadiyam hi susthiram | 91 | tice Caudrayaśā dūta jagāda kim idam Namih | märgitäni hi ratnäni dīyante (4) na hi kenacit | 92 | bhavanti na ca kasyāpi nāmnā tāny añkitāni bhoḥ | grāhyāņi kim tu balibhir vīrabhogyā hi bhūr iyam (5) | 93 | tām Candrayasaso vācam dūto gatvāvadan Nameh |

<sup>(1)</sup> A abhi. — (2) C preksa°. — (3) B Mame. — (4) A diyate. — (5) Comp. Ausg. Erz., p. 47, 12: bhujjai vasuhā narindehim.

kopātopāt tataḥ so 'pi yātrānakam avādayat || 94 ||
praty-Avantīn pratasthe ca kalitaḥ prabalāir balāiḥ ||
pratyanīkamṛpānīkamakarākarakumbhabhūḥ || 95 ||
taṃ cāyāntaṃ carāir jñātvā Candrabhūpo 'py abhivrajan |
viruddhavihagāir jñānipuruṣāir iva vāritaḥ || 96 ||
tatas taṃ sacivāḥ procuḥ puraṃ pihitagopuram |
kṛtvā tiṣṭha (1) prabho paṣcāt kariṣyāmo yathocitaṃ || 97 ||
Candro 'pi tat tathā cakre Namis tv āgatya tatpuraṃ |
balenāveṣṭayad viṣvag bhogeneva nidhiṃ phaṇī || 98 ||
tac ca śrutvā janaśrutyā Suvratāryā vyacintayat |
imāu janakṣayaṃ kṛtvā mā sma yātām adhogatiṃ (2) || 99 ||
tad enāu bodhayāmīti dhyātvā pṛcchya mahattarāṃ |
sādhvībhiḥ saṃyutā sāgāt samīpe Namibhūbhujaḥ (3) || 100 ||

#### ш

tām praņamyāsanam datvā Namir bhuvi nivistavān 🏻 äryäpi dharmam äkhyäya tam evam avadat su [A 16°] dhīh || 1 || rājann asārā rājaśrīr (4) bhogāś cāyatidāruņāh gatih [C 140b] pāpakṛtām ca syān narake duḥkhasamkule | 2 | tad vimuñcāhavam ko hi jyeşthabhratrā sahāvahah | Namih proce katham ayam syan mama jyesthasodarah | 3 || tatah sädhvī jagāu tasmāi svavrttāntam vathāsthitam | Namis tathāpy ahamkārān nāmuñcad vigrahāgraham | 4 | sätha madhye puram Candrayasahpärsve yayau drutam | so 'pi tām pratyabhijñāya nanāmāśrujalāvilah (5) | 5 | datvātha vistaram tasyāi ksitināthe ksitāu sthite | täm śuddhāntajano 'pyetyānamad bāspāyiteksanah | 6 | atha Candrayaśālı sādhvīm ity üce gadgadākṣaram | angikrtam tvayā mātah kim idam durdharam vratam 🛙 ७ 🖡 sädhvyätha svīyavṛṭṭānte tasmāi tasmin nivedite | sahodarah sa me kvästīty (6) aprechat tām sa pārthivah | 8 | āryā jagāda yena tvam rodhito 'si (6) sa te 'nujah | tad ākarnya mahānandam avindata mahīdhavalı 🛙 9 🖡 yayāu ca sodaram drastum utsukah so 'tisatvaram | snehätirekapäthodaśäntadarpadavänalah 🛙 10 🖟

<sup>(1)</sup> A tista. — (2) Comp. Ausg. Erz., p. 47, 19-20. — (3) A \*bhubhujah. — (4) Comp. Ausg. Erz., p. 47, 24. — (5) A B C \*bilah. — (4) Comp. Ausg. Erz., p. 47, 35.

tam cayantam nisamyagan Namirajo 'pi sammukhah | bhūnyastamastakalı pādāv agrajasya nanāma ca | 11 | tam cānamantam Candro 'pi dorbhyām ādāya sādaram | parirebhe drdham snehād ekīkurvann ivātmanā 🛙 12 🖡 [B 145<sup>b</sup>] mahotsaväir mahīyobhis tam ca prāvīvišat pure | manyamāno nijam janma kṛtārtham bhrātṛsamgamāt | 13 | tam ca kramāgate rājye nyasya Candrayaśā nrpah parivrajyām urīkrtya vijahāra vasumdharām | 14 | pākasasanavac candasasano 'tha Namir nr A 16b pah | nyāyāmbujāruņo rājyadvayam anvasisac ciram | 15 | athānyadā tasya dehe dāho 'bhūd atiduḥsahaḥ | bhūpo nāpa ratim kvāpi vyādhinā tena bādhitah | 16 | cikitsā vividhās tasya vyādheś cakruś cikitsakālı tās tu tatrābhavan mūdhe hitasiksā ivāphalāh 🛙 17 🖡 tato väidyäih (1) parityakto 'sädhyo 'yam iti vädibhih Svarbhāņur iva šītāmšum sa rogo 'pīdayan nṛpam | 18 | tadā ca candanarasāi rājñaḥ kiņi cid abhūt sukham iti tam sakalā rājñyo nityam svayam agharşayan (2) | 19 | tadbāhukankanagaņaraņatkāramahāravalı rājño rogāturasyābhūt karņāghātakaro bhṛśam 🛙 20 🖡 śokārtasya mṛdangādinādavan mama rogiņali duhkhākaro 'tiśaṣṭo 'yam iti rājā jagāu tatah 🛙 2 1 🖟 tac cākarņya krāmād rājñyo rājñaḥ sāukhyakṛte svayam | ekāikam ekaśeṣāṇi kankanāny udatārayan | 22 | ekāikam tat tu kalyāṇahetave dadhire kare tadā ca nābhavat kolāhalas candanagharsaņe | 23 | nrpo 'vādīt tato yan na śrūyate kankanadhvanih | tan manye candanam devyo na gharşanti pramadvarāh 🛙 2 4 🖠 [C 141\*] mantrī proce prabho devyah sarvā gharsanti candanam | param ekākibhāvena sastāyante na kankanālı | 25 | tad ākarņya nrpo dadhyāu śāntamoho mahāśayah bahūnām samgame (5) dosah syād ekasya tu na kvacit | 26 | valayānām api mitho gharşaņam bhūyasām abhūt | ekākinām tu tan nāiva tešām sampratijāvate | 27 | sangas tad akhilo duhkhakāraņam prāņinām bhave | ekatvam tu mahanandahetuh syat sangavarjanat | 28 | [A 17\*] tac cec chāmyed ayam dāhas tadāham vratam ādade | dhyāyann iti prasupto drāg nidrāsukham ayāpa salı | 29 |

<sup>(1)</sup> A °dyāi. — (2) A °ayat. — (5) A bahūsamgame.

tasyāṃ Kārttikarākāyāṃ rātrāu tasya mahīpateḥ | dāhaḥ (1) ṣāṇmāsikaḥ sadyo 'sāmyat puṇyaprabhāvataḥ | 30 || prabhāte ca tanūbhūtatandraḥ (2) svapne dadarśa saḥ | ātmānaṃ Merumāulisthasitebhaskandham āśritam || 31 || tūryanādāiḥ prabuddho 'tha tuṣṭo Namir acintayat | aho mayā pradhāno 'dya dṛṣṭaḥ svapno mahāphalaḥ || 32 || kiṃ cāham īdṛśaṃ śāilam dṛṣṭaḥ svapno mahāphalaḥ || 32 || kiṃ cāham īdṛśaṃ śāilam dṛṣṭaḥ iti suddhadhīḥ || 33 || pātismaraṇam āsādya so 'jñāsīd iti suddhadhīḥ || 33 || pūrvaṃ narabhave dīkṣām ādāya tridivaṃ [B 1 46'] gataḥ | Jinajanmotsave Merum adrākṣam aham īdṛśam || 34 ||

tatalı (\*\*) sa vidhvastavimohajālo vidhāya locam svayam āttadīkṣalı | pratyekabuddho vibudhapradatta-veṣo vyāhārṣīd Namirāṭ pṛthivyām | 35 || iti śrī-Namirājarsikathā.

## IV. NAGGATI.

Ι

[A 26"; B 152"; C 147".] atha Naggatisamjñasya sambu[ C 1 47 ddhasyāmrapādapāt | turyapratyekabuddhasya kathām vakṣyāmi tad yathā 🛙 1 🖟 atrāiva Bharatakṣetre deśe Gandhārasamjñake | śrī-Pāṇḍuvardhanapure rājā Simharatho 'bhavat 🛙 🤉 🗎 anyadā tasya bhūbhartur dvāv aśvāv 🙌 Uttarāpathāt | upāyane samāyātāu (5) šakravājivijitvarāu | 3 | tayor madhye babhūvāikas turango vakrasiksitah | tam ärohan nṛpo dāivād dvitīyaṃ (\*) tu tadangajaḥ 🛚 4 🖡 tatah sainyanvito raja nirgatya nagarad bahih vähakelīm (7) gato vähavähanärtham pracakrame || 5 || prakrstām tadgatim drastum ka[B 152b]sayā prāharac ca tam | tatah sa turagah sindhu<sup>(8)</sup>pūrād apy acalad drutam || 6 || tam rakşitum nıpo valgām ācakarşa yathā yathā | tathā tathā hayo jajñe javanah pavanād api 🛙 7 🖡 gacchann evam yojanāni dvādasātigato hayah |

 <sup>(1)</sup> A dāha. — (2) B C °candrah. — (3) A B tatas. — (4) A asvāv. —
 (5) Comp. Ausg. Erz., p. 48, 25. — (6) A B dvitīye. — (7) A bāha°. —
 (6) A sindhuh.

tam aranye 'nayan nadyāh pūras tarum ivodadhāu | 8 | ākrsyākrsya nirvinno valgām tatrāmucan nrpalı turangamo 'pi tatraiva tasthau tatksanam atmana | 9 | tatas tam väjinam jñātvā[A 27\*]bhūśakro vakraśikśitum baddhyā kvāpi drume bhrāmyan prāņavrttim vyadhāt phalāiḥ 🛭 10 🖡 rātrivāsāya cārūḍho girim ekam mahīpatiḥ | dadarśāikam darśanīyam prāsādam saptabhūmikam 🛚 1 1 🖟 tasya madhye pravistas cădrāksīd ekām mṛgekṣaṇām | rūpalāvaņyatāruņyatiraskṛtaratiśriyam | 12 | sasambhramam samutthäya pramodabharamedurā dadāu sāpy āsanam tasmāi so 'pi tasminn upāviśat | 13 | mithas tāv anvarajyetām kṣaṇād dūtīkṛtekṣaṇāu anyonyadarśanodbhūtasnehäveśahrtatrapāu | 14 | kāsi tvam subhage kim ca tisthasy ekākinī vane (1) atheti bhūbhujā pṛṣṭā sotkaṇṭhaṃ sāivam abravīt | 15 | bhavane 'smin vedikāyām pūrvam udvaha māṇı prabho | paścāt svasthamanāh sarvam vaksye vṛttāntam ātmanah 🛭 16 🖡 tat karņāmṛtam ākarṇya vākyam tasyā dharādhipaḥ | sarasam bhojanam prāpya bubhuksur iva pipriye | 17 | bhavane tatra sānandam pravistas ca jinālayam | so 'paśyat tasya tu puro vedikām śubhavedikām | 18 | tato natvā Jinam samdhyāsamaye vedikām gatalı gändharvena vivä C 148° henorvīšas tām uduvāha sah 119 tato väsagrhe gatvä viläsäir vividhäih sukham ativāhya nisām prātas tāu Jinendram pranematuh | 20 | rājňah simhāsanasthasyopavistā 'rdhāsane mudā | sätha rājñī jagāu rājan vārttā me śrūyatām iti 🛙 🛭 🖠 atrăiva Bharatakșetre śälilakşmīvibhūşite | Kşitipratişthitapure 'bhavad Vijitasatrurāt (\*) | 22 | sa cānyadā sabhām ekāṃ kārayitvā manoharām | sarvām citrakaraśreņīm āhūyāivam avocata 🛚 23 📗 yāvanti vo grhāņi syur bhāgāis tāvanmitāir iyam [ citraņīyā sabhā citrāiś citrāiś citrāikahetubhih | 24 | pramāņam ājnety uktvātha nāike citrakrto 'pi tām | ärebhire citrayitum karas tesäm sa eva hi 🛙 25 🖡 tatra căiko jarī citrakaras Citrăngadābhidhah acitrayat sabhām ni A 27 tyam asahāyah sutojjhitah | 26 | tasya caikabhavat putrī nāmnā Kanakamañjarī

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 49, 2. -- (2) Devendra : Jiyasattü.

```
rūpayāuvanacāturyakalāsarvasvaševa B 153° dhih | 27 |
sā pratyaham sabhāsthasya gatvā bhaktam adāt pituh |
sa tu tasyām āgatāyām agān nityam bahir bhuvi 🛚 28 🖡
anyedyur bhaktam ādāya prasthitā sā janākule |
rājamārge yayāu yāvat kanī mantharagāminī 🛙 29 🖡
tāvat tatra javenādrivāhinīpūrajisņunā |
vähavantam hayam bhūpam aśvavāram dadarśa sā 🛙 30 🖡
tato bhītā praņastā sā gate tatra sabhām agāt |
sabhaktām āgatām tām ca vīksya vrddho bahir yayāu | 31 |
tasya putrī tu tatrasthā kāutukat kuttime 'likhat
vividhäir varnakäir ekam kekipiccham yathästhitam | 32 |
atrantare sabham drastum tatrayato mahipatih |
tat kekipiccham ädätum ciksepa (1) karam añjasä | 33 |
tat piccham tatkare nāgān nakhabhangas tv ajāyata [
pravrttir (*) hi vinā tattvajñānam syān nisphalā (5) nrnām | 34 |
tato vilaksaın kşmāpālam vīksyamāņam itas tatah |
savilāsam vihasyeti proce Kanakamañjarī | 35 |
mañcako hi tribhih pādāih susthito na bhaved iti /
paśyantyās turyapādam me tūryamūrkho 'milad bhayān 🛚 36 🖡
ke 'nye 'trayah katham caham turya ity ayanibhrta |
pṛṣṭā sā punar ity ūce tam rājānam ajānatī 🛙 37 🖡
aham Citrāngadāhvasya veddhacitraketah sutā |
ihasthasya pitur hetor äyäty (*) ädäya bhoja[ C 148 ]nam | 38 |
ramhasā bhūyasa vāham vāhayantam catuspathe |
adyāikam martyam adrākṣam sa mūrkhah prathamo matah | 39 |
rājamārgo hi bālastrīvṛddhādyāiḥ saṃkulo bhavet |
iti tatra javenāśvān vāhayanti na dhīdhanāḥ 🛚 40 🖡
nirdayah sa tu tatrāpi ramhasā vāhayan hayam |
khatvāyām ādimah pādah kathyate bālisāgraņīh | 41 |
dvitīvas tu mahīpālo 'vijñātaparavedanah |
śilpinām veśmatulyāṃśāir yo 'dāc citrayitum [A 28"] sabhām [42]
santi citrakrto 'neke 'nyeşu sarveşu vesmasu |
mama tātas tu niṣputro duḥstho vṛddhaś ca vidyate 🛙 43 🖡
tasyāpy anyāih saha samam bhūpo bhāgam prakalpayan |
dvitīyah procyate mūdhas (5) tritīyas tu pitā mama | 44 |
sa hi pūrvārjitam sarvam bubhuje citrayan sabhām |
vinārjanām bhujyamānām vittam hi syāt kiyac ciram | 45 |
atha yat kimcid ādāyāgatāyām mayi bhojanam
```

<sup>(1)</sup> A vi°. — (2) A °vytti. — (3) A nipph°. — (6) A äyänty. — (5) A °ah.

sa yāti dehacintāyāi na tu pūrvam karoti tām [ 46 ] tataśca śītalībhūtam tad bhojyam (1) virasam bhavet | sadanne 'pi hi šīte syād vāirasyam kim punah pare | 47 | tādṛśaṃ ca vidhāyānnaṃ bhuñjāno matpitā niśam | trtīyah procyate jālmas caturthas tu bhavān matah | 48 | āgamo hi kadāpy atra na sambhavati[B 153b] kekinām { tat syät käutas kutah pätas tatpicchasyeha kuttime | 49 | athātrāpi tadānītam syāt kenāpīti cet tadā | tasya prāg nirņayah kāryas tadromasphuraņādinā | 50 | tam vinā tu ksipan pāņim asmims tvam mūdha eva hi | tato 'vādīn nrpah satyam aham pādas turīyakah | 51 | dadhyāu ca bhūpatir aho asyā vacanacāturī | aho buddhir aho rūpam aho lāvaṇyam adbhutam | 52 | pāṇāu kṛtya tad enām svaṃ karomi saphalaṃ janaḥ | dhyāyann iti nijam dhāma yayāu nrpatir utsukah | 53 | tātam prabhojya tasyām ca gatāyām svagrhe nṛpaḥ [ präisic Citrängadābhyarņe śrīguptābhidhadhīsakham (\*) # 54 # tenārthitah pārthivārtham kanīm Kanakamañjarīm Citrangado 'vadad yuktam adah kim tv asmi nirdhanah | 55 65 | tad vivāhotsavam rājñah pūjām ca vidadhe katham | duhsthānām hy udarā pūrttir api krechreņa jāyate 🛚 56 🖡 sacivenātha tadvākye rā[A 28"]jñaḥ prokte nṛpo 'pihi | dhanadhanyahiranyadyais (4) tasya geham apurayat | 57 | śubhe cāhni mahīśas tām upayeme mahāmahāiḥ dadāu ca tasyāi prāsādam dāsādyam ca pariechadam | 58 | tasya rājño[ C 147°]'bhavan rājñyo bahulā tāsu cānvaham [ bhūpater vāsasāudhe 'gād ekāikā svasvavārake | 59 | tasmin dine tu bhūpenādista Kanakamañjarī | yayāu dāsyā samam rājño geham bhūsaņabhūsitā 🛙 60 🖡 tatrāgamayamānā sā nṛpaṇi tasthāu tu vistare rājny āgate ca vinayam abhyutthānādikam (5) vyadhāt | 61 | bhūpe 'tha supte śayyāyām evam Madanikābhidhā | pūrvasaṃketitād dāsī jagān Kanakamañjarīm | 62 | svämini tvam kathäm brühi kämcit käutukakärinim | sā proce rājñi nidrāņe (6) kathayiśyāmi tam aham [63] tac chrutvā bhūdhavo dadhyāv asyāś cāturyapeśale

 <sup>(1)</sup> A bhojya. — (2) Devendra: Suguttabhihāṇamanā. — (3) A 56, etc. —
 (4) Comp. Ausg. Erz., p. 50, 3. — (5) Comp. Ausg. Erz., p. 50, 9. — (6) A °drāṇā.

vacane śrūyamāne hi śarkarā karkarāyate | 64 | tato 'nayā vaksyamāṇam ākhyānam aham apy aho [ śrnomiti nrpo dhyayan susyapalikanidraya | 65 | athoce Madanā devi supto rāţ (1) kathyatām kathā sävadat sävadhänä tvam srnutäm vacmi tadyathä | 66 | śrī-Vasantapure śresthī Varunākhyo (2) drsanmayam | acīkarad devakulam ekam ekakarocchrayam | 67 | tatra devakule devam caturhastam nyadhatte sah | tadākarnya jagāu jātakāutukā Madaneti tām [68] ekahaste suragrhe caturhastah surah katham | mātīti samsayam chinddhi sa hi khātkurute hrdi | 69 | devī smāhādhunā yāti nidrā me tat paredyavi | idam vakşyāmi te ko hi nidrāsukham upeksate 🛚 70 🖡 evam astv iti jalpantī tato 'gān Madanā grham | atho yathocitasthane 'svapīt Kanakamañjarī | 71 | bhūpas tv acintayad iyam vārttā samgacchate katham (3) tasyā rabasyam prechāmi tad enām adhunāiva hi | 72 | yad vā vakṣyaty asāu jālmam asmin praśne kṛte hi mām | ardhoditā ca vārttā syād vallabhāto 'pi vallabhā | 73 | śvastane 'pi dine däsye tad asyā eva vārakam | yathārdhakathitā vārttā śrūyate svayam eva sā | 74 | dhyātvety adān nrpas tasyāi dvitīye 'py ahni vārakam | tathāiva rājñi supte tām ado Madanikāvadat | 75 | [A 26°] tām ardhoktām kathām brūhi tayety ukte ca sābravīt [ devas caturbhujah so 'bhūn na tu tanmānabhūghanah 🛙 76 🖥 athākhyābi kathām anyām evam Madanayoditā | rājñī jagāu vane kvāpi raktāśokadrumo bhavat 🛚 77 🖡 śākhāśatākulasyāpi tasya chāyā tu nābhavat | jagāda Madanā tasya chāyā na syāt taroḥ katham 🛙 78 🖡 sākhyat tandrākulāsmīti kalye vakşyāmy adas tava | tatas tasyāi da C 149 dāu bhūpas tṛtīye 'py ahni vārakam | 79 prāgvan Madanayā prṣṭā sātha proce mahāśayā | taros tasyābhavac chāyādhastād ürdhvam tu nābhavat | 80 | ākhyānam anyad ākhyāhīty uktā Madanayā punaļi | sävädīt kvāpy abhūd grāme ko 'pi dāserapālakah | 81 | tasya cäiko mahäkäyo ravano 'ntar vaṇaṃ caran | ekanı bubbülam adrākşīt phalapuşpabharākulam || 82 ||

<sup>(1)</sup> A rāt (presque illisible). — (2) A "190. — (3) A autem katham ad kṛte in margine.

tatah (1) sa tam drumam abhi grīvām prāsārayan muhuḥ | pattramātram api prāpa na tu tasya mahātaroh | 83 | jätakopas tatas tasva drumasyordhyam kramelakalı | vinmütre vyasrjat ko vä kadaryebhyo na kupyati | 84 | Madanäkhyan mukhenāpi yam na prāpa mahādrumam [ tasyopari sakṛnmūtre sa dāsero vyadhāt katham | 85 | rājnī jagāv idam kalve vaksye nidrāmi sāmpratam | turye 'py ahni tato rājā tasyāi vārakam ārpayat | 86 | tato dāsyā tayā pṛṣṭā proce Kanakamañjarī | bubbülah (2) so hi küpe 'bhüt tat tam psätum sa näśakat | 87 | prāgvat kathāntaram prstā tayā sā cāivam abravīt | bhūpena kvāpi kenāpi grhītāu dvāu malimlucāu 🛚 88 🖡 mañjūsānihitāu tāu ca nrpo nadyām avāhayat | dayärdhacetä na punar märayäm äsa täu svayam 🛚 89 🖡 yantım nadıjale vikşya tam petam ke 'py akarşayan | tām sa B 1546 mudghātya te cāivam aprechams tāu vinirgatāu 190 yuvayoh kşiptayor atra (3) jajñire kati väsarālı adya turyadinam iti tayor A 296 leko 'bravīt tadā | 91 | katham turyam ahar jñätam iti pṛṣṭā bhujiṣyayā | devy ūce śva idam vaksye nidräkālo hy apasthitah | 92 | pañcame 'pi dine rājñā kāutukād dattavārakā | tathāiva dāsyā pretā cety ūce Kanakamañjarī 🛭 93 🖡 trtīyajvaravān āsīd ity ajñāsīt sa tam dinam | ity uktvā sā kathām anyām dāsyā pretāivam abravīt 🛙 g4 🖡 jajňire bahulā rājňyo rājňah kasyāpi kutracit | tāsu cāikābhavat tasya svaprāņebhyo 'pi vallabhā | 95 | rājñīnām śañkayānyāsām kalādāir bhūgrhasthitāih | sa ca tasyāh kṛte channam alamkārān akārayat | 06 | ko hi kālo 'dhunāstīti kalādāms tāmsca kāutukāt | ko 'py aprechat tadā cāiko rātrir astīty abhīṣata | 97 | tatra rātriḥ katham jñātety uktā rājñī bhujişyayā | proce pramīlābhyetīti vakṣye 'nyedyur idam tava | 98 | şaşte 'py ahni nrpaprattavāraka (4) sātha tām jagāu bhūgrhe 'py niśāndhatvāt sa[C. 150"]kṣapām jñātavān iti | 90 | kathantaram ca pretaivam sakhyat kasyapi bhupateh | petām bhūśanasampūrnām niśchidrām (5) ko 'py atāukayat | 100 |

<sup>(1)</sup> ABC tatas. — (2) AB bubbulam. — (3) Lasmīvallahha: yuvayor atra ksiptayor (Ausg. Erz., p. 51 n. 3). — (4) A nrpam. — (5) A chitrām; BC II, I.

tasyām cānudghāṭitāyām evāpasyan nṛpo 'khilān ||
tanmadhyasthān alaṃkārān dāsy ākhyat syād idaṃ katham || 101 ||
rājṇī smāhā tavedam (1) svo vadisyāmi saye 'dhunā ||
prāptā ca vārakaṃ prāgvac ceṭyā pṛṣṭāivam abhyadhāt || 102 ||
babhūva peṭikā sā hi svacchasphaṭikanirmitā (2) ||
tat tasyāṃ pihitāsyāyām api bhūṣā dadarsa rāṭ || 103 ||

#### H

[A 29b; B 154b; C 150a.] äkhyänäir idréäir yävat şaņmäsän sä nareévaram vyamohayat (3) tatah so 'bhūt tasyām evarato bhṛśaṃ | 1 | (BCII, 4). nrpāngajā apy anyās tu rājnīr nājalpayan nrpah | tatas täh kupitä nityam tasyäs chidräny amärgayan (4) || 2 || ūcuś cāivam ayam bhūpo 'nayā nūnam vasīkṛtaḥ | kulīnā api nas tyaktvā yad asyām eva rajyate 🛭 3 🖡 citrakrttanayā (5) sā tu sudhīr [A 30°] madhyamdine 'nyaham ] sthitvā garbhagrhe hitvā vastrabhūṣā nṛpārpitāḥ 🤲 🛭 4 🖡 ămucya pitrsatkāni vastrāņy ābharaņāni ca | ehäkinī svam ātmānam evam uccāir abodhayat || 5 || yugmam || re jīva mā madam kārşīr mā vidhā ṛddhigāuravam | mä vismärsir nijäm pürvävasthäm präpto 'pi sampadam || 6 || alamkārās trapumayā jīrņāni vasanāni ca nijänīmāni jānīhi sarvam anyat tu bhūpateh 🛭 ७ 🖡 ta[B 155"]d darpam (7) apahāya tvam ātman śāntamanā bhava | yathā suciram etāsām padam bhavasi sampadām (\*) | 8 | anyathā tu narendras tvām grhītvā galakandale | niskāsayisyati (\*) grhāt kuthitāngīm sunīm iva [ 9 ] tac ca taccestitam drstvā dustās tustās chalānvisah | ity ūcire parā rājñyo janeśam vijane sthitam 🛭 10 🖡 yady api tvam prabho 'smāsu nihsneho 'si tathāpihi rakṣāmas tvām vayam vighnāt striyo hi patidevatāḥ (16) || 11 || tvatpriyā sā hi kurute kārmaņam kimcid anvaham | tayā (11) vasīkrtas tvam tu na jānāsi tad apy aho 🛙 12 🖡

17

 <sup>(1)</sup> A taveda. — (2) A B C \*sphulika\*. — (3) Gomp. Ausg. Erz., p. 52, 1 · erisakkhāṇaehim chammāse jāva vimohio. — (4) Comp. Ausg. Erz., p. 52, 3. — (5) A \*kṛtaṇayā. — (6) A \*tā. — (7) A tadarppam; B C taddarppam. — (8) Gomp. Ausg. Erz., p. 52, 12-13. — (9) A C niṣkāśayeṣyati; B niṣkāśayeti. — (10) Gomp. Ausg. Erz., p. 52, 14-16. — (11) B tathā.

atha rājnā katham idam ity uktās tāḥ punar jaguḥ | yadi pratyesi na tada tvam nirupaya kenacit (1) | 13 | sā hi sthitvāpavarake pidhāya dvāram anvaham kṛtvā kuveṣaṃ madhyāhne kiṇicin muṇamuṇāyate (2) | 1/4 | tan nisamya nrpas tatra gatas tad viksitum svayam | prägvat svanindäm (a) kurvatyäs tasyäli susräva täm giram | 15 | tatas tusto nrpo 'dhyäsīd aho asyāh śubhā matih | [ C 150<sup>b</sup>] aho vivekacchekatvam aho mänäpamänanam | 16 | madonmattā bhavanty anye svalpāyām api saṇipadi | asāu tu sampadutkarṣaṃ saṃprāptāpi na mādyati 🛚 17 🖡 tad asyām santi sarve 'pi guņā eveti niścitam | rājnyas tv etā guņam api dosam pasyanti matsarāt (4) | 18 | uktam ca : jāḍyaṃ hrīṃati gaṇyate vratarucāu dambhaḥ śucāu kāitavaṃ | śūre nirghṛṇatā rjāu vimatitā dāinyam priyālāpini tejasviny ava[A 3ob liptatā mukharatā vaktary aśaktih sthire | tat ko nāma guņo bhavet saguņinām yo durjanāir nānkitah (6) 10 dhyātveti bhūpatis tustah pattarājnīm cakāra tām guņāir (6) mahatvam āpnoti jano na tu kalādibhiḥ 🛭 20 🖡 nrpo Vimalacandrākhyasūripāršve sa cānyadā | samam Kanakamañjaryā śrāddhadharmam upādade 🛙 2 1 🗍 sātha citrakṛtaḥ putrī kramān mṛtvā divam yayāu avirādhitadharmāṇah suresv eva vrajanti hi | 22 | Väitädhye Toranapure Drdhasaktimahipateli sutā Kanakamālākhyā jajñe svargāc cyutā tu sā | 23 | tām prāptayāuvanām prekṣya rupādhyām(7) mohito'nyadā | hrtvānāisid iha girāu khecaro Vāsavābhidhah | 24 | vidyayāvihite sadyah prāsāde 'smin vimucya tām | sa vyadhād vedikām enām yāvād udvoḍhum udyataḥ | 25 | tāvad atrāgatas tasyā agrajas tām gavesayan | yoddhum āhvāsta Kanakatejās tam khecaram krudbā | 26 | yugmam (8) | vidyābalorjitāu yuddham kurvantāu tulyavikramāu | tāv anyonyaprahāreņa sadyo 'bhūtām yamātithī 🛚 27 🖡 svam tadvināśakīnāśam nindantī vīkṣya tāu mṛtāu [B 155<sup>b</sup>] ciram ruroda Kanakamālā bhrāntaśucākulā 🛚 28 🖡

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 52, 20. — (2) Devendra: kimpi munamunanti. — (3) A °nindyām. — (4) Comp. Ausg. Erz., p. 53, 1. — (5) Bhartrhari, Nītiśat., 44, edd. Вонын et Gangadhana (54, ed. Telano); Вокитынск, Ind. Spr., 2875. — (6) A gunāi. — (7) В С rūpādyām (7). — (8) АВС от.

```
tadā cātrāgato Vānamantarākhyah surottamah [
  vatse tvam mama putrīti (1) premnā yāvad uvāca tām 🛙 29 🖟
  sutām anveśayan tāvad Drdhaśaktir ihāyayāu I
  tatalı Kanakamālām drāk śavarūpām 😕 suro 'karot || 30 ||
  atha tän patitän pṛthvyāṃ svaputrīputravāsavān |
  vipannān vīksya samvignoDr(lhaśaktir acintayat | 31 |
  Väsavena suto nünam jaghne tena ca Väsavah l
 sutā tu Vāsāvenāiva māryamānena māritā | 32 |
  tat samsāre 'tra duḥkhāḍhye kṛtī ko nāma rajyate [
 dhyātveti prāvrajad vidyādhararājas tadājva sah || 33 ||
 māyām hṛtvā tato devah samam Kanakamālayā |
 nanāma śramaṇam so 'pi kim etad iti pṛṣṭavān | 34 ||
 athokte bhrätrpañcatvadante Kanakamala[A 31"]yā |
 mayā śavatrayam <sup>(5)</sup> [C 151°] dṛṣtaṃ katham ity avadan muniḥ || 35 ||
 suro 'thācīkathan māyā mayāsāu tava darśitā |
 munih smāha kuto hetor māyā me darsitā tvayā 🏿 36 🖠
 devo 'vādīt tatra hetum Drdhasaktimune srņu |
 Ksitipratisthitapure jajñe Vijitaśatrurāț || 37 ||
 sa ca citrakṛtalı (*) putrīm nāmnā Kanakamañjarīm |
 upayeme 'nyadā sā ca paramaśrāvikābhavat | 38 |
 tayā ca pañcanamaskārādinā niryāmito (5) mṛtaḥ |
 tatpitā citrakṛd Vānamantarākhyah suro 'bhavat || 39 ||
 so 'ham atrādhunāyāto 'paśyaṃ śokākulām imāṃ |
 utpannabhüripremā copayogam avadher adām || 40 ||
 asāu me prāgbhavasutety ajñāsisam aham tataḥ |
 tvām ca tat kṣaṇam āyāntam nirīkṣyāivam acintayam 🛙 41 🖡

    pitrā sahāsāu gantrīti bhāvī me viraho 'nayā |

 dhyātvety adarśayam imām māyayā te śavopamām (6) | 42 |
 tvām ca pravrajitam prekṣya māyā drāk saṃhṛtā mayā |
 tan me duścestitam idam sodhavyam sumune tvayā 🛙 43 🖡
 dharmahetutayā me tvam upakartāsi tat kutaḥ |
ittham ättheti tam jalpann utpapäta munis tataḥ || 44 ||
tadā Kanakamālāpi śrutvā vṛttāntam ātmanaḥ |
prāptā jātismṛtiṃ sadyo dadarša prāgbhavaṃ nijam || 45 ||
matpitāyam iti prema sure sā tatra biblīratī |
tāta ko me varo bhāvīty aprākṣit taṃ divāukasam || 46 ||
suro 'thāvadhinā jñātvā proce prācyas tava priyaḥ þ
```

<sup>(1)</sup> Comp. Ausg. Erz., p. 53, 13-14. — (2) ABC śaba°. — (3) AB śaba°, C saba°. — (4) Acitram°. — (5) Comp. Ausg. Erz., p. 53, 27. — (6) ABC śabo°.

rājā Vijitašatruh sa devībhūya cyuto divah | 47 | Drdhasimhamahīnetuḥ sutaḥ Simharathāhayaḥ | jāto 'sti medinībhartā bhāvī sa te sute varah | 48 | yugmam | tatsango me katham iha bhāvīty uktas tayā punaḥ | suro 'vādīd ihāgantā vājināpahrto hi saḥ | 49 | tad udvegam vihāya [B 156°] tvam iba tistha yathāsukham | aham tvadādeśakārī sthāsyāmi tava sannidhāu 🛙 50 🖡 ity uktvā saparīvārah prasāde 'sthād ihāmarah | tasthāu Ka[ A 3 1 b ]nakamālāpi tadabhyarņe surīvṛtā 🛙 5 1 🖔 svāmin Kanakamālām tām mām avehi guņodadhe | sa devas tu yayāu Merum cāityanatyāi gate 'hani | 52 | tatas tvam aparāhne matpuņyākṛṣṭa ihāgamaḥ [ manmanonayanayāmbhojavibbāsanabhāskarah (1) | 53 | mayā tūtkaņthayā tātāgamaņī yāvat samīksitum | aśaktayā tvayā sākaņi svayam ātmā vivāhitali 🛭 54 🛭 eşa svāmin svavrttānto mayā tubhyam ni[151b]veditaḥ | iti tadvākyam ākarņya jātim sasmāra pārthivah || 55 || atrăntare suravadhūyutas tatrăgatah surah | praneme bhūbhujā so 'pi tam uccāir abhyanandayat | 56 | tato vivāhavrttānte prokte Kanakamālayā | atyartham mudito devas ciram bhūpam avārtayat | 57 | divyam bhojam ca madhyālme sabhāryo bubhuje nṛpaḥ | ittham sthitvā māsam ekam so 'nyadety avadat priyām | 58 | arakşakam bhojyam iva dvikārājyam mama dviṣaḥ | upadrosyanti tad gantum anumanyasya māṇi priye | 59 | sāvadat tvatpure düre pādacāreņa tat katham | ito yäsyasi tatra tvam tato väträgamisyasi | 60 | tat Prajňaptím mahävidyām grhāņa tvam madantikāt | tato rājā gṛhītvā tāṃ vidhipūrvam asādhayat 🛚 6 1 🖡 agāc ca vyomamārgeņa priyām prstvā nijām puram | lokāih pṛṣtaś ca sakalam yathāvṛttam acīkathat | 62 | tatah krtotsavāh pāurāh procur evam savismayāh | aho bhūmivibhor bhāgyābhyudayo bhuvanādbhutaḥ | 63 || sampadām āspade 'py anye vindanti vipadam viśah asāu tu bhāgyavān vyāpadāspade vyāpa sampadam | 64 | bhūpriyas tu priyām dhyāyan pañcame 'hni yayāu nagam | dināni katicit tatra sthitvāyāsīt punaļ pure | 65 | evam muhur muhuh śāile vrajantam tam nṛpam (\*) prajāḥ |

<sup>(1)</sup> A B °vibhākarah. — (2) A nṛpa.

nage 'smin gatir asyeti nämnä Naggatim ücire | 66 | tam cānyadā gatam tasminn adrāv ity avada[ A 32°]t surah [ ādeśam svaprabhoh kartum yāsyāmy aham ito 'dhunā | 67 | vady apy enām vihāyāham kvāpi no gantum utsahe l anullanghyam prabhor ajñam tathapy ullanghaye katham [68] kālaksepas ca me bhūyān bhavitā tatra bhūpate | itah sthänäc ca nänyatra sutä me lapsyate ratim || 69 || tad vathāikākinī na syād asāu kāryam tathā tvavā l madviyoge 'nyathā duḥkham asyā bhūri bhavisyati | 70 | ity udīrva gate deve tasyādhrtikīte nrpah | akā B 156 rayan nage tatra nagaram navyam uttamam | 71 | pralobhya lokāms cānekān pure tatra nyavāsayat | cāityāny ācīkarat teşu jinārcāś (1) ca nyavīviśat | 72 | grāmān sahasraśas tatrāraņye cāvāsayan nrpah tac ca rājadvayam samyak śaśāsodagraśāsanah 🛙 73 🖡 nyāyena pālayan rājyam kridan Kanakamālayā [ Jināms ca pūjayan nityam sa trivargam asādhayat 🛙 74 🖡 so 'tha Kārtikarākāyām anyadā [C 152°] sāinyasaṃyutaḥ | narendro nagarād rājapātikāyāi viniryayāu | 75 | tadā ca pallavātāmramañjarīpuñjapiñjaram | mäkandam ekam adrāksīc chattrākāram sadāphalam | 76 | cūtasya tasya kāntasya mangalārtham ilāpatiļ. | ādade mañjarīm ekām śeṣām iva sudhābhujaḥ 🛙 77 🖡 säinyalokäs tatali sarve pattrapallavamañjarim ādāya dāruśeşam tam sahakāram vitenire | 78 | gatvārāmam nivrtto 'tha tatrāyātah ksanāntare | āmrakāgraḥ (?) sa kutreti rājā papraccha mantriņam | 79 | mantriņā ca tarāu tasmin kāsthašese pradaršite | īdršo 'sāu katham abhūd ity aprechad punar nrpaḥ | 80 || uvāca sacivo vācam svāminn asya mahātaroh | jagrhe mañjarī pūrvam ekā yuṣmābhir uttamā 🛙 81 🖡 ity amum säinikäh sarve pattrapuspaphalädikam | grhītvā cakrur aśrīkam dhaninam [A 52b] taskarā iva | 8a | tad ākarņya nrpo dadhyāu cañcalatvam aho śriyām | yāt tādršo 'py asāu cūtah kṣaṇāṇ niḥśrīkatām yayāu | 83 | yad eva tuştikrt pürvam syāt tad eva kṣaṇāntare | jäyate nīdršam vāntisamaye bhojanam yathā 🛙 84 🖡 yathā hi budbudātopah samdhyārāgas ca na sthirah

sampado 'pi tathā sarvā na sthirā iti niścitam | 85 || yas tu mohena jānāti bāliśah sampadaṃ sthirām | śāsvatīṇ manyate mandaḥ sa hi sāudāmanīm api || 86 || tato duṣkarmatāmisratamisrākalyayānayā | apetān duḥkhadāyinyā kṛtaṃ me rājyasaṃpadā || 87 ||

evam vimrsyädrtasädhudharmah pratyekabuddhas caturas caturthah | Gändhäraräd Naggatinämadheyah prthvyäm vyahärsit suradattavesah | 88 || iti Naggatinrpatikathä.

[A 32°; B 156b; G 152°]

tatas ca:

rājyeṣu nyasya putrāṇis te catvāro 'py ādṛtavratāḥ | Kṣitipratiṣṭhitapure viharanto 'nyadā yayuḥ 🛛 1 🖟 tatra cābhūc caturdvāram ekam yakṣaniketanam | tasmimśca vyantaro mūrtisthitah purvāmukho 'bhuvat 🛛 🔉 🖟 Karakandumunis tatra pūrvadvārā pravistavān | apācīsaṃmukhadvārā (1) Dvimukhaś ca mahāmuniḥ | 3 || parāņmukhaḥ (\*) kathaṃ sādhos tisṭhāmīti vicintayan | tadāparam vyadhād yakso daksi B. 157 nābhimukham mukham # 4 | Namis tu paścime dvara praviśad yaksamandire tato 'pi yadanam pragyat trtiyam akarot surah 🛚 5 🖡 Naggatis tv avišat tatrottaradvārā guņottarah (3) | yakśas cakre tato 'py äsyam tataś cābhūc caturmukhaḥ (4) | 6 | Karakandos tu sā rūksakandū[C 152b]r dehe tadāpy abhūt [ tatalı sa kandüyanakam lätväkandüyata érutim 🛙 ७ 🖡 tena samgopyamänam ca tad viksya Dyimukho 'brayit | tyaktam rājyādi cet sarvam tadādah samcinosi kim (5) || 8 || tenety ukto 'pi no kimcit Karakandur yadāvadat | tadā Dvimukharājarsim (6) Namisādhur [A 33" | ado 'bbyadhāt | 9 | tyaktarājyādikāryo 'pi nirgrantho 'pi bhavān svayam | karoti kāryam ced anyadoṣaprekṣaṇalakṣaṇam 🛙 10 🖡 kim artham tarhi räjyastho 'dhikṛtān kṛtavān bhavān | parāparādhavīkṣayāi kriyante hi niyoginaḥ (?) | 11 |

<sup>(1)</sup> A āpāci. — (2) A "mukham. — (3) A gunuttarā. — (4) A "mukham. Gette histoire nous rappelle l'épisode du I" livre de Mahābhārata, où Brahman regut quatre visages en regardant la belle Tilottamā (MBh., I, 7996 et suiv.). — (5) Comp. Ausg. Erz., p. 55, 19. — (6) A B "arşi. — (7) Comp. Ausg. Erz., p. 55, 23-25.

idānīm tu nivogatvam nissangasyocitam na te | tac chrutvā Namim ity ūce Naggatir gatadurgatih 🛚 12 🖡 vadi sarvam vihāya tvam moksayodyacchase mune | tadā kim artham anyasya nindām vitanuse vrthā | 13 | Karakandur athäcakhyäu moksäkämksisu bhiksusu värayann ahitam sädhur nindakam (1) kathyate katham | 14 | vä rosät paradosoktih sä nindä khalu kathvate | sä tu kasyäpi no käryä mokṣamärgänusäribhih | 15 | hrtabuddhyā tu yā sikṣā sā nindā nābhidhīyate | ata eva ca sănyasya kupyato 'pi pradīyate | 16 | yad ārsam : rūsao vā paro mā vā visam vā parivattao | bhāsiyayyā hiyā bhāsā sapakkhagunakāriyā (2) | 17 | anuśastim imām śastām uditām Karakandunā | te trayo 'py urarīcakrur vijahruś ca yathāruci 🛙 18 🖡 Puspottaravimānāt te catvāro 'pi saha cyutāh | sahopāttavratā mokṣaṇi sahāivāsādayan kramāt 🛙 1 g 🖡 iti pratyekabuddhänäm caturnām śamaśālinām [ sampradāyānusāreņa caritam parikīrtitam | 20 |

[vanopakāri | 21 | iti samāp!ā prasaiigāgatā pratyekabuddhavaktavyatā | iti śrī-Tāpāgacchīyamahopādhyāyaśrī [A 33<sup>b</sup>] Vimalaharṣagaṇimahopādhyāyaśri-Munivimalagaṇiśiṣyabhujiṣyopādhyāyaśrī-Bhāvavijayagaṇisamarthitāyāṃ śrī-uttarādhyayanasūtravṛttāu nayamādhyayanam sam-

kalyāṇakārinarakārivikārahāri pratyekabuddhacaritam duritāpahāri | ittham niśamya śamaśākhighanānukāri bhavyā bhajantu sukṛtam bhu-

[pūrņam ∥ıx∥

Nors. — Après avoir déjà corrigé la première épreuve de cet article, j'ai trouvé à l'India Office, à Londres, un manuscrit contenant tout le commentaire de Bhāvavijaya. Ce manuscrit, qui fait partie de la collection de Poona, est écrit avec beaucoup de soin et m'a fourni en quelques endroits des corrections que j'ai introduites simplement dans le texte sans mentionner la source.

<sup>(1)</sup> B ° kaḥ. — (2) Devendra, Ausg. Erz., p. 55, 35-36



## LES EMPRUNTS TURCS

DANS

# LE GREC VULGAIRE DE ROUMÉLIE

ET SPÉCIALEMENT D'ANDRINOPLE,

PAR

### LE P. LOUIS RONZEVALLE, S. J.

PROFESSEUR À LA PACULTÉ ORIENTALE, UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH, BEYROUTH (SYRIE).

(SUITE.)

ب

- اباط babās, père. Presque aussi usité que همتخومه. های بابام, háï babāμ (souvent on répète háï après babāμ), interj. signifiant un contentement mêlé de fierté; sert aussi à encourager.
- وای بابام های . Cf. های  $eta lpha \ddot{a}\ddot{a}$   $eta a \dot{b} lpha \dot{b} lpha \mu$  , même sens que وای بابام .
- יוּלְבְּלְט babagav'xous, bien constitué, fort (se dit même d'un coup); de belle venue, gros et gras.
- بابایکیت babair zous, viril, fort. Souvent syn. de بابایکیت
- שלטט bατάκ', fange, bourbier, et surtout fond fangeux de marais, de bouteille, d'encrier.
- ترة باتاق \*xapa barax', plongeon, oiseau aquatique.
- υ βατάκτἔης, voleur, fripon honnête qui contracte force emprunts et ne les paye pas, joueur effréné qui s'endette sans pouvoir se libérer. Βατακτἕηλήκ, métier de fripon.

- اتيرمت bατΊγρδῶ, ãs, plonger quelqu'un ou quelque chose, enfoncer; réduire à la faillite. Cf. بصترمق.
- en usage chez les Rouméliotes. C'est presque le seul mot en usage chez les Rouméliotes. Ceux d'origine européenne emploient aussi π gάμδα, αs (ital.), qui signifie surtout le gras du mollet.
- هُ baģās, m., haut de la cheminée; lucarne pratiquée dans le toit pour éclairer une mansarde, une cabane.
- υδαθέμ<sup>1</sup>, amande. Aussi usité que (α)μύγδαλου. Βαθεμ<sup>1</sup>α, f., amandier.
- ou بادنا badavãs, badigeon; toute application de couleur, de fard.
- bedia6à et –dàv, adv., gratis. Syn. χάρισμα.
- ا بادیه ou بادیه badià, sorte de large cuvette en terre cuite.

   bodoῦρ badià, homme de petite taille (contrefait), éclopé, au pied bot. M. d m. cuvette, jatte boiteuse.

  Вавня ве Мечнаво renvoie au mot arabe باطبة.
- . ايريق .cf بارده
- ارداق baρdáx, coupe et surtout carafon de terre cuite, parfois émaillée. Gyλgỳλ baρdáx, carafon faisant glouglou. Syn. du précédent. La ville des Dardanelles est renommée pour la fabrication des baρdàx et de toute espèce de poteries à émail grossier. De là son nom de چناق قلعه, Tšavàx καλὲ, la ville (m. d m. la forteresse) des écuelles, plats, etc.
- باروت \*bapou'r', poudre; en persan et arabe بارود (1). En Syrie l'addition du à بارود constitue le mot ordinaire pour dire fusil; pl. برارید, pron. bouêrîd.
- (1) L'origine de ce mot reste encore douteuse. Les uns le croient persan, avec le sens de «salpêtre» (J. A., 1846, I, 573; et 1849, II, 320); d'autres, avec

- et باريم bdρι, bdριμ, au moins, du moins.
- بازار \*æαζάρ', marché, au double sens de bazar ou foire, et de discussion sur le prix. Quelques composés sont d'un fréquent usage: باليق , bαλὴκ , marché, halle aux poissons; باليق , ἀτ , marché aux chevaux; بيت , bίτ , friperie , marché aux vieilleries , m. d m. marché de la vermine (cf. برستان).
- שְּלֵילְנְעֵּשׁ ωαζαρλήκε, discussion sur le prix, fixation du prix. Les Grecs ont formé dans ce sens un mot hybride ànalogue à bazarder : ωαζαρεύ(γ)ου, marchander.
- י אינ אינ (צ'אַנ') \*bαζηργιάν's, marchand, vendeur, surtout colporteur juif. Le terme est rigoureusement réservé aux Juifs. Le terme générique pour colporteur, applicable aux Juifs comme aux Grecs, est ωρα(γ)ματιφτήs, parfois —τᾶs.
- (بازه) bαζès, indienne de couleur pour doublures. Le mot n'est pas dans les dictionnaires turcs sous cette forme, mais il est très courant dans les bazars. B. DE MEYNARD donne بازن (du français) basin, étoffe de coton croisée.

Quatremène (J. A., 1850, I, 221), préfèrent y retrouver le radical arabe  $ο_{τ}$  «froid», en égard aux propriétés réfrigérantes du salpêtre, ce qui ferait de ομε un mot d'origine arabe. Sany-Bey, dans son Dict. turc-français, le fait venir de συρῖτιε (féminin), ce qui ne manque nullement de vraisemblance au triple point de vue phonétique, sémantique et historique. On sait combien les Grecs s'étaient distingués dans le perfectionnement des substances inflammables; d'autre part, leur terme ordinaire pour dire «poudre» est précisément συρῖτιε. Si emprunt il y a eu, c'est plutôt de la part des Persans et des Arabes, constamment en guerre avec Byzance. Nous signalerons enfin un autre mot grec, qui aurait toutes nos préférences, s'il pouvait être corroboré par quelque texte; c'est le mot βαρῦτιε «baryte». Le nitrate de baryte se dit en grec βαρῦτιε »ιτρική; or il peut se faire que l'adjectif soit tombé, et que le mot βαρῦτιε soit seul resté, non plus au sens de «baryte», mais au sens de «nitrate de baryte», substance inflammable, employée en pyrotechnie pour obtenir des feux verts.

باشدن قرع \*bašτὰν καρᾶς, bouvreuil; m. d m. noir à partir de la tête.

باشلق \*bαšλήχι', têtière de cheval.

\*πασΊγρμᾶs, conserve de viande de bœuf préparée à l'ail, comprimée et séchée.

אָם אָבּיבי \*baσμᾶs, indienne imprimée; cf. בְּבֵיב , Βασμακής, marchand d'indienne, d'étoffes. Βασμᾶ τυρί, sorte de fromage blanc comprimé. L'expression est mi-partie turque et grecque. Les Turcs remplacent le mot τυρί par le mot בִּבֹיב correspondant.

باغرساق باغرساق, باغرساق مهومان bمaمaرbر، intestin, boyau.

بانچىد \*bαγτέἐς, jardin. Le mot ωεριδόλι, n., si usité ailleurs, a été totalement remplacé par ce dernier en Thrace. پانچوان \*bαγτέου(η)βάν'ς, jardinier.

. بخشش .cf باغشش

impér. de باقتى voir; cf. بقعلم; (Åà) bακαλψμ, voyons! allons! eh bien! Peu usité dans le sens : attendons, prenons patience.

- باقر banyρ', cuivre; petite pièce de monnaie en cuivre, le باقر de Syrie. باقرجی, banyρgn's, ouvrier en cuivre, chaudronnier. Βακυρεν'ους, adj., de cuivre.
- לבלו banλαδαs et wanλαδαs, patisserie très connue dans tout l'Orient. Cf. Landberg, Prov. et dictors de la prov. de Syrie, section de Sayda, p. 125.
- [بال] miel. کبی —, bàλ guɪbì, comme du miel : excellent, savoureux.
- אלאוט βαλαβάν's et βαλαβάνκους, de belle taille, de belle venue, s'emploie souvent avec le mot בֻּבֶּעָפָל, τέκρους; cf. s. v.
- אולטבע bαλdýρ', mollet, gras de la jambe; gigot : très usité.

  —, bαλdyρὴ τἐιπλάκ's, homme du bas peuple, grossier ou d'une conduite douteuse, va-nu-pieds; parfois au sens littéral : personne aux jambes nues.
- بالديران  $*b\alpha\lambda dy \rho \acute{a}\nu^{\iota}$ , ciguë.
- ه بالطه \*bαλτᾶs, hache. بالطهجي bαλταgns, bûcheron ou sapeur.
- et بلغم والغام baλ(gy) άμ', phlegme, pituite. Le mot a dû être pris par les Turcs aux Arabes, qui eux-mêmes ont pu l'emprunter directement au syrien المنافع (J. A., 1887, II, p. 158). C'est le mot grec Φλέγμα, usité encore en Roumélie. Souvent à bαλγάμ' on accole šαλgάμ' (شلغم) quoique ce mot, d'après les dictionnaires turcs, signifie seulement navet. Le sens primitif, influencé par cet التباع, a pu se dédoubler. Le fait est que Turcs et Grecs de Roumélie emploient souvent le mot ἐαλgάμ' comme syn. de bαλγάμ'.
- et بالق مارزر. بالقبي بالتجي و cf. بالق et بازار. بالق
- et بالتَّجِين bαλγκτέάν', n., martin-pêcheur, ou tout autre oiseau se nourrissant de poisson.

. ياغلى .mielleux ; cf , باللي

elema, corne grecque. L'origine de ce mot serait intéressante à chercher : il est de ceux qu'on pourrait appeler panorientaux, étant employés dans tout le bassin oriental de la Méditerranée.

et بيات \*bαγιατ'κουs, rassis, pas frais; contraire de ταζεθ'κουs. En Syrie : خُبّر تَارَة ; بَايِت.

et بيانى \*bdγαα, tout à fait, exactement. Sens premier : simple, ordinaire.

paigoos et — s'xous, méchant, mauvais caractère, et parfois glouton. Se dit surtout des enfants. Ces significations, répondant au mot entre parenthèses, nous semblent dériver assez naturellement des diverses acceptions du mot بايتوش, chouette, chat-huant; porteur de mauvaise nouvelle.

אובע baτρ ου bay ιρι, montagne : presque aussi usité que βουνδ.

βαϊράκι, drapeau, étendard. Syn. bανδιέρα.

υ βα(γ)ιλαίζου, s'évanouir; δα(γ)ιλαίζμένους, évanoui. 'λιγουθυμῶ est employé aussi. Ιμάμ δα'ιλάζ, sorte de plats aux aubergines et aux tomates.

بيك bebéx', poupon; poupée : m. à m. un bébé.

. باتاق .cf بتاق

. دخ . cf بتر

ε βάχτ', sort, chance. Βαχτλής, qui a bonne chance.

\*bαχšήši, pourboire, cadeau.

- et بدوق boudla's, courtaud. Se dit surtout des adolescents qui ne grandissent pas.

. بورغاس .cf برغاس et برغوس

- [براقتی] براق جانم βάνυμ, laisse donc cela! Ne t'en inquiète pas; m. à m. laisse, mon âme (= mon cher).
- \*bερδέρ(η)s, perruquier, coiffeur. Βερδερειό, n., salon de coiffure, boutique de perruquier. La filiation avec l'italien barbiere est évidente.
- א אבערי , abondance, prospérité. Locution familière pour dire « quelle abondance! » (שנצטאה פולא , συρυσὰ-ἰλἐν ερεκἐτ , m. ἀ m. avec toute sa suite, abondance. Le son ν après אולא s'entend aussi chez les Turcs.

وکتلی ερεκετλήθ'κους, abondant, qui peut suffire à plusieurs.

(μ-ε) bρè, dis donc, hé, hé là-bas; ah çà. Compellatif extrêmement fréquent dans la bouche de tous les Rouméliotes surtout arméniens, levantins et grecs. Ceux-ci le prononcent souvent βρέ (βρὲ μω(ου)ρὲ, βρὲ šῦ), ce qui nous fait croire à une commune origine pour bρὲ et βρὲ; mais nous avons été bien étonné de ne pas le voir mentionné, au moins comme mot étranger, dans les dictionnaires turcs

de Yousour et de Samy (B. de Meynard le cite avec les mêmes acceptions que ci-dessus), car les Turcs aussi l'emploient, surtout en s'adressant à des non-musulmans. Les Arméniens, spécialement les femmes, le prononcent en aspirant le ρ, qu'elles font précéder d'un léger son ι, et en faisant très ouvert l'e final : b'ρρè. Βρè αμὰν, bρè ζαμὰν, cf. (Δ).

κρινήπθ'κους, de première qualité, supérieur, excellent. En Syrie : b'rinji.

يز] ع -- bì ك الرئة, entre nous : très usité.

برستان \*beζεσ1έν', marché, bazar de choses parfois précieuses, mais en général déjà vieillies (1). Cf. بازار. Andrinople possède un bezestén, un peu au-dessous de la grande et belle mosquée du sultan Sélim I°. On y montre, suspendue aux tirants des murailles, une énorme jambe peinte en vermillon, ainsi qu'une socque (جلنج من معلين), وهمكذب قنه و دارية و المعارفة و المعا

بشلك bešλίκ, monnaie de cuivre, valant autrefois cinq piastres;
de nos jours elle n'en vaut que trois.

\*bešίκι, berceau.

שׁל banaλ's, épicier. Βακαλωό, épicerie.

béïs, bey, etc. بك

ان [ این ] الله – bavà bàx, regarde-moi, tourne-toi par ici – dis donc, hé là-bas. C'est la formule ordinaire pour interpeller

(1) Nous insistons sur cette particularité que certains dictionnaires ne mentionnent pas. Étymol. : persan הַלְּוֹכְשׁבוֹט amarché à la toile», Barrien ne Mernano. Nous n'avons pas entendu prononcer בעשובו bedestán.

quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, et qu'on suppose être de langue turque (Ottoman ou Arménien). De là le mot forgé par les Levantins et adopté par nombre de Français: un banakak, ενας bαναβάκ'ς, un quidam, un drôle. Un Grec s'adressant à quelqu'un qu'il suppose entendre sa langue (Grec, Bulgare, Levantin) pourra bien lui dire: ε, bανὰ bὰκ, si surtout il a un reproche à lui faire, par exemple d'avoir été bousculé par lui; mais plus généralement il lui dira: ἄκιξει (ἄκουσε) 'δω, écoute ici, ou κύτλακξει 'δω, regarde ici; ou bien: ἐκαλὸ ωηδί (pour ωαιδί)! si c'est un enfant ou un jeune homme, ou bien: dατ si c'est une personne âgée, i. e. mon oncle (cf. ar. vulg. ἐξω). Rien n'empêche cependant d'employer selon les circonstances, le mot ωαλικάρ', τέελεδη, ἐφέντη, κύριε, etc.

bex'άρ's, célibataire; oisif. Βεκ'αρλήκ', état de — .

ه انجي bεχτέλε, gərdien de vignes, etc.

. مقرة .cf , بكرة

אלבט bε(γ)ενdίζου, trouver une chose bonne, la préférer : rare. Les Rouméliotes n'emploient ni ωροτιμώ, ni ωροθέτω. Ils ont à la place la circonlocution ἔχου καλλίτιρα.

אָנ bɛλ'ās, m., malheur, infortune. Βαἔγμηζὰ bɛλ'ā, encore un ennui, une misère! Βελ'αλήs, qui porte malheur.

بلبل buλbúλ<sup>ı</sup>, rossignol.

بلديد \*bελεdìεs, municipalité.

et μλλι et δέλκι et δέλκιμ, peut-être. En Syrie : ba(e)lkê, et barkê.

et με \*bιλλ'ούρ', cristal. Τὰ bιλλ'ούρ'α, service de verre, de cristal. Βιλλ'ουρβής, verrier (non vitrier).

ينا bivãs, bâtisse : très usité.

cation se rattache au sens d'article, d'alinéa, que comporte aussi ce terme en turc.

. منكشد .cf بنغشد

[بو] celui-ci. مكر , hoῦ κὶμ, qui est-ce? Employé de la même façon que ا. Cf. s. v.; cf. en outre ند

. rognon بوبرك \*beubpéx\*, rognon بوبرك

י אינעט ου אין \*σιπερλήθ'κους, poivré. La désinence λη seule est turque; le σ est parfois prononcé b, comme en turc.

\*bούτ', cuisse, gigot : t. de cuisine.

[بوجاق] — کوشه مدونهٔ که مونهٔ مونهٔ مونهٔ مونهٔ dans tous les coins. Expression employée pour désigner deux inséparables, ou bien mari et femme; se dit aussi de choses qu'on trouve souvent côte à côte.

بوجك \*beugéκ', insecte, surtout coléoptère; cafard, petite bête répugnante, ver à soie, d'où بوجكلك \*beugeκλίκ', magnanerie.

\*bovdáxı, nœud dans du bois.

لودالارلم boudaλās, sot, imbécile, naïf; - λýκ', sottise.

bo(υ)doύρ's, courtaud.

[بورا] الله boύραλys, d'ici, indigène.

Bουργά΄s, Bourgas. Nom de localité, ancien castrum sur la ligne du chemin de fer de Constantinople-Andrinople,

tête de l'embranchement sur Salonique. Le nom complet est قوله بورخاس, la citadelle crénelée, ou la ville forte flanquée de tours (cf. قوله). Le mot بورغاس n'est autre que توله n'est autre que توله برغاس).

- υ بورغول \*bληγούρ', parf. δουλγούρ', blé concassé servant à faire du pilau, de la soupe. En d'autres pays de langue grecque, le mot turc a été déformé jusqu'à devenir , συηγούρι. Ar. برغل.
- پورك \*beuρέκ', pâté, gâteau; terme assez générique. Ailleurs, δουρέκι. — τέλε, fabricant, marchand de pâtés.
- بورمق \*boυρdíζου, tordre quelque chose, châtrer; —σμένου άλουγου, cheval châtré.
- es classes pauvres. Nous n'avons pas trouvé cette acception, très courante en Roumélie, dans les dictionnaires turcs que nous avons pu consulter (cf. Μικιοsich, Die türkischen Elemente in d. südost- u. osteuropäischen Sprachen, I, 33). Le برمه ou برمه, pâtisserie arabe à fils de pâte tordus, vient du turc بورمة, tordre (cf. Landberg, op. supra cit.), mais en Roumélie il s'appelle برمه برمه برماه المعارفة.
- بوينوز .ou بورنس boupvouji, burnous. Cf بورنس
- \*bουρή, tuyau, surtout de poêle, de cheminée; plus rarement et par dérivation, trompette.
- بورونجك buρuvgún', gaze de soie. Le mot τύλλ' est plus employé par les Grecs.
- [بورونلو et بورونلی] اوزون bουρνουλούς, qui a long

bούj', glace; adv., très froid. Βουζλούθ'κους, glacé, contenant de la glace. Βουζ guth', froid comme glace. κουζχανᾶς ου – νές, glacière (1).

buζúκ, anus.

ابوس] مريف  $b\dot{\omega}\dot{s}$   $\dot{\epsilon}\rho i\varphi s$ , homme vain, fat, mazette.  $B\dot{\omega}\dot{s}^{\prime}k\alpha$ , en vain, inutilement.

\*bosiνάκ's, bosniaque, habitant de la Bosnie.

. bwyãs, taureau بوغا

بوغاچة \*boυγάτδ', n., ou boυ(ω)γάτσα, f., pâté (variété de بوغاچة), fabriqué spécialement par les boulangers, et consommé par nombre de personnes, en guise de déjeuner. Étym. ital. focaccia, fouace, galette. Вавыев ве Мечиляв.

bouyáj', défilé, détroit; rarement gosier. \*\*

لوغية \*bωγτšãs, m., paquet ou pièce d'étoffe servant à envelopper. Ar. vulg. de Syrie بوغيد.

\*boυ(γ)λαμᾶς, viande d'agneau à l'étouffée; m. dm. étouffement, étranglement, chose qui bourre.

اله پوڅاجه \*bωγμαβãs, coqueluche بوڅاجه

[بوق] دن – δωκτὰν, sale, indigne, de nulle valeur, chose manquée, ratée.

- bωκλούκ', balayure, ordure. (τὰ) Βοκλούκ'α, immondices, voirie. Βωκλουκτέἢε, balayeur d'immondices, agent de la voirie.

بول \*bωλκουs, lache, i. e. trop large; abondant, copieux.

(1) Les glacières d'Andrinople sont surtout fournies par les glacons charriés par l'Arda, affluent de la Maritza. De là le cri souvent entendu pendant les chaleurs de l'été : Αρdανγν bουζοῦ, glace de l'Arda!

- יפלע, tante. Βουλίτσα, nom ordinaire donné aux femmes juives de classe moyenne et inférieure, quand elles portent leur costume traditionnel. Cf. Μικιοsich, op. cit., I, 32.
- φουλαšίτ'κους, mêlé, embrouillé. Très usité avec σουλύ: σουλὸ ὁουλαšίτ'κου, c'est bien embrouillé tout cela. On entend aussi parfois ὁουλανήθ'κους de بولانيق, avec le même sens.
- بولاماچ δουλαμάτδ, espèce de soupe épaisse à la farine.
- μουλαντῆ (pron. de τ = t), trouble, désordre. Au sens de nausée, soulèvement de cœur, on emploie ἀναγοῦλα.
- . صاللانه .cf , بوللانه
- et אפּלפלי, foule, grande quantité. Ενα δυλύκ' ωηδ'à, une nombreuse bande d'enfants. Syn. συρὰ, σωρὸ.
- بوللق \*bωλλούκ', abondance.
- بوم bàμ ou bàυ, particule de superlatif بوم بوم bàμ bàκ, très mal, tout à fait mal.
- ου بونجوق ου بونجوق \*boυνgούκ', grains ou boules de verre, servant à faire des colliers.
- .اوزون .baille, stature. Cf بوى
- [بويلم] شويلم šeuïλė beuïλè, comme ci, comme ça. Syn. قتة مُويلم أَخْرُهُمْ يُورِيلُمُ أَنْ مُؤْرِيْهُمْ الْ

- [بوينوز] κετέὴ δωϊνούρ ου δωϊνουζοῦ, caroube, m. ἀ m. corne de chèvre. On entend prononcer parfois δο(υ)ρνούρ.
- به \*bè. Interj. exprimant l'impatience; s'emploie aussi avant πουζούμ (قوزوم, mon agneau) pour supplier, demander. A souvent pour syn. bρè.
- υ βαχάρι, n., épices, aromates. Βαχαρλήθαους, épicé; souvent : βαχαρλή διβερλη, épicé, m. α m. épicé-poivré.

.بازار .cf بیت

[بیتان], finir. Employé dans deux expressions curieuses signifiant toutes deux : c'est fini, c'en est fait; parfois : c'est à tout jamais perdu : میتانی کیتانی میتانی میتانی میتانی میتانی بیتانی میتانی بیتانی میتانی بیتانی میتانی بیتانی میتانی بیتانی بیتانی میتانی بیتانی ب

\*bουτἔακτέής, aiguiseur de couteaux, rémouleur.

پیچینجی \*bıgyπτšὴs, tricheur (turc class., scieur). پیچینجانی \*bıgyπτσγλήπ', tricherie. L'écart entre l'orthographe turque et la prononciation existe sûrement.

.باش .cf بيك

μερέες, énigme.

ه بیلمییجی b،λεϊģήs, rémouleur.

- ou بينيش ou بينيش biviš<sup>i</sup>, action et manière de monter, surtout à cheval.
- bουγιουράβου, venir, entrer chez quelqu'un. Syn. καλοῦς (pour καλῶς) οὐρίβου (ὀρίβω), بيورك et au pl. بيور , bούγιουρ

<sup>(</sup>i) On remarquera cette curieuse forme verbale grecque. Ce n'est autre chose que la 3° pers, sing, de l'aor, du verbe turc Δε<sub>ω</sub> conjugué à la grecque, comme si l'indicatif était biτεύου ou biτῶ, aor. (ἐβἰτισα =) 'βιτ'σα, 3° pers. 'βιτἔι, Κὶ == καὶ.

et ἐσύγ'ουρου», veuillez, daignez entrer, vous servir, etc., syn. du تفصّلوا, تغصّلوا; ou bien, avec interrogation dans la bouche d'un égal ou d'un inférieur, plaît-il? Ar. vulg. نعم ?
Pour toutes ces significations, le mot grec οὐρίετι (ὁρίστε) est beaucoup plus usité.

### پ

- ه پاپا \*ωαπάρα, soupe où le pain a longuement trempé; par ext. brouet, plat raté; chose fade, insipide. Le mot serait d'origine slave: păpáră, soupe au pain. Вавыва ве Меумавь.
- ياپازلتى ωαπαζλήκ', prêtrise, sacerdoce. On dit aussi ωαπαδ(α-ρ)<sup>ει</sup>δ.
- ש پاپاز بخنيسي هασάζ γ'αχνισὶ, sorte de bouillabaisse; matelote de poisson; cf. پلاکي.
- پاپوچ \*ωαπούτέ', soulier, chaussure (1). Παπουτέτέης, cordonnier, savetier.
- [پات] هکرت دا et parfois هم κύτα, bruit de coups tombant sur le dos de quelqu'un, sur une enclume; volée de coups. Voir aussi s. v. چات.

.چاترة .cf إپاترة]

שיגעסא ωατλαdιζου, éclater, faire explosion.

(i) Nous donnons à ce mot l'astérisque, parce que c'est le terme le plus générique dans le sens de «chaussure». Le mot πουδύματα (ὑποδύματα) ne signifie plus que «bottes»; φυλλάρια s'emploie pour désigner la chaussure ordinaire des gens de condition modeste, sans clous et à semelle plate; syn. γιμινιὰ (cf. s.v. ౘ.).

(9) En fait d'onomatopées, le turc et le grec de Roumélie, qui a pris à ce dernier à peu près tout ce qu'il y a trouvé en ce genre, sont d'une richesse incomparable. C'est toute une langue αcriée» existant à côté de la langue parlée, ou plutôt l'envahissant, s'incorporant à elle, et lui donnant une vie, une

saveur qu'on retrouve difficilement dans d'autres idiomes.

- پاتلانغی \*σατλαγκούτε', jeu d'enfant produisant un bruit éclatant : consiste en un petit tube de bois où un piston pousse l'un contre l'autre deux bouchons, à frottement dur; sarbacane.
- [پاتیر] همتان عور باتیر همتان موتیر ایاتیر] منتیر (پاتیر) dade tumultueuse. Cf. aussi
- پاتيردى ωατηράῆ, fracas, bruit tumultueux. کورلدی —, gupuλτι, bruit et fracas.
- ه پاچاوره \*ωατέαῦρα et ωατέαδοῦρα, chiffon, toile, linge à essuyer.
- "هر \*ه τέᾶε, plat gélatineux fait avec des pieds de mouton. Un des plats classiques chez les Turcs et les Arméniens.
- [پارچە] پارە سىمېم سىمېتغىق, en pièces, en lambeaux.
- שׁנְסְּבֹּט ααρμάκι, doigt, comme mesure de profondeur, de hauteur. Ενα ωαρμάκι, un doigt, un petit peu.
- " παρᾶς, para, 40° partie de la piastre. Au pluriel παράδις, argent. Εχει παράδις, il est riche.
- پارچە, cf. supra, پار**د**
- [پازوق], sorte de rave. طورشوسی —, σαζούκ τουρέουσοῦ, choucroute faite avec ce légume. C'est le mot پازی, bette poirée. Cf. Barbier de Meynard.
- پازواند) \*همرگمعنمان) پازواند (پاسبان) پازواند
- wašās, pacha. Parfois terme de tendresse sur les lèvres des mères : ἔλα καλόμ', ἔλα wašάμ', viens mon bon, viens mon prince.
- باصديرمة .cf. باصديرمة

- et پنبوتجى \*همەئەنىمىتە، marchand de coton, et surtout cardeur de coton et de laine. Cette dernière spécialité est encore en Turquie d'Europe, comme en Syrie et au Liban, l'apanage des Juifs<sup>(1)</sup>.
- et پنجار ه ανήάρι, betterave; équivalent du français pi-voine pour dire rougir de honte, rougir vite et beaucoup.
- שال ه ه المحرس ه المحرس ه م المحرس الم
- σύρ, onomatopée imitant le bruit du vol d'un oiseau ou du feu qui brûle. Se répète ordinairement : ωὐρ ωὐρ...(ἀ)-ωέταξαν, et ils s'envolèrent...
- et برانقا \*bράνκα, galère, chaîne des galériens. Le mot est d'origine italienne : branco(?) d'après ΒακΒΙΕΚ DE ΜΕΥΝΑΒΟ. \*Βράνκαξης, galérien, forçat.

.يرتيق .cf , پرتيق

پرده \*هدومdès, m., rideau.

שנא "ταχτά ωεράεs, cloison en planches, m. à m. rideau de bois.

پرنج \*πιρίνថι, cuivre. Πιρινέενιους, en cuivre.

پرونك \*ωεζευένκ's, entremetteur; infâme. Πεζευενκλήκ', métier d'—.

<sup>(1)</sup> Le mot μένες doit certainement son origine au grec βαμβάκι (class. βάμ-6αξ) qui est encore le seul employé par les Thraces; mais on remarquera que c'est la forme turque qui a été adoptée dans le sens de « marchand ou cardeur de coton» : παυδουκτέὴς.

<sup>(2)</sup> Aor : 'ωῆγι et ωᾶῖ.

- sés et séchés en lames minces. En Turquie on a surtout recours aux pruneaux; en Syrie on se sert plutôt des abricots vulgaires appelés مشمش et qui fournissent ce que le peuple appelle ماردين) امردين).
- et پسی هنσίκα, f., chat : terme familier. Cf. l'ar. vulg. de Beyrouth بسیّن , بسیّن.
- "σιέτιμαλι, serviette de bain, sortie de bain. Πιέτιμαλgns, fabricant ou vendeur de σιέτιμαλια.
- ש (ε) ἐκίρ', serviette de toilette. Pour la serviette de table, les Rouméliotes emploient ωιτέέτα, de l'ital. pezzetta, dimin. de pezza, pièce (de toile).
- پشين هوده '', par avance, fait ou payé d'avance. Employé surtout dans l'expression پشين پاره \*هودهٔای هموه , argent comptant.
- et پخز \*σετμέj', moût, raisiné. C'est l'équivalent du دبس des Syriens.
- يلان \*ωιλ(ι)άΦ', pilau. Aģèμ ωιλάΦ', pilau aux petits oiseaux, m. d m. pilau des Persans (2).

On entend parfois πεσ7ίλι, ce qui est plus près de la prononciation classique turque.

<sup>(3)</sup> ΣΝς = wλακή. Barbier de Meynard cite ce mot sans en indiquer l'origine, comme s'il était purement turc. Nous croyons, avec Ρέπισὲs, Λεξιπὸν

- پلتك \*ωελτέκ's, qui zézaie ou bégaie.
- שנא שελτές, m., gelée, gélatine. Dans ce dernier sens, on emploie aussi le mot ģελαdίγια (orig. ital.).
- پليبج \*&ιλίτε\*, poulet, poussin.
- پنبته \*ωενδέ, invar., et ωενδές, adj., rose. On dit aussi ωενδεθ'κους.
- (پنکوك) ωενκούκ, sorte de pâté farci (angl. pancake, prononcé pankūk en Orient, influence flamande?).
- ويلا et پويلة πουλου, n., plume d'oiseau.
- et μεστούρ' et πουτούρ', n., culotte de paysan, à larges plis et serrée aux jambes; souvent aussi partie inférieure de cette culotte s'adaptant sur le mollet en forme de guêtres.
- پورتغال \*ωουρτουκάλ', orange. Πουρτουκαλ'ά, oranger.
- پوسکول \*συσκύλ', gland de fez, houppe. Πυσκυλλύς, à gland.
- ש שייי σουέλ's et σουέλικουs, garçon mal famé. Injure très fréquente en Turquie. Mot pers.
- پوصلاه " پوصلاه" پوصلاه numéro inscrit sur un chariot, une voiture. Le mot n'est pas donné comme étranger à la langue turque; il a toutefois une certaine physionomie italienne, qui nous le rend au moins douteux; cf. پوصول bussola, boussole; et infra پوليده (en ar. vulg. پوليده).

Ελληνοϊταλικόν, que le mot est grec et doit son origine au verhe κλακόνω, presser, étouffer. Et de fait, le mets est une sorte de ragoût à l'étouffée, à base de poisson. Le پایاز چنیسی, cité plus haut, en est une variété.

. بوغاچه .cf. پوغاچه

- پول \*woύλ', écaille de poisson; timbre, pain à cacheter.
- پوللق \*χουλλούκ', charrue. Barbier de Meynard indique comme étymologie le polonais plug. Nous ne résistons pas au rapprochement avec l'anglais plough et l'allemand Pflug.
- پولیچه πόλιτεα, lettre de change, billet à ordre. Ce mot italien polizza a fait fortune en Orient; on le trouve aussi en ar. vulg. بولسه, avec le même sens.
- \*σεχλε[ι]υάν's, lutteur, athlète. Πεχλευανλήκ', profession de lutteur. Αλ σεχλευάν, sorte de raisin de table rouge incarnat: آر, vermeil, incarnat.
- שונقو ωιάνχου, n., loterie, jeu de tourniquet. Mot ital. pianco et banco.
- ಕ್ಷಾ \*ಹ/τš, invar., et ಹ/τಕೆ κους, bâtard : encore une des injures si courantes en Turquie. Sens primitif : «toute chose petite, sans valeur, inutile». Вавыев де Меумавд.

[پيدة], cf. ساخ.

عيسلك ωισλίκι, malpropreté.

[پینیر] هوتاکه. Ce mot qui signifie fromage n'est employé par les Grecs que pour désigner certaines spécialités: طولوم طولوم, τουλούμ هوتاکه , sorte de lait caillé fortement décanté, analogue au پینیری de Syrie, m. d m. fromage d'outre; بصمه , هموسم هوتاکه ( ou هموسم تاکه), fromage blanc frais, comprimé.

سکری —, σεῖνὶρ ἔεκερὶ, sucre blanc fondu et mou comme du fromage.

ٿ

[U] Particule très souvent employée avec κας λίος, lui-même, avec diverses nuances de sens. Dans ce cas, très souvent, les Grecs prononcent le mot U comme s'il était terminé par un Δ: τὰκ κενδισή, le voilà! c'est lui en personne; c'est tout à fait cela, parfaitement juste.

.طابان .cf تابان

تابوت \*ταδούτ', cercueil, bière.

et طیه \*τάπα, f., bouchon, liège.

تاتار \*τατάρ's, tartare.

تاتارجق \*ταταρφήκ', sorte de moustique tacheté de blanc, et à la piqure très venimeuse.

et ترله \*ταρλᾶε, m., champ labouré, sillon.

ταζές et ταζέθ'κους, frais, nouveau.

تازى \*ταζή, f., lévrier.

ου κουδ ου κουδ \*τασμάς, m., collier de chien.

- ταλίκα, orig. slave, voiture. Syn. avec nuances assez mal définies: bραšο6 et bρίτέκα, deux mots très usités et d'origine slave.
- اران \*ταυάν', plafond. Ce mot s'entend parfois en Syrie, dans le même sens, mais avec prononciation emphatique du ت. Ταυὰν συπυρgυεσὶ, grand balai pour enlever les toiles d'araignées (tête-de-loup).
- ταυᾶs, poêle à frire, chaudron à fond très large et à rebords très bas.

.طاولد .cf , تاولد

τεbεšίρ', craie. تبشير ou تباشير

τεπές, m., sommet; toupet, huppe, aigrette. Syn. κουρΦή (κορυΦή).

υμετεπελής et τεπελήθ'κους, qui a un sommet, une huppe, un toupet.

τυββάρ's, négociant. Τυββαρλήκ', négoce : plus employé que le nom de personne, qui a pour syn. ἔμπουρους.

ταχσιλάρ's, percepteur, encaisseur.

.پرده .cf تخته

\*τεσχερές, m., permis de chasse et passeport, tezkéré.

[τράκ] τράκ. Ce mot qui signifie raser n'est employé par les Grecs que par manière de plaisanterie : τρὰκ' τοὺν ἔκαμαν, on l'a complètement rasé. Τρὰκ' παρᾶ, βὲρ παρᾶ : se dit en frappant sur la nuque de quelqu'un quand il ne s'y attend nullement. Le sens serait : je t'ai rasé, paye-moi; mais le mot παρᾶ n'est prononcé une première fois que pour préparer la rime.

τερατό(υ)ρ, sauce assez semblable à l'aïoli. Syn. σκουρδαλία.

τράμπα, échange, troc. Mot ital. tramuta, brocantage.

- τερδιές, éducation (ar.); assaisonnement : employé dans ce sens pour désigner une sorte de sauce ou de soupe blanche au citron et aux œufs battus : τερδιές ου τερδιελίθ'κη σοῦπα.
- τερτίπ', ordre, méthode. Employé surtout avec χουρλε (χώριε): χουρλε τερτίπ', sans ordre, sans suite.
- τερβημανλήκ, office d'interprète. Pour της, les Grecs l'emploient quelquefois, mais ils lui préfèrent dρα-gουμάνους ου διερμηνέας.
- τραχανᾶs, m., sorte de pâte faite de farine, de levain, avec mélange de tomate et de courge et que l'on conserve comme provision d'hiver.
- [ εχρι τέρς, à l'envers, au rebours. S'emploie dans les deux expressions: εχωώς, τερσινέ, à l'envers, dans l'autre sens, syn. ἀνάπουδα; εχω τέρς guια(b)ούρ'ς, homme obstiné, fâcheux, pas comme tout le monde, m. à m. chrétien à l'envers.
- τερσανès, arsenal. Sans prétendre trancher la question d'origine, nous nous contenterons de mentionner ici les mots apparentés : ar. ετωίες et ετωίες (cf. Z.D.M.G., 1864, p. 725), εταία εταια εταια

- ου تورشی τουρέή, légumes, surtout choux, confits dans du vinaigre; choucroute. Ar. vulg. طرشی. Τουρέουβήε, préparateur, vendeur de —; fém. τουρέουβήδηνα. Τουρσουζούμι, jus de choucroute.
- τουρούν&, orange fade, amère; cédrat.
- [تروب] \*τρούπ', rave. Employé dans l'expression جریی , τρούπ guthì, comme une rave, i. e. très bien, comme le Pont-Neuf. Parfois syn. du mot d'argot « zut » ou de l'expression « tu peux te fouiller ».
- ترید \*πιρίτ', pain en morceaux trempé dans du bouillon, ou dans une soupe au beurre et au fromage. Je n'hésite pas à y voir le mot arabe ترید.
- \*τεζέκ', motte de terre, glèbe; grumeau; pain de fromage. Les dictionnaires turcs que nous avons consultés ne donnent que le sens de fumier; or les significations que nous signalons ont cours aussi bien parmi les Turcs que parmi les Grecs de Roumélie. Il y aurait donc lieu de compléter les vocabulaires en question.
- توکاھ (du pers. دستکاه) \*τεζημιάχι, table d'artisan, établi; machine d'artisan maniée avec la main.
- τεσλίμι, résignation, abandon; action de confier quelque chose complètement.
- . تاليقا . cf. تعليقة
- \*τα'λίμ', exercice militaire. S'emploie avec le verbe κάμνου et reste toujours au sing.
- "τιφτίκ', charpie, chose usée, effilochée. Employé au sing. avec le verbe γίνουμει: αὐτὸ τοὺ ρούχου τιφτίκ'

γέν'κι  $\varpi^i \alpha'$ , cet habit est tout usé, m. d m. n'est devenu que charpie (1).

ου تغنك τυφέκ, fusil. Τυφεκτέής, armurier.

ταξίμ', partage des eaux, lieu où un aqueduc se ramifie. Un des quartiers de Constantinople porte ce nom.

.طاقلاق .cf , تقلاق

- של "τέκ' ου τέκ'κους (le premier invariable comme τιφτίκ'), impair, unique. Correspond à l'arabe בּבּׁה . \*Τέκ'κου τυφέκ', fusil à un coup, par opposition à τἔιφτὲς (cf. בְּבָּּבִּה), fusil à deux coups. בְּבִּיב ה דֹצׁוּ κτἔιφτ' μου τέκ', pair ou impair? Parfois הבּבּׁי דֹצׁ לִבּבׁה κτἔιφτ' μου τέκ', pair ou impair? Parfois בּבִּי ה בּצׁ לִבּבׁה κτἐκ ἐκάννὰ, seul, sans être accompagné. Dans ce cas, les Rouméliotes emploient plus fréquemment la curieuse expression : 'πήρι του κι(ου)φάλι τ', πάῖ, il s'en alla (tout seul); m. ἀ m. il prit sa tête et s'en alla. Cf. l'ar. vulg.
- τεκερλέκ', un rond, et surtout un zéro. Employé par les enfants en langage d'école, en parlant de leurs notes.
- ακό τεκμές, m., ruade. Τραδώ έναν τεκμέ, lancer (tirer) une ruade.
- דאבע τεκμίλ<sup>ι</sup>, mot employé comme adjectif indéclinable et adverbe dans le sens de tout entier, entièrement; achevé, parachevé, parfait. Se rapproche, comme sens, de eν-guíν<sup>ι</sup>.
- τελ', fil de fer ou d'autre métal; fil de télégraphe, parfois télégraphe, comme dans l'expression χτυπῶ ἔνα τέλ', lancer une dépêche. L'ar. vulg. a تَيْل dans le même sens,

<sup>&</sup>quot;carder (le coton)». فقك carder (le coton)».

mais ce mot barbare est emprunté à تلغراف, qui n'a de commun avec تل qu'une similitude de sons purement fortuite.

تل قطایف, τἐλ καdat̄φ', pâte sucrée en fils fins, correspondant au برما des Syriens.

τελφέs, marc de café.

ταμάμ', adv., juste, exact. Syn. : σουσία.

- ἐκ, ἰκος et κένς \*daμγ(g)ās, marque, empreinte, stigmate.
  Daμγαλŷs et daμγαλŷθ'κους, qui a une marque, une tache.
- et تنى \*τεμελλ'άχι (sic), salut à la turque. On remarquera combien la prononciation du mot s'écarte de son orthographe turque.
- τενδέλ's, paresseux, f. τενδέλ'σα, n. τενδέλ'κου, et ainsi pour les adjectifs de cette catégorie. Τενδελλίκι, paresse.
- et عنبوره طنبور و \*τ(σ) αμδουρᾶς, luth oriental, correspondant au عود et parfois au طنبور des Arabes, d'où certainement le mol تنبوره Ταμδουραβής, joueur ou vendeur de ταμδουρᾶ. Cf. notre étude sur les instruments de musique arabes, Al-Machriq, 2° année (1899), p. 408 et suiv. et 561.

τενήερες, marmite, casserole.

et تندور τανθήρ, appareil destiné à faire sécher le linge, consistant en une sorte de grand tambour de bois constitué par des lattes recourbées, et au centre duquel on place un brasero. Toile ou couverture éployée faisant tente ou baldaquin. Le طنطور des Libanaises (sorte d'immense coiffe retombant du haut d'un appareil placé au sommet

de la tête) n'aurait-il pas la même origine (1)? Le sens primitif de table basse recouverte d'un tapis, avec un réchaud par dessous, ce qui ferait dériver le mot turc de تتور, four, etc., n'est guère usité parmi les Grecs, l'appareil lui-même étant tombé en désuétude.

\*τενεκές, fer-blanc; vase ou bidon en fer-blanc : mot usité dans tout le Levant. Τενεκεψής, ferblantier.

τευατούρ', rumeur, bruit, confusion, cancan, commérage.

τουδέ, repentir. Employé adverbialement, le plus souvent avec le verbe turc ايتك : τουδέ ετ λμ (ἔκαμα) σ'ὰ σοῦ..., j'ai fait pénitence que..., i. e. j'ai juré qu'on ne m'y reprendrait plus.

τουτ', n., mûre. Dουτ'à, mûrier. Καραδούτ', mûre noire (carmin foncé). Syn. σκάμνου ου ἀσκάμνου.

τυτυνήν)s, marchand de tabac. Syn. καπνᾶs. Pour le mot tabac, les Grecs emploient καπνὸς ου ταδάκκου.

. درلو .cf , تورلو

[توز] المحون \*λιμών-τοζοῦ, alun; m. dm. poudre de citron.

τούδλα et τούγλα, brique; du lat. tegula.

τοκάτι, soufflet (coup).

. كوفته cf. توكوروك

et τυλθέντ', pièce de gaze, de tulle ou de mousseline blanche; autre prononciation τουλπάν'.

<sup>(1)</sup> Cf. cependant Dozr, Supplém. aux dict. ar., II, 39, qui renvoie à صوصو et طرطور

- et تومبالات ou حبباك, دمبلك (avec ou sans المبيلة) τυμβελέχ, sorte de tambour hémisphérique, petite timbale; chose ou personne arrondie, replète.
- \*τιμάρ', soin donné à un cheval, action d'étriller; étrille; par extension, éducation, soins donnés à des enfants. \*Τιμαρεύ(γ)ου, soigner un cheval, élever un enfant. تمارخانه \*τιμαρχανας ου χανες, maison de santé.

et دميرى deμιρβηs, forgeron.

#### 3

ou جابه gaba, gratis. On dit aussi جابك ģabadav, gratis.

\*gady (toujours fém. en grec), sorcière, magicienne, et surtout mégère; mot d'origine persane.

"dζάτου, terme enfantin: cri que l'on pousse en apparaissant brusquement devant un petit enfant, probablement au sens de vampire, croquemitaine (عادی). Samy (Diction. turc-fr., p. 369) donne ce sens interjectif au mot أح.

- جام g'aμι', verre, vitre. جاملق gaμλίκ, endroit recouvert de vitres.
- g'aμλ, mosquée et aussi, très souvent, minaret. Pl. τὰ g'aμλ.
- [جان] ģàν, âme. Usité dans le terme de tendresse ou de politesse جانم ġάνγμ, mon âme, i. e. mon enfant, mon bon, mon cher; et dans l'expression جان صقنتسى ġὰν σγκγνγγκγ, ennui, agacement, m. d m. serrement de cœur.
- جانباز gavba'ns (pour gavbajns), pers., saltimbanque; originairement danseur de corde. Gavbaζλήκι, tour de saltimbanque; parfois finesse, ruse.

جانفس φανφέκ, gros de Naples, taffetas, tulle pour voilette. Ar. vulg. جُنْفَيْص, canevas.

gubės, manteau oriental, avec ou sans pelisse. Comparer jupe, jupon.

geράχ's, chirurgien; plus usité que χειρουργός.

يرت glρτ', petite prune.

gildávi, sacoche, pochette, portefeuille.

#نودة بودة \*#eccese, petite cafetière.

\*ģι(γ)έρι, foie, viscère. Ĝιγεράης, vendeur de foies, de cœurs et de tripes de mouton ou de bœuf. Ĝιγεράκια, morceaux de foie et de cœur rôtis ou sautés. Expr.: μ' ἔφαγι του ģιγέριμ' ου τὰ ģιγέριαμ', il m'a agacé, assommé à force d'instances, ou bien par ses plaintes, ses cris, ses pleurs (1); ģιγερουφάγι, personne et surtout enfant agaçant, m. à m. mange-foie. Les mères lancent souvent ce mot à leurs enfants têtus, pleurnicheurs; syn. γρινιάρ's ου γρινιάρ'κους, têtu, obstiné; qui pleurniche ou grommelle toujours.

educabéτ's et gavabéτ'κους, terme d'insulte ou de réprimande : misérable, coquin. Pour le sens primitif de ce mot coranique (sens absolument ignoré des Grecs, qui cependant en font un grand usage), nous renvoyons aux dictionnaires. Syn. : μυσυbέτ'ς.

φuνδύš, n., divertissement; réjouissance publique, foire. Ce mot signifie en persan «mouvement».

جواب gʻov[ $\varepsilon$ ]( $\varepsilon$ ) $d\pi$ :, réponse à une lettre.

(1) Cf. l'expression arabe vulg. شال مَسْيني «il m'a extrait (enlevé) mon...?» Le sens exact de ce mot est encore à trouver. Nous nous proposons d'y revenir dans une étude sur quelques expressions vulgaires du dialecte de Syrie. جواهری κο(χ)αρκής, bijoutier, joaillier. Sobriquet pour un personnage original ou niais : Κο(χ)αρκή Μῆτρους (= os; Dimitri le joaillier).

حاجوى guges, nain. Cf. l'ar. جوجة

\*έ'ου(u)ρέ'ινα, f., risée publique, moquerie, action de tourner quelqu'un en ridicule, de se payer sa tête. — τοὺν ἔκαμαν, on l'a tourné en ridicule. Le mot turc (?) (1) signific primitivement jeu et danse de gens ivres.

.چوماق .cf جوماق

geuμερτ's, libéral, généreux. Geuμερτλίκ', générosité.

gouvbodo, mot imitant la chute d'un corps dans un liquide, ou le bruit d'une personne roulant dans les escaliers, ou les descendant à la hâte. S'emploie avec le mot presque identique بانبور, κανδολο κουνδολο.

- جونبه ģώμδα, se dit de celui qui se met la tête en bas, les pieds en l'air.

abîme. Syn. 'σΊὰ gρέμνα (= κρῆμνα), aux abîmes!

#ģέπ², f. s., poche.

(جيرة) g̃iρα, inv., très noir, ou crasseux. G̃iρα μαῦρους, tout noir, tout couvert de crasse. — Nous n'avons rien trouvé sur ce vocable: nous le mentionnons ici, au cas où il appartiendrait à la dialectologie turque.

### $\epsilon$

پالامتى \*ģabaλadā, ās, s'agiter, se démener : exactement gigoter. Le z de ce mot a fini par se prononcer z, même chez les Turcs.

<sup>(1)</sup> Nous le croirions plutôt slave.

- (de چابوق) τσάδουβακ et τὰν, vite, très vite. Le premier se répète assez fréquemment.
- בְּבֶּׁבֶּׁב \*τέαπατέούλ's et ούλ'κους, négligé dans ses effets, sa mise, indolent; f. τέαπατέούλα, se dit souvent des servantes négligentes et paresseuses.

.چانچاق .cf چاق

- τέαπραέ/τ'κους, chose mélangée, bigarrée.
- קּיְנְאַנְטֵּ τἔἀπκήν', f. ήν'σα, n. ήν'κου, gamin, polisson, débauché. Τἔαπκηνλήκ', polissonnerie, vagabondage. Sens propre : galopin, de چاپیق.
- پاپٽ \*τσάπα, pioche, pic, hoyau. Ital. zappa.
- [ال جات] بات به τέὰτ ωὰτ. Imitation du bruit que fait un corps en se brisant, ou de deux corps qui s'entrechoquent. Signifie parfois : parler une langue tant bien que mal. Ar. vulg.
- ילא τέαταλι', \*fourche; grande fourchette à salade, fourchette grossière en bois.
- [εμίτα τέάταρα ωάταρα, plus expressif que τέάτ ωάτ pour dire: mal parler une langue (1).
- τšατλάθ'κους, fendu, crevassé.
- (¿) κἔατμαλήθ'κους. S'emploie presque exclusivement au pluriel neutre avec φρύδια, sourcils, pour désigner des sourcils épais, arqués, et se rejoignant presque au haut du

<sup>(1)</sup> Cette onomatopée a été forgée par les Ottomans pour tourner en ridicule la manière dont les populations slaves des Balkans prononcent le turc. Il y a là une imitation de certains sons qui reviennent fréquemment sur les lèvres slaves, p. ex. quatre.

- nez, à la persane. Le mot turc signifie : assemblage de choses clouées provisoirement, faufilure.
- [ בונע ou גויבע, σέατήρ σατήρ, craquement, bruit d'un corps qui se brise, qui vole en éclats. Plus fort que τέατ σάτ.
- τέαdýρ', tente, abri en forme de parasol.
- τέαρέαφ, n., drap de lit; \*grand voile dont se couvrent les femmes turques. Employé surtout dans cette dernière acception.
- (شو (شي) عارشو τἔαρἐπ, marché, bazar. C'est le correspondant exact du سوق des Arabes.
- τεαρδάκ', pavillon, véranda; terrasse avec ou sans tente-abri. Syn. ήλ'ακὸς.
- τέαρες, m., moyen, ressource. Τέαρε δεν έχει, pas moyen, il n'y a rien à faire!; très employé.
- #τσαρούχ', sorte de chaussure grossière des paysans bulgares, consistant en une semelle légère en cuir cru, retenue par des cordelettes s'enroulant autour de la jambe, et serrant le bas du *chalvár* en forme de guêtres.
- τέεϊρέκ', quart. Employé surtout pour les monnaies, parfois pour les heures. Dans ce dernier sens, les Levantins disent le plus souvent ένα κουάρτου.
- disent rien sur l'origine de چاغنوس, comme si c'était un mot turc (cf. G. Müller, Türkische Studien, I, p. 21).

  Nous sommes très porté à croire, au contraire, que le mot est grec, vu sa physionomie et la fréquence de son emploi dans tous les pays de langue grecque.

et چاڭ عنام بغظي, bruit d'une chose qui se brise.

et چاقىق عة تۆھىبىرىغىن, batterie, chien de fusil; briquet.

- τέακή, f., couteau de poche vulgaire, acheté à vil prix (cette nuance est à remarquer chez les Grecs; elle n'existe pas dans le mot turc). Syn. σουγά, f.
- \*τἔαλgyg'ns, musicien turc. Pour les Européens, on dit μουρικάντ's.
- τέαλκαμᾶς, sorte de plat doux aux œufs battus.
- پانی \*τέαλὶ, n., épines, ronces, chardon; pl. τὰ τέαλ'à.
- τέαλýκ, acier, ressort d'acier.
- τἐαπʔἐάκι, écuelle, petit récipient en bois ou en métal.
- τέαμουρλούκ', lieu rempli de boue : peu usité.
- ou چناق ου چناق τἐανάκ', plat ou écuelle en terre cuite, et, par extension, en métal. Familier : τἔανάκ'α σινάκ'α, batterie de cuisine, tout le «bataclan».
- تَانَعَة \*τεἀντα, valise, petit sac de voyage. Le mot a l'allure italienne, quoique les lexiques le donnent pour turc. Ar. vulg. هُنْتَه.
- [ ] : τέανχήρ τέγνχήρ'; imite le cliquetis de la ferraille. On l'emploie surtout en parlant d'une vieille voiture où les ferrures mal assujetties produisent un grand vacarme.
- τšε[ι]υdάρι, seigle. On emploie de préférence šίκαλη f., de l'ital. segala.
- \*τέαού'ns, sergent d'infanterie; huissier. Bás —, sergentmajor. Τέαούs', n., sorte de raisin de table, à gros grains

blancs, et légèrement muscat : spécialité de Turquie d'Europe; le meilleur est dirigé sur Constantinople, pour la consommation des grands hôtels.

تَعْمَة, n., thé. Le mot n'est pas plus turc que grec; mais c'est la forme turque qui a prévalu.

בונע τἔα(γ)ἰρι, pré, prairie; herbe verte et fraîche. Τὄδαλαν 'σΊοὐ τἔαἰρι, ils l'ont mis au vert. Syn. κήρι; cf. s. v.

ου چبوق \*τκιλούνι', pipe, porte-cigarette.

[چپلاق], cf. بالدير; — جز au au; جز au au; au au au; au au

[ ] τέψτ τόψτ, bruit très léger, craquement du bois sous l'action du feu. Pour un fort craquement, c'est plutôt courge ou de pastèque grillée, que les Orientaux aiment bien manger dans leurs moments d'oisiveté, aux jours de fête, en promenade, au spectacle. — Ce mot, employé par les Turcs comme par les Grecs, est une onomatopée, constituée par la répétition de la particule , pour indiquer le petit craquement spécial de la graine de courge éclatant sous la pression des dents. Πιτπιαθικαψης, marchand de graines de courge.

τšι(ε)τίν's ου τšιτίν'κους, dur (homme et chose), âpre, rigide, entêté.

κ τσάτσα, tante. La forme bulgare čiėjo, citée par Μικιοδία, ibid., I, 40, est employée aussi par les paysans, au sens d'oncle.

[چر], cf. supra چپلاق.

\*τἔιρᾶς, m., parties les plus résineuses du bois de pin, servant à allumer le feu.

et چران \*τἔιράκ', n., apprenti, garçon de boutique. Τἔιρακλήκ', apprentissage, etc.

\*τἔερτἔιβès, châssis, croisée.

τδάρκι, cerceau, cercle de fer, roue. Je pense que le mot τἔιρκίνι, signifiant cerf-volant dans certaines localités de Chypre, provient du même radical.

\*τἔερκέ'ης, Circassien, Tcherkesse.

چرکه, چرکه, tapis grossier.

\*τἔιρίϳι, sorte de colle de pâte employée par les cordonniers, les relieurs, etc., et par les fabricants de cerfsvolants. Poudre adragante servant à fabriquer cette colle.

τέε(eu)šμές, fontaine, robinet.

تان τέ/φτ', paire; cf. چفته تان τέ/φτès, fusil à deux coups, ruade lancée avec les deux pattes de derrière. Ar. vulg. de Syrie جفت, fusil à deux coups, et, par extension, fusil; بُحِقْت, armé d'un fusil.

τšιφλίκι, ferme. Tšιφτέης, fermier; τšιφτέιλίκι, profession de fermier, d'agriculteur.

τἔιφούτ's, juif. Les Grecs ont en outre ἐβραῖουs et οὐβρὸs. Τἔιφούτ'κα, n. pl., comme ἔ(οὐ)βραίῖκα, langue juive.

\*τšεϊνές, mâchoire.

τἐακήτἐ٠, marteau. چکیج

\*τšελεδης, un monsieur, un personnage considéré et riche. Tšελεδης τ', son maître. Ce mot turc a passé dans la plupart des dialectes arabes de Syrie et dans celui de Palestine et d'Égypte sous la forme شلبي et avec le sens de joli, gentil, courtois (petit-maître); perruquier, coiffeur; تَشَكَّبَن , s'orner, se faire beau. Beaucoup moins usité à Beyrouth et au Liban qu'à Damas et surtout à Alep.

الله \*τειλες, faisceau de fil non encore mis en bobine.

τšαλίκ' ου τšαλήκ', acier.

(ق) چلینکیر \*τέελευguερβὴs, serrurier, forgeron. Remarquer l'addition de la désinence & faite par les Grecs à un mot ayant déjà le sens voulu.

\*τέιμδῶ, pincer, piquer; fut. ήσου.

τέιμέίρ', buis. چشير

γετιμέν, gazon; motte de terre enlevée avec son gazon pour être placée dans un jardin.

\*τέεμβέρ', cercle de tonneau; petit voile avec lequel les femmes, spécialement les vieilles, se couvrent la tête ou se serrent le front. Dans cette dernière acception, le mot se prononce plutôt τέευμβέρ'.

τέγναγρακέ, sonnette, grelot, objet rendant un son.

είδε τέε[ι]νguevės, bohémien, tzigane; f., τέινguevéθ'σα; par extension: sale ou dépenaillé. Τέενgueveλýκ', métier de bohème, saleté, avarice. Syn. κατέιδιλουs, dodouλαs (parfois γύφτ's de γύπτ'ης pour αἰγύπ'λιος, égyptien [éthiopien, nègre], cf. l'angl. gipsy); κατέιδιλειὸ, condition ou métier de bohème.

τἔεγκέλι, crochet, croc. Τἐεγκελλίθ'κουs, crochu.

τκουβάλι, sac; — fins, fabricant de sacs.

\*τέο(υ)bάν's, berger, pâtre; — λήκ', métier, vie de berger.

- τέευπλύκ', épluchures, ordures. Syn. τέε(δ)φλ'ου, n. C'est ce dernier qui est le plus usité dans le sens d'épluchure. Ne serait-il pas une «hellénisation» du mot turc?
- τἔδτρα, f., grande gourde en bois, ronde et plate, pour le vin, les liqueurs; sert surtout aux paysans, aux moissonneurs, aux chasseurs. Barbier de Meynard چوتوره, large, aplati.
- τἔοξουμ, mon enfant : mot adressé par les mères à leurs enfants; sert parfois à encourager, à demander un service. Syn. κουζούμ.
- τσώχα, f., drap; τέωχαβης (sic), marchand de drap, drapier. Barbier de Meynard écrit چوخه et attribue à ce mot une origine slave.
- τέουράπ<sup>1</sup>, n., bas. Syn. κάλτσα, f.
- τἔορbãs, soupe, potage. چوربا

Tsopbagns, notable, gros bourgeois. Ce mot tombe de plus en plus en désuétude, avec l'introduction des mœurs et des usages modernes.

- \*τšευρέκ', pain en forme d'anneau, recouvert généralement de sésame : se vend généralement le matin, où il constitue le déjeuner de quantité de personnes, comme son analogue syrien کھکھ بیٹ کے. Gâteau, surtout de Pâques. Tšeuρεκτšὴs, marchand de τšeuρὲκ; syn. σιμιτίκης; cf. s. v. سعيد.
- τ κυρύτ' κους ου ύθ' κους, desséché; gắté, pourri.
- ي [چوق] τέωκ έετ, c'est étrange, c'est un peu fort!, m. à m. c'est beaucoup! Syn. would wρᾶ'μα! Cf. l'exclamation des Syriens: (هوش قليل (ه), ce n'est pas peu! La nuance,

toutesois, n'est pas la même; l'expression arabe est exclusivement admirative, au lieu que l'expression turque traduit ordinairement un étonnement mêlé de regret, d'indignation.

τέου(η)κούρ', fossé, creux, cavité : peu employé.

τἔούλι, tapis, sparterie.

τέωλάκ's, manchot, gaucher.

- = \*τέωλοὺκ τέωμουκ, loc. adv. : avec enfants et toute la suite (avec toute la smala).
- et جوماق جوماق جوماق et جوماق et جوماق et جوماق جوماق جوماق et جوماق جوماق et جوماق et et et elle pour former pelote; la pelote elle-même. Le sens du premier mot est, d'après Barbier de Meynard, massue. C'est la seconde prononciation que nous avons le plus souvent entendue, ainsi que ويوماق; cf. s. v.
- τε ευμλέκε, pot, marmite de terre; κεθαθή, morceaux de viande cuits avec de l'oignon dans une marmite de terre.
- عونكم τέὐνκι, puisque, car : très usité dans le langage populaire; l'ı est prononcé plein, n'étant nullement la désinence du neutre grec.
- τἔιδίτ', indigo : en usage dans la lessive, la teinture.
- י τέεδιράω, α̃s, parfois employé pour dire retourner, et surtout renverser quelque chose : του τέεδίρτέει, il l'a renversé (τέει pour δησε).
- تۇنتىر بۇيت بۇيت ئۇنتى جىيت. ئۇنتىرى بۇيت
- τέπρους, pl. —ροι, scombre jeune, salé et séché au soleil. Cette espèce de poisson, très abondante dans le

Bosphore, est une vraie ressource pour les habitants de la capitale et de l'intérieur. On le consomme frais (σκουμβρὶ, pl. ιὰ) ou sous forme de τέπρου.

τἐικμᾶε, linge pour sortie de bain.

et چيقرين \*τἔγκρήκ', tour, rouet, manivelle.

تغيوى بغنة, cheville, clou; personne très maigre.

### 2

"Χαβηλς, pèlerin, qui a fait son pèlerinage; f. χαβηθ'σα.
"Χαβηλγκ', lieu de pèlerinage, et, par extension, pour les chrétiens: la Terre-Sainte. Ἡηγι 'σΊοὺ χαβηλήκ', il a été en Terre-Sainte.

χαζήρ'κους, prêt. Χαζηρλαάω, α̃s ou — ίζου, l'εις, préparer, apprêter.

בاضرلوب χαζηρλώπ. Se dit d'une chose pouvant s'avaler d'un trait, comme un œuf à la coque. Ce mot expressif désigne aussi les parasites, ceux qui cherchent à trouver table mise; certains marchands de têtes d'agneau bouillies portent encore ce nom; cf. الوب.

. خاویار .cf ,حاویار

عب \*χάπ', pilule.

عبده اللذيذ prononcé le plus souvent حب اللذي و معبده اللذي اللذي

عبس χαπούj<sup>i</sup>, n. et χάπš<sup>i</sup>, f., prison; moins usité que φυλακή.

(حراج ) χαρέτἔ (ar. حراج ), vente à l'encan. Syn. : العرام الموركة (حراج ) κεζάτι, cf. مزاد

.غرار .cf بحرار

χαρbι'ès, école militaire.

\*χαρέμ' et χαρεμλίκ', harem : femmes ou gynécée.

. بوش et اشك .ef φίφ's حريف

αισάπ', calcul, compte : s'emploie éventuellement au lieu de λουγαριασμός.

χασήρι, natte. Employé surtout au pluriel, mais toujours moins que son synonyme ψάθα.

χουζούρ', jouissance tranquille; joie, gaîté; μ' ἔνα χουζούρ', a piacere; ἕνα χουζούρ' τράθιξα, je m'en suis donné! (du repos, des vacances).

\*χάj', plaisir; goût qu'on a pour quelque chose. Δἐν τὸν κάμνον ου δὲ μοὶ κάμνει —, je n'aime pas cela, ce n'est pas de mon goût.

χάκκ, vérité, droiture. Μὶ τοὺ χάκκ, avec vérité; λέγου ἔνα χάκκ, dire à quelqu'un son fait, une bonne vérité.

\*ώκκαbάι's, escamoteur, prestidigitateur; exactement, joueur de gobelets.

χεκίμ's, médecin : employé au lieu de ἰατρὸς, quand il s'agit d'un médecin oriental.

χαλκᾶs, anneau, boucle en métal.

\*χαλδᾶς, m., pâte sucrée, au beurre et à la farine de sésame, le خلوق des Syriens. L'espèce ordinaire s'appelle حلاوق des Syriens. L'espèce ordinaire s'appelle حلاوت خدولسي المعربين علولسي ταχψυ χαλδᾶ ου χαλδασψ, —à la farine de sésame. Il y a aussi le — قضيل و المعربية و

"χαμαλ's, portefaix; -λήκι, métier de portefaix.

χαμαμgήs, celui qui tient un bain public; f. — δηνα.

et surtout til \*xyvãs, henné: teinture rouge dont les femmes turques se rougissent surtout le bout des ongles. Mot familier et ironique adressé à une personne qui se teint ainsi: xyvã, boù doù(ρ) (?) xyvã. Kyvã guégès, m., nuit précédant les noces et où, chez les musulmans, on teignait les ongles de la future épouse.

χαβούj', bassin, réservoir.

. خونی .cf , حونی

αϊσούτ's, brigand, homme brutal, redoutable; garçon au caractère aventureux, difficile. Le mot, comme on le sait, est d'origine hongroise. On le trouve cité dans E. Legrand, Recueil de poëmes historiques en grec vulgaire..., 1877, sous la forme Χαϊδούκους; cf. p. 84, vers 755.

χαϊδάν, animal, bête de somme; personne stupide. Aussi usité que ζώου, sinon davantage. "Χαϊδανλήκ, bestialité, bêtise.

<sup>(1)</sup> D'autres préfèrent écrire غازيار, des guerriers.

# ż

- χαχάμ's, rabbin. Χαχάμ bašýs ou bašήs, grand rabbin.
- [خيرل] (خيرل) χαρήλ χηρήλ, imite une chose qui coule librement, eau, salive, parole abondante; râclement du phlegme dans le gosier, ronflement.
- χαελαμᾶε, viande bouillie; et plus souvent greffe; cf. مناشلامة.
- اخاص [ xãs] et xásxous. frais et tendre, de bonne qualité. Ce mot s'emploie surtout pour désigner du pain blanc et frais; le mot turc, entre autres significations provenant de l'arabe, a aussi celle de pur, non falsifié. Les marchands de pain crient dans les rues : عاص بيده عنام عنام عنام عنام عنام عنام ويعده عنام ويعده عنام عنام ويعده عنام عنام عنام ويعده المنابعة الم
- اصم خاصه χασès, espèce de mousseline, calicot.
- χατήρ', égard, préférences. Souvent employé au pluriel : χατήρ'α τοὺν κάμν', il a pour lui des préférences, il lui accorde des faveurs; κάμνει (καμν') ὅλα τὰ χατήρια τ', il lui passe tous ses caprices. Comme pour le mot χουζούρ', une seule des nombreuses acceptions du mot a été adoptée par les Grecs. On dit parfois χατηρλήκ' dans le même sens, ou avec la nuance de «manie de faire des égards».
- عالص خالص χαλίκους, pur, sans mélange : se dit surtout du lait. Le cri des laitiers, même grecs, d'Andrinople est : سود خالص σὐτ χαλὶς σὐτ.
- (i) Ce mot se présente ici sous sa forme turque, empruntée au grec ω/rα, très usité, de l'ital. pitta, galette; exactement : pain très plat et souple (Youssour, Dict. turv-fr., II, 955). Il est loin cependant d'égaler en finesse le σ̄ς̄σ̄, des Libanais.

- ي (عالي χαλλ, n., tapis : très usité pour les tapis à poils non ras.
- ρώ χάμ'κους, cru, i. e. non mûr. Rarement employé, à la place de ἄγουρους.
- χαμούρι, pâte : moins usité que jυμάρι.
- ال χάν<sup>\*</sup>, édifice public pour négociants, caravanes. Dans les villes de Turquie, on entend souvent dire : காγαίνου 'σΊοὺ χάν<sup>\*</sup>; cela signifie : je vais au bureau (1), et non à l'auberge. Hors des villes, le χάν<sup>\*</sup> est, comme en Syrie, l'hôtellerie. Χανάης, aubergiste ou gardien d'un خان de négoce.
- χανήμ'σα, dame musulmane, coiffée du yachmak et vêtue du férédjé.
- [ڬઘઢ] χανᾶs. Entre dans la composition de plusieurs noms d'édifices, d'établissements. Nous les mentionnons à leur place alphabétique.
- \*χαδιάρι, caviar, œufs d'esturgeon marinés.
- χαΐν's et χαΐν'κους, perfide, et surtout méchant, mauvais cœur; qui ne donne aucune satisfaction à ses parents, à ses maîtres.
- χαδάρι et χαδέρι, n., nouvelle, avis; cure, souci; état de santé, au pl. χαδάρια. L'emploi de χαδάρι ou de χαδέρι n'est pas tout à fait facultatif. C'est ce dernier qui signifie plutôt: avis, nouvelle, information: τοὺν ἔἔτειλαν χαδέρι ὅτι..., on lui a envoyé la nouvelle que, on lui a donné avis de; παίρνου χαδέρι, δίνου χαδέρι, recevoir, donner une nouvelle. Le premier a surtout le sens de cure: χαδάρι δὲν τόχει, il n'en a cure, il s'en soucie fort peu. Enfin, locu-

<sup>(1)</sup> Si le bureau est dans un de ces anciens bâtiments servant de comptoir, de dépôt de marchandises et parfois de logement aux négociants.

tion ordinaire pour s'informer de la santé de quelqu'un : عند حالك , comment allez-vous? = ar. vulg. كيف حالك , et non pas شوفي عندك اخبار.

τολά χυζμέτι, service.

χυζμετίšής, homme de service, de corvée.

رَخُر [خُر] , χἀρ χήρ, imite le ronslement, le renissement; cf. la finale des mots arabes شخر, شخر.

χήρρ... — Imite le grognement d'un chien. Les Rouméliotes ont l'habitude de traîner indéfiniment sur le ρ.

χαρατέ, impôt foncier.

خرار χαράρ', grand sac en crin pour la paille, le transport du linge, de la literie. Cf.l'arabe غرارة.

\*κω(ου)ρασάν', poudre de tuile ou de brique rouge. Mêlée à de la chaux et du sable, elle sert à faire un ciment dont on use encore fréquemment en Turquie.

\*χαρτέλήμι, argent pour dépenses nécessaires ou pour menues dépenses.

et خردال χαρθάλ', moutarde, en tant que servant de sinapisme; sinapisme. Comme assaisonnement de table, on emploie le mot ital. μουσθάρδα, f.

χρισιαν's, chrétien : employé uniquement pour désigner les slaves, surtout les Bulgares. Bon chrétien, brave homme (bon israélite) : δόδρο χρισιαν's. Dόδρο, mot bulgare signifiant «droit».

\*χερguελές, cheval indompté, non habitué à la selle, au bât; au fig., personne irascible, sans éducation.

- [خرل], cf. خرار et حرلدامق χυργλαίζου, gronder, grogner, bougonner : τί χυργλαίτης τώρα γ'à, pourquoi crier, te fâcher?
- ورما et خورما \*χουρμᾶς, datte; pl. άδις.
- χυρθάτ's, croate; par ext. : paysan.
- et خين \*χήj', élan, vitesse; violence. ἸΠᾶρ' του χήjιs', prends ton élan.
- \*χαζνές, trésor public, dépôt d'argent et de choses précieuses.
- ασΊαλήκι, maladie : usité occasionnellement à la place de ἀρρώἔτια. ΧασΊαχανὲς (ᾶς), hôpital turc; pour un hôpital chrétien, c'est ἐπιτάλια, n. pl., qui est employé.
- [خضر] الياس , χyd(y)ρ-έλ-λέβ (sic), n., jour de la Saint-Georges, 23 avril, correspondant au مثم النسم des Égyptiens, et où les gens vont en famille faire des parties de plaisir et des pique-niques sur le gazon (1).
- ي خلحال ? χαρχάλ<sup>1</sup>, plis de la peau du cou et du menton chez les personnes âgées. Je crois pouvoir établir une certaine parenté entre les mots turc et grec, le premier signifiant un anneau.
- χάλτ', exagération, verbiage, radotage. Usité surtout dans l'expression : χάλτ ετλιν ω'ά, tu dépasses toutes les bornes
- (i) A Andrinople, le χydρ-ἐλ-λέj' a lieu surtout dans la belle île formée par la Toundja, en face de l'ancien palais des sultans. Cet endroit, appelé encore Σαράί (le Sérail = le palais), est remarquable par le nombre et la beauté de ses chênes séculaires et par la verdure exubérante qui y pousse à la belle saison. L'entrée et la sortie de l'île sont commandées par deux belles tours de style du moyen âge.

- (en parole ou en acte), m. à m. tu as fait un mélange informe (1).
- gaλέντἔ, socque, sandale (ar. قبقاب). Le sens premier de ce mot serait : bois dont on fabrique vases, ustensiles, plateaux, écuelles. Cf. J. A., 1866², p. 424, 425, n. 1. Ce terme est, à n'en pas douter, le même que χαλίκι, que l'on trouve dans l'un des poèmes édités par E. Legrand dans son Recueil de poēmes historiques en grec vulgaire..., p. 242, vers 55.
- et, plus récent, قرمباره ou غبره \*κουμbαρᾶς, m. Tirelire en terre cuite et en forme de grenade. Le sens de bombarde, grenade est inusité parmi les Grecs. Cf. ar. قنبلة.
- \*χαμούρ', levain. Χαμουρσούj'κους, sans levain, azyme.
- χανβάρ<sup>ι</sup>, poignard, coutelas. Syn. καμᾶs, turc.
- χανdάκι, fossé. ·
- \*χώζας, iman ou derviche; en général, personne religieuse musulmane portant turban. Χώζαλγκ, profession de Χώζα.
- χωβαρdα̃s, noceur, débauché. Χωβαρdαλýκ', vagabondage.
- خوپيلا افته افته المنسمة المناس المنسبة المن
- خوش —, χὼš guελdīν, soyez le bienvenu. Ce mot خوش est souvent surpris sous forme d'exclamation sur les lèvres
- (ا) L'expression arabe عثارطة, si usitée en Syrie, a bien le même sens, mais elle s'applique davantage à une confusion de choses matérielles.

des Syriens, syn. de منيج, منيج, راي منيج, الله , منيج, bien! après tout, peu importe, tant pis!

et خوشان χου(ω)šάφ, pruneaux bouillis à l'eau et au sucre : pers. خوش آب, bonne eau.

entonnoir. دونی et خونی

χούϊ, coutume, habitude. Peu usité.

χy'ανέτ's et — κους, perfide, méchant, mauvais cœur. Cf. خیانت. Χy'ανετλή(ι)κ', méchanceté.

خير χαΐρ', bien, bonheur, et surtout profit, utilité : εἴδια κανένα χαΐρ' αποὺ ἐένα, ai-je tiré quelque utilité de toi, ai-je jamais eu à me louer de toi? خيرلر اولسون χαϊρλὰρ ὁλσοῦν, adieu; grand bien vous fasse; خير اوله χαΐρ ολᾶ, grand bien vous fasse; cf. l'ar. vulg.

χαϊρεή'ns et χαϊρεη'κους, qui ne fait rien de bon, fainéant, méchant; se dit surtout d'un enfant dont on ne peut pas jouir.

Χαϊρευjλήκ, nom d'état du précédent.

χαϊρλήθ'κουs, bon, utile; de bon augure.

s

dáda, bonne d'enfant, nourrice. Cf., au sujet de ce terme, notre petite note dans Z.D.M.G., 1909, t. LXIII, p. 824.

dáli, branche, rameau.

. طالاق .cf دالاق

לוגאלט \*τανελής et τανελήθ'κους, dont les grains ou les parties sont bien distincts : p. ex. du riz cuit, du couscous, etc.

. طاول .cf , داول

dαϊρέs, tambour de basque. دائرة

et طايي dais, oncle maternel; compère, brave homme (۱) (cf. (بکا), sieur. قبا دايي مهنق dais, bravache, rodomont : ar. vulg. يات , pl. يات , bravache, rodomont.

κταδααχανᾶς, tannerie.

. تاپسی et تپسی On trouve encore . تبسی et. دپسی

[ες] και - daã bετέρ's, encore pire. Adverb. daã bετέρ, encore plus mal.

cepbedép's, qui va de porte en porte, vagabond; personnage tombé bas. Depbedepλίκι, nom d'état du précédent.

(دربوکه) daλboῦκα, le دربکته des Arabes, sorte de tambourin en terre cuite.

[درت] کوشعلی — deuρτ κευšελής ou — κους, à quatre côtés, carré. درت يول آغيزی deuρτ ϊωλ ἀαζή, carrefour; m. à m. bouche de quatre routes. Rare.

ας déρτ', défaut, défectuosité cachée. Les divers sens du mot turc : peine, chagrin, ont fait place à cette acception tout à fait secondaire, et la seule usitée en grec.

(ا العندين ا

- (בכב (בכב) dypdŷp's, bavard (cf. l'ar. ציב). Dypdŷp χώǵαs, iman bavard : se dit d'un grand parleur. Dypdypλýκ', bavardage (1).
- τιρλά, sorte, espèce. Ενα τιρλά εἶνι ὅλα, ils sont tous d'une espèce; τιρλά τιρλά μουραφέτία, toute sorte de farces, de tours de passe-passe.
- درویش \*deρ6i'ns, derviche, faqir musulman. Deρ6išλixi, profession de derviche.
- درة \*dερès, m., vallée, creux.
- \*δράμ', un dramme, 400° partie de l'oque. Le pluriel est régulier, δράμια; mais, par une curieuse anomalie, avec 100 le mot reste invariable et forme un seul mot avec la centaine: ἀκατουδράμ' τυρὶ, 100 drammes de fromage. On peut toutefois séparer, mais alors δράμ' se met au pluriel.
- . تزکاه .cf , د شتکاه
- τεσθές, paquet, faisceau, liasse. Syn. διμάτι pour δεμάτι.
- د الله \*dušμανλήκ', inimitié. Le mot dušμάν's, ennemi, est rarement employé.
- (حعبول) dα<sup>α</sup>bούλ's, personnage gros, dodu. Le terme est arabe, et nous ne l'avons pas trouvé dans les dictionnaires turcs, qui donnent plutôt تومبول; nous sommes sûr cependant de l'avoir entendu en Thrace.
- دعوى \*da6â s, procès.
- τεφτέρ', cahier, registre, \*portefeuille; livre. Τεφτέράν, petit carnet, calepin.
- deφτερdάρ's, directeur des finances d'un vilayet.
- (ו) Βαπιεπ πε Μεγναπο donne à נייער (נייער אָרָ) le sens de «bavardage». C'est plutôt celui de «bavard» que nous ayons surpris, même chez les Turcs.

- daxxãs, minute; s'emploie sporadiquement pour λεπ7ò, surtout avec έναs: une minute.
- αικ'ανήτε, boutiquier, petit marchand. Boutique, αρ-γαδτήρ pour έργασθήριου.
- دکرمنجی de ρμένgns, meunier : on emploie aussi μηλουνᾶς; δε ρμεμήηλήκ, profession de meunier.
- Jys τελλ'αλ's, crieur public; courtier. Τελλ'αλλήπ', métier de —.
- . تولبند .cf , دولبند et دلبند
- طها -- , fou. S'emploie en composition avec des noms propres : deλl-Taśω, etc.
- اليقانلي deλίκανλής, (grand et beau) jeune homme, m. d m. au sang fou. Ce synonyme de ωαλικάρ est parfois employé pour produire de l'effet, étant donné les nuances que les Grecs y attachent.
- . تومبلك .cf , دومبلك et دمبلك
- الله \*dévn' et dévgu', uniquement employé en matière de cerfvolant, pour signifier l'égalité parfaite des trois fils aboutissant à deux des côtés et au centre de l'appareil, et le tenant en équilibre. Ce dernier sens est une des acceptions du mot turc.

ביאל \*dwgulh, essieu.

. دوز .cf إدوب]

ه وده doudoũ, f., vieille femme (surtout arménienne): très usité.

dudúx<sup>i</sup>, n. et doudoúxα, f., fifre, flageolet, sifflet, petite trompette enfantine. Le premier est employé plutôt ironiquement.

Dudunτέηε, marchand de fifres, etc. εέλωρς διμουνός καθά dudunλίορσουν, tu me romps la tête (avec ton sifflement, ton bavardage).

- cet qu'une particule augmentative. Pour les Grecs, ignorants de la langue turque, le tout ne fait qu'un mot adverbial : dúbudus τριλὸς, il a complètement perdu la tête, totalement fou.
- رستلق اωσΊλούκ, amitié : plus rare que Φιλία.
- αμενυλίκι, affligé; déchu. Dušκυνλίκι, état de celui qui est déchu de son rang, paraît abattu.
- دولكو \*duλguéρ's, maçon, charpentier.
- ال حرمان dovμάν, brouillard, fumée, poussière fine soulevée dans l'air, parfois le vent lui-même. En langage familier de chasse, τραδῶ ἔνα dovμάν = tirer un coup, allusion à la fumée de la poudre.
- دونم deuvúμ, mesure de superficie, de 40 pics de côté.
- canon). Le mot est courant pour les réjouissances des deux Baïrâm.
- so dè, allons! S'emploie surtout avec τ ou la; se répète aussi :

  ενευ déde, n'est-ce pas! Employé le plus souvent avec la
  particule ἀμ, ἐμ : ἀμ déde, certes oui! ah oui! ce n'est que
  trop vrai! « c'est justement là le drôle de l'affaire », Samy.

[ديب] (حيبة —) dìπ dıbè, tout au fond, au fin fond.

du(ι)ρέκ', poutre, poutrelle, colonne. Dιρεκίτἐ', jeu des quatre coins, ou quatre colonnes.

ديزكين \*dıζgulv', bride, rênes.

.فيل .cf ديش

ديشجي dıšītši)s, dentiste, surtout pour le bas peuple.

αιλίμι, tranche : beaucoup moins usité que Φέτα, de l'ital. fetta.

[اديم] — νε δεμέκ, qu'est-ce que cela veut dire? Terme de colère, ou parfois d'ironie; s'emploie le plus souvent avec un autre mot : νε δεμέκ σιὰ, — enfin?; νε δεμέκ δοῦ, — cela? καιδεί δεμέκ δοῦ, en disant, ce disant; soi-disant. Très employé dans le style familier.

عيوار doυ6άρι, mur, muraille; plus employé que τεῖχους.

ديواند dι6ανès, fou, idiot, pauvre diable, malheureux. Dι6ανελίκι, folie, stupidité; misère. Racine pers. ديو, démon, génie.

১

الثان ζατήν, d'ailleurs; naturellement. Ζατηνθάν, d'ailleurs; naturellement.

ر

ραχάτ<sup>ι</sup>, repos, tranquillité. Ραχατλήκ<sup>ι</sup>, repos, tranquillité.

—, ραχὰτ \*λοκούμι, rahat-loqoum : pâte douce et gélatineuse, fabriquée surtout à Constantinople, et dont la description n'est plus à faire.

- [clum] τολο(1) gusλè, bonne chance! quelle chance! bien arrivé! Guère employé au sens primitif ture : par hasard (1).
- راف \*مهرم, rayon, étagère pour y déposer des objets. Cf. ar. رَفّ.
- راق \*ρακή, eau-de-vie, de l'ar. عرق. \*Ρακγήλε, fabricant ou marchand d'—; celui qui en boit, ivrogne : rare dans ce dernier sens.
- ραβέντι, rhubarbe. راوند
- راهوان \*ραχβάνι, amble; cheval qui va à l'amble.
- celás, prière, supplication. Employé surtout quand il s'agit d'un Turc suppliant un autre Turc. On voit dans E. Legrand, Recueil de poëmes historiques en grec vulgaire relatifs à la Turquie et aux principautés danubiennes, p. 210, 212, que ce mot a été très courant parmi les Grecs durant la période de splendeur de la domination ottomane. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, aussi intéressant qu'utile, quantité de mots turcs usités dans le grec de ce temps-là. Nous avons dû en omettre plusieurs dans nos listes, ne les ayant pas rencontrés dans le grec actuel de Roumélie.
- رچل, corruption de ريصال وريمار, confiture, compote.
- رديف \*ρεdiφ's, soldat de la réserve. Oi ρεdiφδis, les réservistes.
- ceيل \*ρεζιλι' et \*ρεζιλλίκ', chose mauvaise, inconvenante, parfois: honteuse injustice. Ce terme est aussi bien un adjectif qu'un substantif. On trouve cependant ρεζιλ's, vraie forme adjective.
- (1) D'ailleurs l'acception grecque n'en est pas si éloignée, car, en dernière analyse, elle peut toujours se traduire : quel heureux hasard!

- رزة \*peζès, gond, cheville en fer. Ar. vulg. قرَّة \*j.
- عايا \*ραγ'ās, sujet ottoman non musulman; pl. ραγ'άδιs.
- κενdės, chose râpée, surtout fromage, citron. Pενdελίθ'κη σούπα, soupe au fromage râpé.
- [τω] ρένκ' ou ρένσμ', couleur. Employé adjectivement, en composition avec le nom de couleur: ἕνα ΦουσΊαν' καΦὲ ρενσμη (1), une robe couleur café; ρενκλίθ'κους, coloré.
- روایش منعنهم روایش rions volontiers dans ce terme une dérivation du radical persan رو ,رونتنی, aller.
- روانی "ραβανή, n., sorte de gâteau ou biscuit sucré et plat. D'après Barbier de Meynard, c'est le mot pers. روغنی (chose beurrée).
- ρούπ', m. à m. un quart, quadrant, petite pièce de monnaie; de l'arabe رُبِّع Cf. Z.D.M.G., 1892, p. 266.
- ρούδαλγκ', étoffe propre à faire une robe pour dame.
- et وروسيو δροσποῦ, fille publique. Nous n'avons rien trouvé sur l'origine de ce mot. Nous nous permettons de le rapprocher d'un mot assez semblable au point de vue phonétique et sémantique, حروسيينه, poisson d'aspect désagréable et qui frétille beaucoup (cité par Barbier de Meynard d'après le Lehdjé); gr. χορὸς?
- رینغد \*pěvga, hareng; de l'ital. aringa. Le mot turc s'écrit encore دنکا , رنکا .

<sup>(1)</sup> Nous motions un n final, non un 1, parce que nous avons ici un suffixe possessif ture 6, et non la désinence grecque apocopée := 10v.

ز

زار "ζάρ', n., dé à jouer. Ar. زهر. Ital. zara, jeu de hasard, comparer le mot français lui-même avec le mot italien et arabe.

ریان .cf. زبل

- ζήρ..., imite un bruit continu, agaçant.
- زردالو \*ζ(j)ερdιλου, n., petit abricot à l'amande amère (mot persan); ζερdαλιὰ ou jερdιλιὰ, abricotier.
- ζερdès, sorte de plat doux au riz et au moût, qu'on sert généralement froid.

. سقاق .cf رقاق

- زلف ζουλούφ, boucle de cheveux pendant sur le front, les joues.
- ζαμάν, temps, époque reculée. Les contes et historiettes commencent souvent par ces mots: ἔναν κηρὸ κἕνα ζαμάν, il y avait une fois. Αμάν ζαμάν, cf. Αμάν. Βρὲ ζαμάν, ibid.
- زنبرك ζενδερέκ, ressort, tout objet en métal qui se détend avec bruit.
- ونبق \*ζανδάν et ζανδακός, lis.
- et زنبيل \*ζ،(ε)νbίλ<sup>1</sup>, panier de jonc pour provisions, couffin.
- زنبه \*ζουνδᾶs, emporte-pièce. S'accole souvent par assonance au mot daμgᾶs (غغة).
- زمجير زمجير, grosse chaîne de galérien ou de porte monumentale. Ar. vulg. جنزير et surtout ومجدو, chaînette de montre, chaîne quelconque.

- زنغر ζyνgýρ<sup>ι</sup>, s'emploie répété pour marquer un tremblement, une secousse sismique.
- زنغردامق Հyvgypdáx, employé adverbialement par les Grecs pour imiter le bruit d'une porte qui se ferme. Pour les Turcs : trembler fortement.
- زنكين ζενguίν's, riche, richard. Ζενguινλίκ<sup>ι</sup>, richesse, opulence : plus employé que le précédent. Les Syriens et Égyptiens, avec leur manie de déformer tous les mots qu'ils empruntent, en ont fait زنكيل zankîl.
- ζαβαλ(λ)ψs, pauvre malheureux! infortuné, misérable. Ce mot a été emprunté avec le même sens par les Slaves; cf. Blau dans Z.D.M.G., 1874, p. 582, et note de Fleischer, qui, là comme ailleurs, a eu la vraie solution (1).
- ζώρι, violence, contrainte: μὶ τοὺ ζώρι ου ζώρλαν, par force; signifie aussi mal, douleur, désir inquiet: τι εἶνι τοὺ ζώρι ε΄, quel est ton mal, de quoi souffres-tu, que désires-tu?; αὐτὸ εἶνι τοὺ ζώρι τ΄, voilà son mal. Comme adjectif et adverbe, difficile, difficilement: ζώρι! c'est difficile, opposé à κωλάι t. facile. Comme verbe (εκλε), etc.), ζωρλαdίζου, créer des difficultés à quelqu'un, l'agacer; ζωρλαdίζουμι, faire des efforts, se mettre en peine de quelque chose.
- زوربع ζωρδᾶs, homme ou enfant au caractère difficile, revêche. Syn. ἀξὶs, cf. s. v. عکس Ζωρδαλήκι, caractère difficile, mauvaise humeur.
- έζαυράν, petit objet; un petit rien, une breloque. Le sens de nacelle, petite barque, très usité en arabe classique,

<sup>(1)</sup> A la même page, dans la liste de mots slaves à origine douteuse dressée par Blau, se trouve le mot katzachni au sons de «Nebel». Je n'hésite pas à lui assigner pour origine le mot grec très usité partout : καταχνιά, brouillard, nuage.

s'est étendu à tout objet de minces dimensions, et a fini par disparaître dans le langage des Grecs. Orig. pers. : récipient, coque.

- رورنا ζουρνᾶs, flageolet, musette, celle surtout, très criarde, qu'emploient des musiciens ambulants avec accompagnement de dαδούλ, grosse caisse. En général, tout instrument à vent de petites dimensions et à la voix perçante. Le mot est d'origine persane: نای صرنای مسرنای , مسورنای , ou و نای مسرنای , ou و نای مسرنای , p. 347 et 1292; cf. aussi notre étude sur les instruments à cordes et à vent usités en Orient, قلوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق الوسیقیق (Al-Machriq, 2° année [1899], p. 575, note).
- (ووزك \*ζευζέκ's, bavard, blagueur : le sens est un peu différent en turc; on le retrouve dans le nom d'action ζευζεκ'ὰ (زوزكلك), bavardage, paroles inconsidérées; folâtrerie; légèreté choquante, sottise dite ou faite.

. زلف .cf , زولون

- [زیادة] سیله (زیادة ζι(ι)αdεσίτλὲ, employé parfois pour dire : il y en a trop, il y en a de reste. Le mot ζι(ι)αdὲ et l'adjectif ζια-dεθ'κους sont parfois employés pour dire : de trop, il y a excès, abondance; moins usités que l'opposé ἐξίκ; cf. s. v. كسيك. Syn. ωαράπαν, ωαρακάτ.
- נֵלְט \*ζι(ϊ)άν', pure perte, dilapidation : ζιϊάν' τὅκαμαν, on l'a mis au pillage, on l'a jeté par les fenêtres.
  - j..., —ζεbίλι, même sens, avec une nuance plus énergique. Le mot arabe زبل signifie fumier, ordures; donc le sens est : on l'a dispersé, jeté aux ordures. Ζιϊανλαdίζου, disperser, dilapider quelque chose : rare.

زيبك ζε(τ)béx's, soldat irrégulier dans le genre des Bachi-bozouks; proprement : nom des montagnards de la région de Smyrne.

ż

. جيوة .cf , ژيوة

س

oadès et surtout \*σαθέθ'κους, simple, uni, sans ornement: employé surtout pour les tissus.

σαdè, adverbe : seulement. Employé éventuellement au lieu de μόνου.

سازان \*σαζάν\*, carpe.

σατήρ', coutclas de cuisine; large couteau pour hacher le tabac.

σακή , pâte sucrée pouvant s'étirer comme du mastic. Σακήζ guibì, comme du sucre en pâte, comme du mastic. Il est à remarquer que pour le sens premier de mastic. les Grecs n'emploient pas ساقز, comme les Turcs (1), mais μακτίχα, et ce mot signifie aussi « eau-de-vie de mastic ».

"σακᾶς, barillet pour porter l'eau. "Σακαζής, porteur d'eau. Pour les Turcs, κικα signifie déjà porteur d'eau.

إساقى], très souvent employé avec la particule postpositive آ : آ ساقى معرف معرف معرف معرف معرف عدد المعرف المعرف بالمعرف المعرف المعر

سالب σαλέπ', substance alimentaire extraite du bulbe des orchidées, salep. Ar. سخلب.

(1) On sait, du reste, que ce mot signifie pour ces derniers aussi bien Chio que mastic.

- et صالقم σαλκήμι, grappe; parfois employé, au lieu de τσαμβλ.
- des Arabes, قانون des Arabes, équivalant au قانون des Arabes, cf. الرسالة الشهابية, Al-Machriq, loc. cit., et p. 33 du tirage à part, « ذيل ».
- et سبزوات \*ζαυζᾶς ου ζαυζανατί, parfois ζαρζανατί, légumes frais. Le mot persan سبن signifie vert. Ζαυζανατβης, marchand de légumes.
- صبيل σεδίλ<sup>1</sup>, fontaine publique; réservoir.
- σεπετήτης, fabricant ou vendeur de corbeilles. Corbeille = καλάθι, rarement σεπέτι.
- σετšαdès, petit tapis de qualité distinguée, housse.
- σιβίμι, ficelle : plus usité que σπάγγους.
- šαρχώ'ns, ivre; moins usité que μιθυσμένουs. έλούκ, ivrognerie.
- et سرسام \*σερσέμ's (parfois κους), étourdi, ahuri, frappé de vertige, d'idiotisme : σερσέμι τοὺν ἔκαμαν, on l'a fait tourner en bourrique. Σερσεμλίκι, étourdissement, etc.
- σιρκεβήs, marchand de vinaigre.
- . زورنا .cf , سرنا
- αατήρ', ligne. On emploie de préférence ἀράδα, γραμμή, 
  šειρὰ.
  - σατράνζι, et avec métathèse σαντράζι, échecs. Le quadrillé s'appelle parfois σανθρασοῦτο.
  - \*σεφτès, première vente d'un marchand, signe de bon augure; action d'étrenner quelque chose, de débuter. Il

n'est pas douteux que ce ne soit là le mot arabe استغتار, employé couramment pour se féliciter d'une première vente, d'un début qui est ou qu'on souhaite heureux : اخير

- [μέν] \*σεφέρ τασή, m. d m. plat, ustensile de voyage. Se dit d'un appareil portatif, où des récipients métalliques se placent les uns sur les autres et où on peut porter de la nourriture liquide et chaude. Parfois ἔνα σεφέρι = ἕνα τακήμι, i. e. une fois ou une catégorie.
- \*σοφραβής, domestique réfectorier, maître d'hôtel. Σωφρᾶς, table dressée; rarement employé.
- \*σακάτ's et τ'κους, infirme, estropié, mutilé. \*Σακατλήκ', infirmité, blessure: σακατλήκ ωλοῦρ, il y a danger; ce mot est mis par ironic sur les lèvres des poltrons. Σακατεύου ou εύγου, blesser, \*estropier quelqu'un ou quelque chose, fut. σακατέψου.
- "σέλι, n., ruisseau, parfois torrent formé par les averses dans les rues des villes de Turquie. Ar. سَيْل.

σαλάμι, salut, salutation à la turque.

»σαλχανᾶς, abattoir.

- "σουλτάνους, sultan, fém. σουλτάνα (parfois nom propre de femme) et σουλτάν σα.
- \*σαμάρι, bât d'âne, de mulet. Σαμαρgrìs, bâtier. On trouve en Bulgarie des familles du nom de Samaroff.
- \*σιμσάρ's, courtier, vendeur à l'encan. λήκ', métier de courtier ou courtage.
- \*σαμούρ', zibeline, fourrure de --; on donne parfois ce nom à des animaux domestiques, p. ex. des chiens au long poil.

שמבט "σιμίτ', petit pain en forme d'anneau, sans sésame, vendu par les boulangers et les τἔευρεκάἢ, qui s'appellent aussi pour cela σιμιτάἢ (nomin. — ἢs); cf. s. v. בעל n'est autre que le mot arabe המבט, fleur de farine ou farine fine.

"ζουνδούλ', jacinthe (fleur).

"συννέτ', circoncision : scul sens usité parmi les Grecs. Συννέτ' τοὺν ἔκαμαν, on l'a circoncis.

منجاق σανβάκ, sandjak, subdivision d'un vilayet.

[سپورکتم] طوان - طوان - سی [سپورکتم] طوان - سی اسپورکتم] علی - طوان - سی اسپورکتم] tong manche pour enlever les toiles d'araignée, tête de loup, m. à m. balai de plafond. سپورکتم \*συπυρχυεκής, fabricant ou marchand de balais.

συτβής, laitier. سوتجى

συτλάτὄ, riz au lait, appelé plus communément ριζώγαλου.

συρτύκ's et surtout fém. συρτύκα, qui va partout, qui vagabonde. Συρτυκλύκ, vagabondage. Le mot n'est pas en grec aussi fort qu'en turc.

συρβύν, action de traîner ou se traîner, de chasser, poursuivre; de se suivre à la file; parfois diarrhée; se dit aussi d'une plante qui monte trop vite.

"συρὶ (1), n. (invar.), foule, troupe. - ωμω - συρὶ σεπέτ, avec suite et bagages (m. ἀ m. et panier); συρυσὶ -ιλα(ε)ν

<sup>(1)</sup> Certaines personnes non originaires de Roumélie prononcent σορὸ, comme si c'était le mot grec σωρὸς, amas, foule. Nous ne doutons pas néanmoins que ce ne soit là qu'une prononciation défectueuse du ture ωμω. La difficulté est plus grande pour les relations entre σωρὰ; cf. infra, s. v. ω.

beρezèr, souhait ou salut un peu ironique adressé à un groupe de personnes ou de choses qui se suivent de façon interminable; m. d m. bénédiction avec leur file.

parole, dire. ες — σευζθέ, soi-disant, comme si; syn. σάνgιιμ, θεϊρεκτέν.

. ازقة . pl. زقاق . ruė, \*ruelle. Ar بنطمه (ω) موقاق , ruė, \*ruelle. Ar سوقاق

سوكوش \*συ(ι)úši, bouilli vendu sur les places et les marchés ou chez les aubergistes; hors de là : βρασίλ.

συλυκήτε, marchand de sangsnes.

يسيران šipidui, promenade, divertissement, équivalent du mot arabe سيران existe d'ailleurs en Syrie, dans le même sens).

\*Šιριανίζου, regarder les foules passer, aller se pro-

mener.

x τοιλκμές, ragoût à la viande et aux aubergines préalablement rôties.

اسینی (أصینی sivì, plateau, généralement métallique, pour présenter des douceurs aux invités, faire cuire quelque chose au four. Cf. طبسی ταπέὶ.

σιδρὶs et — θ'κους, pointu, aigu, allongé. On dit parfois σιδρικώτέκους.

# ش

κώμα, δάπκα, f., chapeau. N'est employé par les Grecs qu'ironiquement pour imiter le dédain des Turcs pour cette coiffure des Européens, car les Grecs ont le mot καπέλου. Šάπκα, lat. cappa, par l'intermédiaire d'une langue slave (G. MEYER, Türkische Studien, I, 53; Miklosich, Nachtr., II, 37).

Šαπκαλής, qui porte chapeau; —ģής, fabricant de —.

šαπλάκ', soufflet : mot à effet, employé parfois au lieu de bάτσου ou bατš'ᾶ; cf. aussi šαμάρ'.

qui coule. وان , joyeux شاد d'eau. Pers شادروان \*šadpasav, jet d'eau.

et شو σᾶρ σᾶρ. . . (plusieurs fois répété), bruit d'une averse qui tombe, d'un liquide qui s'écoule avec force. Ar. شرشر.

et شاشلامق šašτίζου, être stupéfait, étourdi, troublé, perdre la carte. Tà σαšτ'ἐι (pour šαšτιἔε), il a perdu la tête; šašκήν'ε, étourdi, distrait, troublé; šαšτισμένουε, qui a perdu la tête, et parfois syn. de ξιπασμένουε, plein de soi-même, bouffi d'orgueil, de suffisance, comme l'ar. s'à ω i. s'égarer dans ses pensées. Šαšιρdίζου, effrayer quelqu'un ou quelque chose, l'embarrasser, lui faire perdre contenance; τὰ ἐαδίρτ'ἐι, comme τὰ ἐαδτ'ἔι. Syn. τἄχαδι pour τὰ ἔχασε.

šašír's, louche, affecté de strabisme.

at aussi employés l'un que l'autre, celui-ci avec λέγου, l'autre avec κάμνου. \*Šακαβης, plaisant, farceur.

شال šάλι, châle.

שלפון et אלאמא "šaλδάρ', caleçon, culotte bouffante chez les Turcs rayâs, persans : le širwâl, class. שתפול des Arabes. Pour l'étymologie toujours problématique de ce mot, cf. l'étude de J. Karlowicz, Actes du VI Congrès des Orientalistes, p. 423-424 : l'auteur ne craint pas de recourir au chaldéen מַרְבֶּלוֹיִי, cf. Dan., III, 21, 27.

- [شاع]. Employé dans le mot emphatique باپاز) هُمْ هُمْرِπα٬ոಽ, i. e. personnage haut et puissant, et dans le proverbe : هُمُ شَاعَ اللهِ عَلَى شَاعَ بَازِ الولدى شَاعَ بَازِ الولدى شَاعَ بَازِ الولدى فَاعَ طُوبُونِي الْعَالَى الْعَالِمُ فَاعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى
- wisiρ, balcon fermé, en saillie sur la rue et pourvu de fenêtres : très fréquent dans les villes orientales. Pers. شاهنشین, siège du roi. La prononciation grecque avec ρ = ω est très courante parmi les Turcs.

"šαχώ", faucon, épervier. شاهين

\*šay'áx', étoffe de laine, cheviotte.

\*šεδώγ', sorte de fleur; giroflée. Pers.

- \*šɛbéx¹, gros singe à derrière rouge, babouin. Singe ordinaire : μαϊμούν¹, n. ου μαϊμοῦ, f.

هراب καραπ', vin, boisson : emploi rare.

\*šερδέτι, boisson rafraîchissante, limonade, sorbet.
- βης, marchand de —.

et شریت \*šipíri, cordon, ruban, galon; ver solitaire.

šέφτιλου, pêche. Šεφταλιά, pêcher. Ροδάκινου (1) est peutêtre moins employé.

(شكرى sucre; employé dans شكرى šεκερλίθ'κους, sucré; شكرى κεκερχης, confiseur, vendeur de sucreries; באבי συιδι, (doux) comme du sucre; parfois شكر sexέρ l tout court, sous forme d'exclamation: mais c'est du sucre!

. اشكبه .cf. شكبه

بلغم σαλgάμι, navet; cf. بلغم.

هُمَاتِهُ \*śαματᾶ, n. invar., et parfois — ᾶs, m., bruit, vacarme. Comme on le voit, le sens classique du mot arabe شماته (joie-bruyante-à la vue du malheur d'un ennemi) a été notablement restreint (2).

شايلان .saudo', soufflet, gifle. Cf شمار.

ου ταμαντούρα ου σαμ..., bouée d'amarrage ou d'éclairage. Le mot est sûrement grec : σημαδούρα ου σημαντούρα, de σημαίνω (resp. σημαδένω); nous le

(i) Nous croyons retrouver dans ροδάκινον l'origine du mot arabe de même sens, encore inexpliqué, τίτο, εξίτο, εξίτο, λ. La seconde forme donnée dans le J. A., 1896¹, 442, dordgen, ne serait autre que le mot grec lui-même, avec une métathèse initiale ες pour ρδ; εξίτος identiquement ακιν(ον). Quant à τίτος ce serait une simple apocope de εξίτος, d'autant plus que celui-ci a pu s'écrire εξίτο au génitif sans changer de prononciation.

(3) On pourrait songer, au point de vue étymologique, à l'italien chiamata; mais, outre l'absence de donnée positive, il est bon de noter que chiamare

n'a guère le sens de crier, mais seulement d'appeler, nommer, etc.

mentionnons toutefois ici, comme ayant peut-être subi des influences turques, sous la forme où il est usité en Roumélie.

[مرسی] (مرسی) — šίμιλικ μερσή, pour le moment, merci; cela suffit. Expression barbare, très courante parmi les Levantins.

"šαμα<sup>α</sup>dάν', chandelier, candélabre, bougeoir. شمعدان

شورولوب šωρωλώπ', action d'avaler d'un trait. S'accole parfois au mot šωρώπ' (sirop).

. بويلە .cf , شويلە

. جوق .cf شيء

šisės, bouteille, surtout carafe. Les Levantins diront plutôt ἄνδουλα (ἄμπουλα), ital. ampolla, fiole.

šεϊτάν's, diable, au sens de farceur, éveillé, etc.; au sens de démon, c'est διαβουλους. Šεϊτανλήκ, diablerie, étour-derie, farce.

شينيك šivíæ, mesure pour les choses sèches : un demi-décalitre.

### ص

صابونجى \*σαδουνή ὴs, fabricant ou marchand de savons. La forme turque σαπ(b)ουνλαδίζου est parfois employée au lieu de σαπουνίζου.

ماپ \*σάπ', manche d'un instrument, garde d'une épée, tige d'un fruit, trognon.

"σαπάρτα, f., réprimande très forte, abattage. Θὰ φᾶς μ'ὰ—, tu vas recevoir un abattage; ૭ὰ śοὶ δώσου μ'ὰ—, je vais te donner de mes nouvelles. Le mot turc signifie

primitivement décharge simultanée d'une batterie, bordée. Origine possible, au moins pour le premier sens, l'ital. sopporto, chose supportée, endurée.

σαπλαλίζου, aor. σαπλάτ'σα, percer quelqu'un d'une épée, d'un coup de conteau (jusqu'à la garde, τοὺ σάπ') : très usité.

صارى -- [صاچلى] σαρή σατέλής, aux cheveux blonds.

\*σατέμᾶς ου σατέμακ, n., filet portant à ses extrémités des poids en plomb, épervier. Les Turcs emploient encore ce mot au sens de petits plombs; les Grecs disent dans ce cas σκάγια.

σαρμαδίκε, lierre. صارماشيق

σαρμουσακλής et -  $\theta$ 'κους, assaisonné d'ail (σκώρ-δου).

"σαρμᾶς, membrane enveloppant les viscères, péritoine; plat dans lequel la viande hachée est entourée d'un péritoine de mouton et cuite ainsi. Le sens générique du mot turc est : tout ce qui sert à envelopper, à rouler.

. صاچلی .cf , صاری

σαρήκ, turban : seul mot employé par les Grecs dans ce sens.

Σαργκλής, coiffé d'un turban.

σάγ, monnaie tarif (or ou argent), contraire de τἐυρύκ ου τἔυρύκ.

σακλανδάτε, cache-cache. On emploie de préférence κρυδητίτε; mais, même dans ce mot grec, la désinence est du même type que celle du mot précédent.

. ساقن .cf وصاقن

- σαλι, radeau, train de bois sur un fleuve; bac.
- [اللاتحق] ماللانه بوللانه وصلاته المتركة المتركة وصاللاته وصاللاته و dandinant; à vau l'eau. Se dit surtout d'un véhicule ou d'une barque qui avance en tanguant ou roulant.
- صاليوبرمك σαλδερdίζου, envoyer, lancer quelque chose à quelqu'un, laisser partir ou aller quelque chose (ar. vulg. de Syrie, pour les amarres, en langage de batelier, إليوا, probablement de l'italien leva).
- שונא σάνχιι(μ), comme si, peut-être que (ironique); soi-disant; supposé que. Σάνχιιμ ἐὐ μόνους τοὺ κἔϵρ'ς = ἄραις (ἄρα γες)..., comme si tu étais seul à le savoir, ou plus exactement: peut-être (selon toi) serais-tu seul à le savoir. Le mot a l'air, de prime abord, d'être composé de la partie turque على عند et de la conjonction grecque 'σὰν = ώσὰν; mais la vraie étymologie est plutôt à chercher dans l'impératif invariable صائحة, du v. عائمة, croire, supposer, puta, ou bien dans une apocope de la deuxième personne du singulier de l'indicatif présent عانيوري سون: putasne, putan (comme viden)? Il pourrait très bien aussi se faire que l'expression fût purement grecque, 'σὰν καὶ, mais prononcée à la rouméliote, κὶ pour καὶ.
- σαδουρδίζω, jeter en l'air ou au loin, avec violence, après avoir fait tournoyer quelques instants; repousser violemment.
- صباحلايي σαδάχλαϊν, de hon matin. Syn. σουρνό σουρνό.
- [صبر] ايت σάδρ ἔτ, patience! fais patience: on ajoute souvent bè κουζούμ, mon cher. صابولی σαδηρλής, patient; صابولی σαδηραή, impatient; عرب σαδηροή, impatience.

- σαπάν, fronde; assez rare : les Grecs emploient de préférence φρόντα ou σφηνδόν. Grosse corde passée sous un sac pour le soulever; ficelle pour accrocher un cerf-volant.
- σατέακ', frange d'une pièce d'étoffe, d'un habit.
- σαχάν, plat ou assiette en métal. Αὐγὰ 'σΊοὐ σαχάν', des œufs sur le plat; contenu d'un plat (ar. صحف).
- (محانكولي) σαχανκουλί, gaze en coton, très légère et non amidonnée. Encore un terme dont les dictionnaires turcs ne disent rien.
- σεδέφι, nacre; coquille nacrée. Σεδεφένιους, en nacre, nacré.
- ασαίακᾶς, aumône, si surtout elle est faite à un Turc ou à un Arménien; hors de là : λημουδύνη.
- σαράφ's, changeur. Σαραφλήπ', le change; profession de changeur.
- ou مرايلو]) σαραϊλή, sorte de pâtisserie turque.
- [صرة] συρά -ελεν, chacun à son tour, à la ronde.
  - ποῦ. Ce mot συραδᾶ συραδᾶ, de temps à autre : ποῦ κὶ ποῦ. Ce mot συς nous laisse perplexe : est-ce le mot grec σειρὰ, absolument identique pour le sens, et très peu différent pour la prononciation, ou bien y a-t-il rencontre fortuite? Dans le Dictionnaire turk-oriental de Pavet de Courteille, le mot est cité avec le même sens, mais écrit avec ω; ce serait donc une présomption pour la seconde hypothèse; mais elle ne suffit pas à trancher la question.
- σ(ω)ουλουβάν, ver de terre : moins usité cependant que le terme générique σκουλίκ. Le même mot s'emploie aussi pour les variétés de ver humain. Pour le ver solitaire, les Turcs l'appellent : cordon شریط).

- [استان] بولدق بولدق بولدق بولدق بولدق الله الله بولدق الله بولدق الله الله الله بولدق الله الله الله الله الله بولدق الله الله الله الله بولدق الله الله الله الله الله بولدق الله الله الله بولدق الله الله الله الله الله الله بولدق الله الله بولدق الله
- סמאלאα, n. pl., rarement au sing., barbe. Employé ironiquement pour des barbes longues et hirsutes, comme
  sont souvent celles des Juis de ces régions; se dit aussi
  en langage familier : τοὺν ἔπιαδί απ' τὰ σακάλια, (dans la
  dispute) il le prit par la barbe. ماتلك σακαλλής, barbu :
  très usité.
- [ωλο] ωνδάν -σω(ν)ρα (pas d'accent: enclitique), après cela: assez fréquent; le mot σῶρα devient parfois, en style très familier, σώραξιμ et σώραξιμὰν, formes diminutives.
- "σανξάρ', n., fouine. Syn. νυφήτσα.
- σαλάταλγκ', concombre, et surtout petit concombre servant à faire des conserves.
- σαμανλήκ', grenier, galetas où l'on serre la paille.
- (פָּט) "אַנּיטּלי", caisse, malle, coffre. Ailleurs qu'en Roumélie, c'est σεντούκ. Σανdουκτέλε, fabricant de caisses, etc.
- [صو] با σουλοῦς et surtout σουλούθ'κους, liquide, trop liquide, i. e. trop clair: soupe, colle, etc. Syn. νουρλὸς, pour νερωλὸς. مو حو کبی σοῦ guibl, comme de l'eau, très liquide. باشی σοῦ βαἐπὸς, surveillant, gardien de terrains (Mitteil. d. Seminars f. oriental. Sprach., 1909, II, p. 239). Cf. بريد, کار
- صوب \*σώδα, poêle. Σώδαξης, celui qui fait, vend et place les poêles : c'est une spécialité des Juifs à Andrinople.

- \*σώπα, gros bâton, gourdin; bastonnade. Σωπανίκα, gourdin court en bois très dur, porté par les δεχτέὴ (gardiens de propriétés), etc.
- σουβούκ, saucisson; chose en forme de saucisson. La saucisse a le nom grec de λουκάνικου.
- (ω) ονοῦς, tais-toi, silence : aussi usité que σώπα (pour σιώπα).

σουσάμι, sésame. Σουσαμλήθ'κους, couvert de sésame.

σωφ, laine de chèvre; étoffe dans le genre de l'alpaga.

موفا  $^*\sigma\omega$ وهّه, sofa, canapé: seules acceptions usités en grec.

σωφτᾶs, softa : étudiant en théologie musulmane.

. سوقاق .cf صوقاق

- [اصوك] σών, fin, bout. Les Grecs ont forgé un verbe employé surtout à la 3° pers. du passé σών ἔε, c'est fini; σώνει s'emploie parfois comme synonyme de Φτάνει: σώνει σ'ὰ, assez, enfin! الله عنوك الله تعمل الله عنوك والله عنوك والله عنوك et σώνω dans les mêmes acceptions et souvent avec les mêmes nuances.
- σουλαdίζου, arroser; aussi employé que σουτίζου; σουλαdίζμένους, arrosé.

- σωϊ, race, famille; surtout espèce, qualité. Très usité.
- [ اتن [صيغير συὴρ ἐτὶ, viande de bœuf : employé parfois pour bουδινὸ.
- дди оухуиту, gêne, ennui. جان صيقنتي gêne, ennui, oppression de cœur (au physique et au moral).
- σουδάs, plâtre, crépi, couleur pour les murs. Σουδαβής, crépisseur, peintre en bâtiments.

## ض

- zabíτ's, officier, adjudant; capitaine de gendarmorie. Occasionnellement employé au lieu de 'κἔωματικὸς pour ἀξιωματικὸς ου ὀΦιτειάλους. Ζαbιτλίκ', état, grade d'officier, etc.
- \*ζάπ' (sic), action de maîtriser, de vaincre dans une lutte corps à corps, de tenir en respect. S'emploie avec κάμνου et l'accusatif de la personne.
- ضبطيه "ζαπ1ιἐs, un zaptié, agent de police, gendarme.
- ό \*ζαράρ', dommage, perte. يون, γιὼκ, cela ne fait rien, pour δεν σειράjει. Ζαραρλής et — ήθ'κους, nuisible.
- ضعیف ζαΐφ's, maigre, chétif; faible. Ζαϊφλήκ, faiblesse, maigreur. ضعیفلاتمتی ζαϊφλανδίζου, s'affaiblir, maigrir; affaiblir quelqu'un.

## ط

et طباق σαδάκ, sorte de plat.

البان ταβάν, fuite : 'στῆρι ἔνα ταβάν', il a déguerpi! il a pris la poudre d'escampette. Ταβάν' signifiant primitivement EMPRUNTS TURCS DANS LE GREC DE ROUMÉLIE.

320

plante du pied, cf. l'expression anglaise to take to one's heels.

ταδανοή'ns, poltron, qui ne résiste pas.

. طبله .cf. طابله

\*τάb'α, fortification, retranchement. Ar. طابية

τάπα, f., bouchon, liège.

שוניה dατσηζλήν, chose désagréable, fade, insipide; action de dire des choses insipides. Ar. vulg. אַנ طع.

ταρτίζου, terme de cerf-volant : soupeser le cerf-volant, et voir s'il se tient bien en équilibre.

طارغينلق dαρgyνλίκ<sup>ι</sup>, fâcherie, mauvaise humeur.

عاس τα΄s', vase de métal, gobelet. Cf. سغر. Dimin. τασάχ'; ar. والمست. du pers. طلس et طلسّه, cf. Hübschmann, على والمست. را المست , cf. Hübschmann, 2.D.M.G., 1892, p. 260.

ταἐἀκι, testicule. Syn. τὰ λεμβὰ.

ταέξής, tailleur de pierres.

طاغلی dayλης ou da'aλης, montagnard; personnage grossier.

τάκ, bruit, craquement; — dειρεκτέν, à point nommé.

– طوقور [طاقر] – τακήρ τουχούρ, bruit de pieds, de marteau.

et ἀμακλάκ' et τ(d)ακλάκ', culbute. — κτέης et — κτέης qui fait des culbutes. Il y a une espèce de pigeons ainsi appelée, parce qu'en effet ces oiseaux font souvent deux ou trois tours sur eux-mêmes, tout en poursuivant leur vol.

τακήμι, certain nombre d'effets employés ensemble; classe, catégorie; régime de fruits.

. دال .cf. طال

ταλάš, rognure, raclure, sciure, copeau.

et כועה dαλάκα, panse, gros ventre. En turc : rate, viscère. Dαλακλήs, obèse, ventru.

et طالقاؤق الامكام طاله طالغاؤق و طالقاؤق القاؤق و طالقاؤق المكام طالع القاؤق المكام طالقاؤق المكام و المكام المكام المكام المكام و المكا

daμάρ<sup>t</sup>, veine, mine; humeur; race. Enfin, — acceptions non mentionnées par les lexiques, — tranchet pour tailler les sabots des bêtes de somme, et digue.

امله daμλās, apoplexie. Sens premier : goutte; cf. ar. دا النقطع. Syn. κόλπουs, ital. colpo, un coup de sang.

\*Daμλαλήs, apoplectique. On emploie le mot κατιδαίνου, descendre sur quelqu'un.

[طانه ct اتن طانا] — \*davã ét1, viande de veau.

[طاوراتمق], s'efforcer. S'emploie à l'impératif, 3° pers. du sing., au sens de : allons, en avant, à l'œuvre, courage. طاوران daupàv, allons! yalla!

ταουκή ής, marchand de volaille.

اول \*dα6ούλ', grosse caisse, tambour, de l'ar. طبل. —ģ'ns, joueur de —, en style familier : chasseur maladroit, qui tire beaucoup (fait beaucoup de bruit) et n'attrape rien. عاوله ταυλί, pl. 'à, trictrac; table à jeu. Ar. vulg. طاوله

طاوله ταυλl, pl. 'à, trictrac; table à jeu. Ar. vulg. طاوله. Ital

(<sup>(1)</sup>تاوة .cf ,طاوة

<sup>(1)</sup> Quantité de mots turcs suivent pour le son t une double orthographe.
A moins d'une raison spéciale, nous ne mentionnerons plus ceux qui ont déjà été cités sous c, et nous y renvoyons le lecteur.

dαγ'dπ', rossée, bastonnade. Syn. κέύλου. Sens primitif : appui, bâton.

day'avdiζου, endurer, supporter, être ferme. Ar. vulg. de Syrie فاين, durer (vêtement), endurer : ما بتضايي, tu n'y tiendras pas, ou bien : tu ne sais pas endurer, supporter.

.دایی .cf طایی

. تباشير .cf ,طباشير

et طباق عطباق عطباق عطباق عطباق et طاباق عطباق

[طبق], identique. ω – τήπκησή, exactement semblable à, identique. Syn. ἀπαραλλάχτους.

לבולג \*ταδλᾶς, m. ou \*τάδλα, f., selon les divers sens : a. ταδλᾶς, cendrier, petit disque en métal, généralement en cuivre poli; b. τάδλα, grand plateau en bois où les vendeurs de comestibles, fruits ou sucreries, placent leur marchandise et qu'ils portent sur la tête. Ital. tavola. Cf. طابله.

عليعة ταδιέτι, naturel, caractère : très usité.

ταχήν', sésame moulu et mondé : se débite sous forme de liquide huileux, gris perle, et entre dans la composition de plusieurs plats et douceurs; se prend souvent comme dessert, mêlé avec du يكر (cf. s. v.); cf. حلوا المحافظ (cf. s. v.); cf. حدوا المحافظ (cf. s. v.)

ανάᾶς et adj.  $-d d\theta$ 'κους, primeurs, fruit hâtif : s'emploie surtout avec le mot λ κιρέζ : τουρφανάᾶ κιρέζ!

<sup>(</sup>i) Le résidu de la mouture se donne aux bestiaux sous forme de galettes; les Rouméliotes l'appellent κοῦσπους; les lexiques ne donnent pour ce mot que le sens d'entraves. Nous le retrouverons plus loin.

premières cerises! cri des marchands ambulants. Ar. طرن, être neuf, récent : كل طارن و تالد. Le mot est employé tel quel en arabe vulgaire, sauf la transposition inévitable de l'accent tonique : tourfánda.

- [طرناق], ongle, sahot. قطير طرناق κατἢρ τγρνάκι, n. ou τγρνακια, f., sorte d'acacia, ainsi nommé de la forme de ses feuilles.
- τουρᾶs, chiffre ou monogramme d'un sultan, sur les monnaies, les firmans, etc.
- davdavās, parade, et surtout grand bruit autour de quelque chose; de l'ar. طنطنی. Davdavà τὄκαμαν, on en a trop parlé, trop jasé.
- طوپ τόπι, balle pour jeu d'enfants, faite surtout de chiffons enroulés, d'où boule de neige, etc.; pièce d'étoffe; canon.
  ن مرمدن τοπτὰν, en gros; التي τοπαλτή, coucher du soleil, i. e. moment où le canon tonne : un des sens du mot turc, et pas l'ordinaire. جي τοπτέλε, artilleur.
- \*τοπάτἐ, grumeau; chose mal cuite, mal façonnée, faisant boule.
- τοπαρλάκ', chose arrondic en boule, boulette. Syn. γ'ουδαρλάκ'.
- عوبال τωπαλ's, boiteux (homme et chose); bot.
- τοπλαdίζου, ramasser, et surtout plier quelque chose : τοπλάτδι του, plie-le, ramasse-le.

τω(α)πούji, massue : très usité.

τουτκάλ<sup>4</sup>, colle-forte.

.cf. s. v بروب = طورب

- τωρδᾶς, sac. Τωρδᾶ γιαουρdοῦ, sorte de lait caillé.
- πούρνα, grue. بالغي \*τούρνα baλy(γ)ή, brochet.
- τουζλούθ' κους, salé : employé éventuellement au lieu de άρμυρός.
- طوس dos, imite le bruit du coup de tête du bélier; cri qu'on pousse pour l'exciter.
- طوغرامه dwyραμᾶs, bois de menuiserie, remarquable par sa dureté : seul sens adopté par les Grecs. Δωγραμαβης, syn. de μαραγγὸς, menuisier.
- [طوغـری], droit, tout droit. S'emploie répété : dωγροῦ ou dωωροῦ—, tout droit, syn. de ἔἐτα ἔἔτα. En plaisantant : dωωροῦ —, αἔτα —, allez tout droit, puis vous descendrez (vous tournerez à gauche, puis à droite, etc.).
- [طوق], rassasié. Usité dans la seule expression قارنيم, je suis pleinement rassasié, j'ai mon saoûl.
- τωκάτ<sup>ι</sup>, gifle, soufflet du creux de la main. Τραδώ ἔνα τωκάτ<sup>ι</sup>, appliquer une gifle : presque aussi usité que δάτσου.
- τωκμάκ, pilon, massue de foulon, maillet.
- τώκα, action de trinquer. Τώκα ἔκαμαν, ils ont trinqué. Ital. tocca.
- dωνdουρμᾶs, sorbet à la glace. Syn. γ'ατσάδα, ital. ghiacciata. g'ns, vendeur de sorbets.
- et إطوموز et طوكوز], cochon. كبى dωμουζ guibì, comme un cochon (gros et gras, fort; parfois, sale).
- et בפְּעִים doυλάπ', armoire, placard, armoire tournante; roue de noria, noria. Ar. בפָּעִים, roue. Dωλαπλήθ'κους bαχτέἐς, jardin οù il y a une noria.

[طولاشمق], rôder, tourner. عوك طولاش deliv dωλάše. Loc. adv. :
à force de rôder, de fureter.

doυλλούκ', veuvage.

- طونه \*dωλμᾶs, boulette, chose farcie. ياپراق -- سي, γιαπράκ dωλμασή, boulettes de riz enveloppées de feuilles de vigne tendres. Ar. vulg. يبرق, γάbraq.
- #τουλούμι, outre, musette; se dit aussi d'un homme extrêmement replet. پینیری – cf. پینیر.
- pompier d'incendie, ou raccommodeur de pompes d'arrosage. Ar. vulg. طرمبه. Ce dernier se rapproche davantage du mot d'origine, tromba (ital., trompe, pompe, engin), mais il est très possible que les peuples de langue arabe n'aient fait qu'emprunter le mot turc, en changeant le J en .

et طوماتس τω(ου)μάτα, f. plo – άτις, pomme d'amour, tomate.

## ظ

ظرف ζάρφ, sorte de godet métallique où l'on pose la tasse à café (mot arabe).

# ۶

- adeτ', coutume, habitude. Δèν ἔχου τοὺ ἀdeτ' νà..., je n'ai pas l'habitude de.
- غارسز ἀρσή κους, effronté, méchant. Les Rouméliotes illettrés confondent parfois ce mot avec وغورسوز ρσού κους, cf. s. v.

- [عافیت], santé. اوله اوله ἀφιἐτ ώλᾶ, ἀφιετλέρ ώλσοῦν, bonne santé, grand bien vous fasse. Ar. vulg. محتین
- abās, étoffe grossière en laine, feutre; manteau grossier. Åbagıλàp, les feutriers, i. e. quartier des feutriers. Cf. آبا
- . حبّ اللذي .cf عبد اللذي
- عثانلى \*ἀσμανλής, ottoman; f.  $\dot{y}\theta(\delta)$ 'σα.
- عَالُب مَعْلِيَةُ مُوْدَاً اللهِ déstar, interj. chose extraordinaire! c'est étonnant! Ar. vulg. بينه ; يا عجيب
- \*ἄģιba, interj., marquant un souhait, ou une interrogation mêlée d'inquiétude : oh si! serait-il vrai, possible? par hasard! ῆρτει ἄģιba, serait-il déjà venu? Les Grecs intercalent souvent un μ entre ce mot et celui qui le suit immédiatement : ﴿ ἄģιbaμ θἄρθ(τ)ει, viendrait-il, par hasard?
- κλ≨ ἀģελἐς, hâte. Aģελὲ κάμνου, faire vite; ἀģελὲ—, vite, en rien de temps; en courant.
- αβέμ's, Persan. cf. ييلان. Syn. : Περκιάνους.
- \*ακρεμής, inexpérimenté, nouveau dans le métier, novice; m. d m. étranger.
- AραδισΊάν', Arabie. Syn. : Αραπ'à.
- ου αραδᾶς, voiture grossière, chariot. Αραδαβης et ἀραδαβηλήπ, termes de profession.
- \*ασκέρ', armée; le pluriel 'α signifie plus souvent «les soldats» que «les armées»; ἕνας ἀσκέρ'ς, un soldat : syn. σολdάτους. Α΄κκερλίκ', état et service militaire.
- usilρ<sup>1</sup>, dîme, usité aussi au pluricl dans le même sens. Ar. الاعشار.

- adyτάρ's, épicier. Le droguiste et le pharmacien s'appellent plutôt σπετδ'άρ's (ital. speziale; pharmacie et droguerie, σπετδ'αρία, ital. spezieria).
- [عفو], pardon. ايدرسك ἄφ ἐdéρει(y)ν, pardon. Très employé pour s'excuser et surtout pour faire une remarque, protester contre quelque chose, contredire quelqu'un poliment.
- αχλλήs, intelligent, prudent, et surtout \*bien avisé.
- عكسى \*áξis, adj., de mauvaise humeur, entêté, mauvais coucheur. عكسى له, ἀξιλήκι, mauvaise humeur.
- \*ἄμμια, tante maternelle, et en général tante.
- \*γινάτ', obstination, entêtement. τέης, obstiné. Syn. : ωεῖσμα et ωεισματάρ's. \*Γιναθηνά, par obstination, pour agacer les autres.

. آنبر باریس .cf , عنبر باریس

(A suivre.)

# CHRONOLOGIE

DES

# PAPYRUS ARAMÉENS D'ÉLÉPHANTINE,

PAR

## M. H. POGNON.

MM. Sayce et Cowley ont publié en 1906 des actes et des contrats sur papyrus trouvés à Éléphantine et écrits en un dialecte araméen occidental beaucoup plus ancien que l'araméen biblique et le targoumique (1). Ces actes portent tous une double date, une date sémitique et une date égyptienne. Les contractants, les scribes et les témoins paraissant être pour la plupart des Juifs, on a cru d'abord que le calendrier sémitique dont se servaient les scribes était un calendrier juif, mais personne n'a jamais pu faire concorder les dates sémitiques avec les dates égyptiennes, et M. Belleli en a même conclu que les textes d'Éléphantine étaient l'œuvre d'un faussaire (2).

Dans un article qui a paru dans le Journal asiatique (3), l'abbé Chabot a répondu très judicieusement à M. Belleli que le texte même des contrats d'Éléphantine contenait trop de preuves de leur authenticité pour qu'il fût possible de les considérer comme apocryphes; d'après lui, si les dates égyptiennes

(5) Journal asiatique, Xº série, t. XIV, nov.-déc. 1909, p. 515.

<sup>(1)</sup> Aramaic papyri discovered at Assuan, edited by A. H. Saver, with the assistance of A. E. Gowley.

<sup>(9)</sup> L. Belleli, An independent examination of the Assuan and Elephantine Aramaic papyri, London, 1909.

et les dates sémitiques ne concordent pas, cela prouve que le calendrier religieux dont se servent les Juiss est beaucoup moins ancien que M. Belleli ne se l'imagine.

Enfin, dans un article qui a également paru dans le Journal asiatique, M. Siderski<sup>(1)</sup> a supposé que le calendrier des scribes des papyrus n'était pas à proprement parler un calendrier juif, mais plutôt un calendrier commun à tous les sujets de race sémitique des rois achéménides.

Avant même d'avoir lu le travail de M. Siderski, j'avais la conviction que le calendrier babylonien était devenu, sous les Achéménides, le calendrier officiel de toutes les populations araméennes soumises aux rois de Perse (2) et par conséquent des colonies syriennes et juives de l'Égypte, mais j'avoue, à ma honte, que je ne connaissais pas plus le calendrier babylonien de la basse époque que celui des époques anciennes. Je savais

Journ. as., X<sup>a</sup> série, t. XVI (1910), p. 587.

Enfin je serais porté à croire que les Araméens de la Syrie centrale faisaient commencer l'année, non pas le 1<sup>er</sup> nissan, mais le 1<sup>er</sup> tichri, comme plus tard les Syriens.

<sup>(2)</sup> Il est probable que, tout en adoptant le calendrier babylonien, les Araméens de la Syrie centrale et de la Mésopotamie avaient conservé les anciens noms de certains mois. Ils devaient appeler hzirdn (سلمته) le mois que les Babyloniens appelaient sinemou; second mois de tichri ( und und, und und) le mois que les Babyloniens appelaient marahchaunou; kanoun (عنه) le mois que les Babyloniens appelaient kislimmon, kislimmon ou kislem; et enfin second mois de kanoun (عنص إسنة) le mois que les Babyloniens appelaient tébètou. On trouve, dans des contrats en langue assyrienne de l'époque de la Ire dynastie de Babylone qui me paraissent avoir été écrits dans le pays de Hana, c'està-dire dans la région de Deir-rz-zòr, la mention d'un mois dont le nom est orthographié: 函恒 ★ (>(), 函 恒 ★ 🖛 warah kinowni et aussi K (E / kinounou (dans ce groupe, K est employé comme déterminatif). Ce mois était très probablement celui que les Syriens ont appelé مين عبر (voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, Series A, vol. VI, part I, pl. 19, nº 21, l. 11; pl. 26, nº 32, l. 10; Thureau-Dargir, Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne, n° 238, l. 54; Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Königlichen Museen zu Borlin, Heft VII, nº 204, 1, 56).

bien, par les textes assyriens que j'avais lus, que certaines années avaient eu un second mois d'éloul et d'autres un second mois d'adar, mais la lecture d'anciens travaux de M. Oppert sur l'astronomie des Assyriens m'avait rendu très sceptique; je m'étais imaginé qu'on ne parviendrait que bien difficilement à connaître le calendrier assyrien et, n'étant pas astronome, je n'avais même pas essayé de le connaître. C'est tout récemment qu'ayant appris que M. Mahler avait essayé de reconstituer le calendrier babylonien et avait publié un travail intitulé Zur Chronologie der Babylonier. Vergleichungstabellen der babylonischen und christlichen Zeitrechnung von Nabonassar (747 v Ch) bis 100 v Ch (Vienne 1895), je me suis procuré ce travail. A ma grande satisfaction, j'ai constaté que mes suppositions étaient exactes. Le calendrier des scribes qui ont écrit les papyrus d'Éléphantine était bien celui des contrats babyloniens de la basse époque et j'ajouterai que le calendrier babylonien de M. Mahler, bien qu'il contienne beaucoup d'erreurs, est très souvent exact.

Je vais donc discuter ici les dates des papyrus araméens d'Éléphantine en commençant par celle du papyrus qui est désigné par la lettre F dans l'ouvrage de MM. Sayce et Cowley.

#### PAPYRUS F.

Le texte débute ainsi :

Lë 14 ab, c'est-à-dire le 19° jour de pachon, l'an 25 du roi Artaxerxès (1).

Pour MM. Sayce et Cowley, les chiffres sont souvent douteux, parce qu'on ne sait pas si le dernier trait à gauche indique une unité ou est un signe des

<sup>(</sup>i) Lorsqu'ils écrivaient un nombre comprenant des unités, les scribes groupaient généralement par trois les traits verticaux ou presque verticaux qui indiquaient les unités; en outre, ils faisaient souvent le dernier trait beaucoup plus gros que les autres et parfois ils l'inclinaient (1).

Si nous consultons le calendrier de M. Mahler, nous y verrons que le 1<sup>er</sup> ab de l'an 25 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été, d'après lui, le 13 août de l'an 440 avant notre ère; le 14 ab de cette même année a donc été le 26 août 440 et, puisque les Égyptiens appelaient 19 pachon de l'an 25 le jour que les Araméens appelaient le 14 ab de l'an 25, il est évident que le 1<sup>er</sup> pachon de l'an 25 a été le 8 août 440.

On sait, d'autre part, que les Égyptiens avaient une année de 365 jours composée de douze mois de trente jours chacun suivis de cinq jours épagomènes ou complémentaires. Voici les noms de ces douze mois :

Thoth (3o jours); Paophi (3o jours); Athyr (3o jours); Choïak (3o jours); Tybi (3o jours); Méchir (3o jours); Phaménoth (3o jours); Pharmouthi (3o jours); Pachon (3o jours); Payni (3o jours); Épiphi (3o jours); Mésori (3o jours); Cinq jours épagomènes.

Puisque le 1<sup>er</sup> pachon de l'an 25 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été le 8 août 440, le 1<sup>er</sup> pharmouthi a été le 9 juillet, le 1<sup>er</sup> phaménoth a été le 9 juin, le 1<sup>er</sup> méchir a été le 10 mai, le 1<sup>er</sup> tybi, a été le 10 avril, le 1<sup>er</sup> choïak a été le 11 mars, le 1<sup>er</sup> athyr a été le 9 février, le 1<sup>er</sup> paophi a été le 10 janvier, enfin le 1<sup>er</sup> thoth, premier jour de la 25<sup>e</sup> année d'Artaxerxès I<sup>er</sup>, selon le comput égyptien, a été le 11 décembre 441.

L'année égyptienne ayant toujours 365 jours, rien n'est plus facile que de calculer la date du 1<sup>er</sup> thoth d'une année quelconque avant ou après l'an 25 d'Artaxerxès I<sup>er</sup>, et le tableau suivant indiquera le commencement de l'année égyptienne

tiné à séparer le nombre du mot suivant. Un pareil signe n'existait certainement pas et le dernier trait placé à la gauche d'un nombre, qu'il soit incliné (1) ou ne le soit pas, indique toujours une unité, même lorsque ce dernier trait est beaucoup plus gros que les autres. CHRONOLOGIE DES PAPYRUS ARAMÉENS D'ÉLÉPHANTINE. 341 (1° thoth) depuis l'an 15 de Xerxès jusqu'à l'an 14 de Darius II :

| an 15  | de Xera                | ès                  | 19 déc. 472      | - 25  | -        |      | 11 déc. 441* |
|--------|------------------------|---------------------|------------------|-------|----------|------|--------------|
| - 16   | -                      |                     | 19 déc. 471      | - a6  |          |      | 11 déc. 440  |
| - 17   |                        |                     | 19 déc. 470      | ~ 27  | -        |      | 11 déc. 439  |
| 18     | and a                  |                     | 18 déc. 469* (1) | - a8  |          |      | 11 déc. 438  |
| - 19   |                        | ,                   | 18 déc. 468      | ~ 29  | and or   |      | 10 déc. 437* |
| - 20   |                        |                     | 18 déc. 467      | - 30  | -        |      | 10 déc. 436  |
| - 21   |                        |                     | 18 déc. 466      | - 31  | -        |      | 10 déc. 435  |
| an 1er | d'Artaxer              | xès I <sup>er</sup> | 17 déc. 465*     | 32    |          |      | 10 déc. 434  |
| - 3    | NAME OF TAXABLE PARTY. |                     | 17 déc. 464      | - 33  | ****     |      | 9 déc. 433*  |
| - 3    | -                      |                     | 17 déc. 463      | - 34  | ***      |      | 9 déc. 432   |
| - 4    | -                      |                     | 17 déc. 462      | - 35  | -        |      | 9 déc. 431   |
| - 5    |                        |                     | 16 déc. 461*     | - 36  |          |      | 9 déc. 43o   |
| 6      | -                      |                     | 16 déc. 46o      | - 37  |          |      | 8 déc. 429*  |
| - 7    | and the                |                     | 16 déc. 459      | - 38  | _        |      | 8 déc. 428   |
| - 8    | -                      |                     | 16 déc. 458      | - 39  | _        |      | 8 déc. 427   |
| - 9    | 446                    |                     | 15 déc. 457*     | - 4o  | _        |      | 8 déc. 426   |
| - 10   | -                      |                     | 15 déc. 456      | - 41  |          |      | 7 déc. 425*  |
| - 11   | No.                    |                     | 15 déc. 455      | an 1° | de Dariu | s II | 7 déc. 424   |
| - 12   |                        |                     | 15 déc. 454      | 3     | ****     |      | 7 déc. 423   |
| 13     |                        |                     | 14 déc. 453*     | - 3   | -        |      | 7 déc. 422   |
| - 14   | -                      |                     | 14 déc. 452      | 4     |          |      | 6 déc. 421*  |
| - 15   | ***                    |                     | 14 déc. 45 r     | - 5   |          |      | 6 déc. 420   |
| 16     |                        |                     | 14 déc. 450      | - 6   |          |      | 6 déc. 419   |
| - 17   | _                      |                     | 13 déc. 449*     | - 7   |          |      | 6 déc. 418   |
| - 18   |                        |                     | 13 déc. 448      | 8     |          |      | 5 déc. 417*  |
| - 19   | -                      |                     | 13 déc. 447      | - 9   |          | ,    | 5 déc. 416   |
| - 20   | Anna                   |                     | 13 déc. 446      | 10    |          |      | 5 déc. 415   |
| - 21   |                        | ****                | 12 déc. 445*     | 11    | -        |      | 5 déc. 414   |
| - 22   |                        |                     | 12 déc. 644      | 12    | -        |      | 4 déc. 413*  |
| 23     | -                      |                     | 12 déc. 443      | 13    | -        |      | 4 déc. 412   |
| - 24   | -                      |                     | 12 déc. 442      | 14    | _        |      | 4 déc. 411   |

Avant d'aller plus loin, je ferai remarquer que les Égyptiens ne numérotaient pas les années des rois de la même manière que les Babyloniens. A Babylone, lorsqu'un roi mourait, toute

<sup>(1)</sup> L'astérisque placé après le numéro d'une année julienne indique que cette année a été bissextile.

la période qui s'écoulait entre le jour où sa mort était connue et la fin de l'année civile était considérée comme appartenant à l'année de l'avènement du nouveau roi; l'an 1<sup>er</sup> du nouveau roi commençait, par suite, le 1<sup>er</sup> nissan qui suivait son avènement. En Égypte, au contraire, la période qui s'écoulait entre le jour où la mort d'un roi était connue et la fin de l'année civile était considérée comme formant à elle seule l'an 1<sup>er</sup> du nouveau roi et l'an 2 de son règne commençait le 1<sup>er</sup> thot qui suivait son avènement.

En voici la preuve : nous connaissons un contrat babylonien daté du 3 chebat de l'an 41 d'Artaxerxès I<sup>ee</sup>, c'est-à-dire de la dernière année de son règne (1); d'autres contrats sont datés du 4 chebat et du 15 chebat de l'année de l'avènement de Darius II (2). On pourrait donc croire qu'Artaxerxès I<sup>ee</sup> est mort le 3 ou le 4 chebat de sa 41° année de règne, mais il a dû mourir un peu avant cette date, car il a sans doute fallu plusieurs jours pour que la nouvelle de sa mort parvînt en Babylonie.

Le 1<sup>er</sup> chebat de l'an 41 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> ayant été, d'après M. Mabler, le 10 février 423, c'est vers le 13 février 423 que la mort d'Artaxerxès I<sup>er</sup> fut connue à Babylone et, à ce moment, on cessa de dater les actes de l'an 41 d'Artaxerxès (3) et on les data de l'année de l'avènement de Darius II. Enfin le 1<sup>er</sup> nissan de l'année suivante, c'est-à-dire le 10 avril 423, d'après M. Mahler, commença l'an 1<sup>er</sup> de Darius II.

<sup>(1)</sup> Ce texte est inédit, voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, series A, vol. X, p. a de la préface.

<sup>(2)</sup> Voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, series A, vol. X, pl. 1, nº 1, l. 22; pl. 2, nº 2, l. 18.

<sup>(5)</sup> On connaît un contrat écrit dans une localité dont le nom paraît être Hachbaya ( [ ] ] [ ] [ ] ) et daté du 17 chebat de l'an 41 d'Artaxerxès (voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, series A, vol. IX, pl. 65, n° 109, l. 14). Le nouvelle de la mort d'Artaxerxès I n'était donc pas encore parvenue dans certains villages le 17 chebat.

Artaxerxès I<sup>er</sup> mourut donc dans les premiers jours de février 423, et pourtant si on consulte le tableau de la page 341, on y verra que l'an 1<sup>er</sup> de Darius II a commencé, selon le comput égyptien, le 7 décembre 424, par conséquent avant la mort d'Artaxerxès I<sup>er</sup>.

A moins de supposer que la date égyptienne du papyrus K est complètement erronée (1), nous sommes donc forcés d'admettre que la période qui s'est écoulée entre le jour du mois de février 423 où la mort d'Artaxerxès I<sup>er</sup> fut connue en Egypte et le 7 décembre 423, premier jour de l'année suivante (1<sup>er</sup> thoth), fut considérée comme formant à elle seule l'an 1<sup>er</sup> de Darius II, de sorte que l'an 2 de ce roi commença le 7 décembre 423. Quant à la période qui s'écoula entre le 7 décembre 424 (premier jour de l'année civile) et le jour du mois de février 423 où la mort d'Artaxerxès J<sup>er</sup> fut connue en Égypte, elle fut considérée comme appartenant à la 42° année de son règne.

Si, dans le tableau de la page 341, j'ai donné le 7 décembre 424, qui fut en réalité le premier jour de l'an 42 d'Artaxerxès I<sup>et</sup>, comme le 1<sup>et</sup> thoth de l'an 1<sup>et</sup> de Darius II, c'est parce que, si la période de temps pendant laquelle les Égyptiens ont daté les actes de l'an 1<sup>et</sup> de Darius II avait été une année complète de 365 jours commençant le 1<sup>et</sup> thoth, cette année aurait commencé le 7 décembre 424.

<sup>(1)</sup> Ainsi que je le dirai plus loin, le scribe du papyrus K a commis une petite erreur en datant l'acte qu'il écrivait. Si la date du papyrus K était exacte, le 1° thoth de l'an 1° de Darius II aurait été non pas le 7 décembre, mais le 6 décembre 424; mais, soit que le 1° thoth de l'an 1° de Darius II ait coïncidé avec le 7 décembre, soit qu'il ait coïncidé avec le 6 décembre 424, il est évident que le premier jour de l'année pendant une partie de laquelle les Égyptiens ont daté les actes de l'an 1° de Darius II a été antérieur à la mort d'Arlaxerxès I°.

#### PAPYRUS A.

Le texte du papyrus A commence ainsi :

Le 18 éloul, c'est-à-dire le 28 jour de pachon, l'an 15 de Xerxès.

Le 1<sup>st</sup> éloul de l'an 15 de Xerxès a été, d'après le calendrier de M. Mahler, le 27 août 471; le 18 éloul de cette année a donc été le 13 septembre 471.

Consultons maintenant le tableau de la page 341, nous y verrons que le 1er thoth de l'an 15 de Xerxès a été le 19 décembre 472. Nous établirons donc facilement le calendrier partiel suivant :

| 1" thoth de l'an 15 | 19 décembre 472.  |
|---------------------|-------------------|
| 1 ** paophi         | 18 janvier 471.   |
| 1 " athyr           | 17 février 471.   |
| 1 choïak            | 19 mars 471.      |
| 1er tybi            | 18 avril 471.     |
| ter méchir          | 18 mai 471.       |
| 1° phaménoth        | 17 juin 471.      |
| 1 tr pharmouthi     | 17 juillet 471.   |
| 1 er pachon         | 16 août 471.      |
| 28 pachon           | 12 septembre 471. |
| 29 pachon           | 13 septembre 471. |

Comme on le voit, le 28 pachon de l'an 15 de Xerxès a été le 12 septembre 471, mais la date du papyrus A est pourtant exacte.

Dans les premiers siècles de notre ère, les Syriens chrétiens, comme les Arabes et les Juifs, faisaient commencer le jour au coucher du soleil. Pour n'en donner qu'une preuve, les mots مراه المعمدان (office du مراه المعمدان) المعمدان (office du dimanche) ne désignent pas en syriaque l'office du dimanche soir, mais celui du samedi soir, parce que, pour les Syriens, le

CHRONOLOGIE DES PAPYRUS ARAMÉENS D'ÉLÉPHANTINE. 345 dimanche commençait le samedi soir (1). Le papyrus A a été écrit le 28 pachon, c'est-à-dire le 12 septembre 471 après le coucher du soleil et, à ce moment, le 18 éloul avait déjà commencé pour les Araméens.

#### PAPYRUS B.

Voici la date du papyrus B transcrite en caractères hébreux carrés :

ב ~ - 111 111 11 לכסלו חו י[ום]...(<sup>2)</sup> 111 \ לתחות שנת 13 ראש מלוכתא<sup>(3)</sup> כזי ארתחשסש מלכא יתב בכרסאה

Le 18 kislew, c'est-à-dire le ...jour de thoth, l'an 21, commencement du règne, lorsque le roi Artaxerxès s'assit sur son trône (4).

Le 1er kislew de l'année que les Babyloniens appelèrent d'abord l'an 21 de Xerxès, puis, après la mort de ce roi, l'année de l'avènement d'Artaxerxès, a été, d'après M. Mahler, le 16 décembre 465 avant notre ère; le 18 kislew de cette année a donc été le 2 janvier 464.

Le 1<sup>er</sup> thoth de l'an 1<sup>er</sup> d'Artaxerxès, selon le comput égyptien, c'est-à-dire de l'année dans laquelle Xerxès est mort et Artaxerxès est monté sur le trône, a été le 17 décembre 465; (voir le tableau de la page 341); le 17 thoth de cette année a donc été le 2 janvier 464.

(1) Voir Poenon, Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de Mossoul, p. 194.

(3) La lacune est beaucoup trop grande pour que les deux dernières lettres du mot DIY aient seules disparu.

(ש) Un mot comme מלוכתא, signifiant règne, royauté, n'à pu exister dans aucun dialecte araméen et le scribe a certainement voulu écrire מלכותא.

93

On suit que les scribes écrivaient généralement les nombres de 3 à 9 en groupant par trois les traits verticaux indiquant les unités, de la manière suivante :

|   | "   | 3 | )   | " | " | 7 |
|---|-----|---|-----|---|---|---|
| ) | 111 | 4 | 11  | " | " | 8 |
| " | "   | 5 | 111 | " | " | 9 |
| Ш | 111 | 6 |     |   |   |   |

#### PAPYRUS G.

Le texte du papyrus G commence par une phrase que MM. Sayce et Cowley transcrivent ainsi :

Je distingue bien, sur le fac-similé, le ב initial, mais je ne distingue ni les chiffres qui devaient suivre cette lettre, ni le mot משרי. Néanmoins, comme MM. Sayce et Cowley disent, dans la note 1 de la page 43 de leur ouvrage : «the first numeral and Tishri are fairly certain», il faut admettre qu'après le z initial on distingue, sur le papyrus, !!! !!! 3 et un peu plus loin le mot משרי; le texte ne pouvait pourtant pas porter pur, mais det, puisque la lettre ? a disparu, une ou

<sup>(1)</sup> Xerxès est certainement mort dans les premiers jours du mois de thoth, c'est-à-dire peu après le 17 décembre 465, puisque le 17 thoth (le 2 janvier 464) sa mort était déjà connue en Égypte.

plusieurs barres indiquant des unités ont pu également disparaître. En outre, au lieu de ממלא, je lirais plutôt, sur le fac-similé: . . . . מלכ , et je remarque que ces caractères sont écrits sur un morceau de papyrus complètement détaché; je ne crois pas que ce fragment ait été mis à sa place et je pense qu'il aurait dû être mis à la fin de la première ligne. Je restituerais donc ce passage ainsi:

ב 3 ווו ווו לירח אפף ... לתשרי הו יום ווו ווו לירח אפף

Le... tichri, c'est-à-dire le 6° jour du mois d'épiphi...

Ces mots devaient être suivis de l'indication de l'année dans laquelle l'acte avait été écrit, mais il n'en reste que les mots מלכא « du roi », si toutefois le fragment de papyrus sur lequel ces mots sont écrits doit être placé, comme je le suppose, à la fin de la première ligne. Le papyrus G a certainement été écrit sous Artaxerxès I (2) et MM. Sayce et Cowley ont supposé qu'il était daté de l'an 25.

Je vais essayer de prouver qu'il était daté de l'an 8 d'Artaxerxès I<sup>ee</sup>. Reportons-nous, en effet, au tableau de la page 341 et nous y verrons que le 1<sup>ee</sup> thoth de l'an 8 d'Artaxerxès I<sup>ee</sup> a été le 16 décembre 458. Nous pouvons donc établir le calendrier partiel que voici :

| 1" thoth de l'an 8 | 16 décembre 458. |
|--------------------|------------------|
| 1er paophi         | 15 janvier 457.  |
| 1 athyr            | 14 février 457.  |

(1) Il faut peut-être restituer זי מלכא du roi.

<sup>(\*)</sup> Le papyrus G contient le contrat de mariage de Mibtahiah, fille du Juif Mahsiah, avec l'architecte égyptien As-Hor, de qui elle eut deux fils. En l'an 6 d'Artaxerxès, Mibtahiah était la femme du Juif Yezaniah (voir le papyrus C); elle avait, par conséquent, au moins seize ou dix-sept ans à cette époque, et elle aurait eu au moins trente-cinq ou trente-six ans lorsqu'elle épousa l'Égyptien As-Hor, si le contrat de mariage du papyrus G était daté de l'an 25 d'Artaxerxès, comme le supposent MM. Sayce et Gowley.

| 1 tr choïak 15 mars 45   | 7 <sup>(t)</sup> · |
|--------------------------|--------------------|
| 1" tybi                  | 7.                 |
| 1" méchir 14 mai 457     |                    |
| 1" phaménoth             |                    |
| 1 pharmouthi             | 7.                 |
| 1" pachon 12 août 457    |                    |
| 1 ** payni 11 september  | re 457.            |
| 1 ** épiphi 11 octobre ( | 57.                |
| 6 épiphi 16 octobre 4    | 157.               |

D'après le calendrier de M. Mahler, le 1er tichri de l'an 8 d'Artaxerxès a été le 20 septembre 457; le 27 tichri de cette année a, par conséquent, été le 16 octobre 457.

Il me paraît très probable que le texte portait לחשרי ale 27 tichrin et que le papyrus G a été écrit le 16 octobre de l'an 457 avant notre ère.

#### PAPYRUS H.

Le texte du papyrus H commence ainsi :

Au mois d'éloul, c'est-à-dire de pa..., l'an 4 du roi Darius.

Le 1er éloul de l'an 4 de Darius II a été, d'après M. Mahler, le 1er septembre 420. Le 1er thoth de l'an 4 a été le 6 décembre 421 (voir le tableau de la page 341). Nous pouvons donc établir le calendrier partiel suivant :

| 1 er toth de l'an 4 | 6 décembre 421.  |
|---------------------|------------------|
| 1" paophi           | 5 janvier 420.   |
| 1 or athyr          | 4 février 420.   |
| 1° choïak           | 6 mars 420.      |
| 1" tybi             | 5 avril 420.     |
| 1 " méchir          | 5 mai 420.       |
| 1 " phaménoth       | 4 juin 420.      |
| 1 " pharmouthi      | 4 juillet 420.   |
| 1 er pachon         | 3.août 420.      |
| 1" payni            | 2 septembre 420. |

<sup>(1)</sup> L'année julienne 457 a été bissextile.

Le mot en partie effacé dont on ne voit que les deux premières lettres vo, sur le fac-similé, était donc le nom du mois égyptien de payni, et le papyrus H a été écrit à une date que le scribe a jugé inutile d'indiquer exactement, entre le 2 septembre 420 inclusivement, c'est-à-dire le 1<sup>es</sup> payni ou le 2 éloul de l'an 4 de Darius II, et le 29 septembre 420 inclusivement, c'est-à-dire le 28 payni ou le 29 éloul de l'an 4 de Darius II.

#### PAPYRUS J.

Le texte du papyrus J commence ainsi :

Le 3 kislew de l'an 8, c'est-à-dire le 12° jour de thoth de l'an 8 du roi Darius.

Le 1 kislew de l'an 8 de Darius II a été, d'après le calendrier de M. Mahler, le 14 décembre 416; le 3 kislew a donc été le 16 décembre 416. Si on se reporte au tableau de la page 341, on verra que le 1 thoth de l'an 9 de Darius II a été le 5 décembre 416; le 12 thoth de l'an 9 a, par conséquent, été le 16 décembre 416, et le papyrus J paraît avoir été écrit à cette date. Mais le texte ne porte pas: le 12 jour de thoth de l'an 9 du roi Darius; il porte: le 12 jour de thoth de l'an 8 du roi Darius. Comment admettre que le scribe a pu commettre une pareille erreur?

Je ferai d'abord remarquer que, lorsqu'un acte était écrit dans une année égyptienne qui portait le même numéro que l'année babylonienne, les scribes ne répétaient jamais ce numéro. Le texte du papyrus F, par exemple, est ainsi daté : le 14 ab, c'est-à-dire le 19° jour de pachon, l'an 25 du roi Arta-xerxès, ce qui veut dire : le 14 ab de l'an 25 qui est, pour les Égyptiens, le 19 pachon de l'an 25. Au contraire, lorsque les numéros de l'année babylonienne et de l'année égyptienne

étaient différents, les scribes étaient forcés d'indiquer deux fois l'année, et la date du papyrus K est ainsi énoncée : le 24 chebat de l'an 13, c'est-à-dire le 9 athyr de l'an 14 du roi Darius.

Comment se fait-il que le scribe qui a écrit le texte du papyrus J ait répété deux fois les mots an 8 du roi Darius? N'aurait-il pas eu l'intention d'écrire la seconde fois l'an g du roi Darius?

Du reste, si on examine le fac-similé, on verra que, dans le membre de phrase : le 3 kislew de l'an 8, le scribe a correctement écrit le nombre 8 de la manière suivante : 11 111 111 (ainsi que je l'ai déjà dit, on groupait généralement par trois les barres représentant les unités); au contraire, dans le membre de phrase : le 12° jour de thoth de l'an 8, il a écrit ce même nombre : 111 11 111. N'est-il pas évident qu'il avait l'intention d'écrire le 12 thoth de l'an g? Il a tracé le premier groupe de trois barres, puis il a commencé le second groupe et a tracé deux barres; à ce moment, il s'est interrompu, peut-être a-t-il parlé à quelqu'un ou trempé dans l'encre le roseau avec lequel il écrivait; ensuite, sans s'apercevoir qu'il n'avait tracé que deux barres du second groupe, il a tracé les trois barres du troisième groupe.

#### PAPYRUS K.

Le texte débute ainsi :

Le 24 chebat, l'an 13, c'est-à-dire le 9° jour d'athyr, l'an 14 du roi Darius.

D'après le calendrier de M. Mahler, le 1<sup>er</sup> chebat de l'an 13 de Darius II a été le 17 janvier 410; le 24 chebat de cette année a donc été le 9 février 410. Si nous consultons le tableau de la page 341, nous y verrons que le 1<sup>er</sup> thoth de l'an 14 de

CHRONOLOGIE DES PAPYRUS ARAMÉENS D'ÉLÉPHANTINE. 351
Darius II a été le 4 décembre 411. Nous pouvons donc établir
le calendrier partiel suivant:

| 1 ar | thoth de | l'an | 1 | 4. |      |   | ٠ | ٠ | ٠ | ú |   | ٠ |  | 4 | décembre 411 |
|------|----------|------|---|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| 1 0  | paophi.  |      |   |    | ٠.   |   |   |   |   |   |   |   |  | 3 | janvier 410. |
| 1er  | athyr    |      |   | ٠. | <br> | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |  | 2 | février 410. |
| 8    | athyr    |      |   |    |      |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |  | 9 | février 410. |
|      |          |      |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   | février 410. |

On ne peut guère supposer que le scribe du papyrus K se serait servi d'un calendrier différent du calendrier babylonien et il a certainement commis une erreur; le papyrus K a dû être écrit ou bien le 9 février 410, c'est-à-dire le 24 chebat et le 8 athyr, ou bien le 10 février 410, c'est-à-dire le 25 chebat et le 9 athyr.

## INSCRIPTION ARAMÉENNE PUBLIÉE PAR M. DE VOGÜÉ.

Il convient de parler ici de la date d'une inscription araméenne publiée par M. de Vogüé (1). Voici la traduction de cette inscription :

...fils de Mara, chef de la garnison d'Assouan, a fait, au mois de siwân, c'est-à-dire de méchir (2), en l'an 7 du roi Artaxerxès... au dieu...

Le 1<sup>er</sup> siwân de l'an 7 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été, d'après le calendrier de M. Mahler, le 5 juin 458 et le 1<sup>er</sup> thoth de l'an 7

(1) Voir Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1903, p. 269.

<sup>(3)</sup> Le texte ne porte pas: בירח מיון זי הו מחיר au mois de siwán qui est méchir, mais בירח מיון הו מחיר, mots que je traduis ainsi : au mois de siwán, c'est-à-dire de méchir. Le sculpteur n'a pas voulu dire qu'en l'an 7 d'Artaxerxès le le mois de siwán avait commencé et fini en même temps que le mois de méchir; il a voulu dire qu'une certaine chose avait été consacrée à un dieu en l'an 7 d'Artaxerxès, un jour qu'il a jugé inutile d'indiquer avec précision, jour qui était compris dans le mois araméen de siwán et dans le mois égyptien de méchir.

a été le 16 décembre 459 (voir le tableau de la page 341); nous pouvons donc établir le calendrier partiel suivant :

```
16 décembre 459.
1° thoth de l'an 7.
1° paophi . . . . . .
                    15 janvier 458.
1*7 athyr . . . . . . .
                    14 février 458.
                    16 mars 458.
1° choïak.....
                    15 avril 458.
1er tybi.....
1 er méchir.....
                    15 mai 458.
                    5 juin 458..... 1° siwân de l'an 7.
22 méchir.....
                    13 juin 458....
30 méchir....
                                         o siwân.
```

La dédicace dont parle l'inscription a donc été faite à une date que le sculpteur a jugé inutile d'indiquer avec précision entre le 5 juin inclusivement et le 13 juin 458 inclusivement<sup>(1)</sup>.

Je crois avoir montré qu'au v° siècle avant notre ère les Araméens et les Juis d'Égypte avaient le même calendrier que les Babyloniens et que ce calendrier a été retrouvé par M. Mahler. Je dois ajouter pourtant que les scribes des papyrus D et E semblent s'être servis d'un autre calendrier, et pourtant je crois bien qu'ils ont employé eux aussi le calendrier babylonien.

(3° année d'un cycle de 19 ans) n'ait pas eu de mois intercalaire, mais il y a certainement eu un mois intercalaire avant l'an 8 d'Artaxerxès (6° année du cycle), car la date du papyrus G prouve que le calendrier de M. Mahler est exact pour cette année-là. Il me paraît vraisemblable que ce mois intercalaire a été un second mois d'adar ajouté à la fin de l'an 6 d'Artaxerxès, mais ce n'est qu'une supposition. Si cette supposition est erronée, tous les mois de l'an 7 ou les six premiers mois sculement, si l'an 7 a eu un second mois d'éloul, ont commencé a9 jours plus tôt que ne l'indique M. Mahler.

Dans ce cas, la consécration à un dieu, mentionnée dans l'inscription, aurait eu lieu entre le 1<sup>er</sup> méchir ou le 9 siwân de l'an 7 (15 mai 458) et le 22 méchir ou le 2° siwân de l'an 7 (15 mai 458)

chir ou le 30 siwan de l'an 7 (5 juin 458).

#### PAPYRUS E

Je transcris ainsi en caractères hébreux carrés la date du papyrus E:

ב 11 לכסלו הו יום 🖛 ל לירה מסורע שנת 🖚 111 111 111 ארתחשסש מלכא

Le 2 kislew, c'est-à-dire le 11° jour du mois de mésori, l'an 19 du roi Artaxerxès.

Au lieu de און ב, MM. Sayce et Cowley ont lu און ב, mais en indiquant que l'une des trois barres est douteuse et, au lieu de אים היים, ils ont lu יים ביי. Si on examine le fac-similé avec attention, on verra que le texte porte certainement און ב et qu'après le mot יום se trouve un signe peu distinct qui ressemble beaucoup plus à און ב (11) qu'à ב (10).

Le 1<sup>er</sup> kislew de l'an 19 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été, d'après le calendrier de M. Mahler, le 17 décembre 446. D'autre part, le 1<sup>er</sup> thoth de l'an 19 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été, d'après le tableau de la page 341, le 13 décembre 447; nous pouvons donc établir le calendrier partiel suivant :

```
1er thoth an 19.
13 décembre 447.
12 janvier 446...
                     1 " paophi.
11 février....
                     1er athyr.
13 mars . . . . . . . .
                     1° choïak.
12 avril . . . . . . . . .
                     1 er tybi.
                     1 er méchir.
12 mai......
                     1 er phaménoth.
11 juin . . . . . . . . . . . .
                     1 er pharmouthi.
11 juillet......
10 août......
                     1 er pachon.
 g septembre....
                     1 er payni.
                     1 er épiphi.
 g octobre.....
 8 novembre....
                     1 ** mésori.....
                                          22 tichri de l'an 19.
                                          1 er marhechwan,
17 novembre ....
                    10 mésori.....
```

| 18 novembre                                                             | 11 mésori                                            | 2 marhechwan.                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 novembre                                                             | 12 mésori                                            | 3 marhechwan.                                                                                   |
| 27 novembre                                                             | 20 mésori                                            |                                                                                                 |
| 7 décembre                                                              | 30 mésori                                            | 21 marhechwan.                                                                                  |
| 8 décembre                                                              | 1er jour épag                                        | 22 marhechwan.                                                                                  |
| 13 décembre 14 décembre 15 décembre 16 décembre 17 décembre 18 décembre | 1 thoth an 20 2 thot 3 thoth 4 thoth 5 thoth 6 thoth | 27 marhechwan.<br>28 marhechwan.<br>29 marhechwan.<br>30 marhechwan.<br>1" kislew.<br>2 kislew. |

On voit que, d'après le calendrier de M. Mahler, le second jour du mois appelé par les Assyriens Marahchawn (1) et par les Juifs de la basse époque Marhechwân aurait coïncidé avec le 18 novembre 446 (11 mésori de l'an 19), et que le 2 kislew de l'an 19 aurait coïncidé avec le 18 décembre 446 (6 thoth de l'an 20).

Au lieu de set on , il faut lire, comme l'a fait Scheil, set on , il faut lire, comme l'a fait Scheil, set on , il faut lire, comme l'a fait Scheil, set on , il faut lire, comme l'a fait Scheil, set on , il faut lire que catte que catte que catte lu dama (accusatif de est sang), et il est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est set evident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est somme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est somme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et du pus comme de l'eau. Le caractère l'i pouvait donc se lire ma, et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et le mot l'i est évident que cette phrase signifie : qu'il répaule du sang et le mot l'i est évident que cette lu du de l'eu du sang et le mot l'i est évident que cette lu du de l'eu du sang et le mot l'i est évident que cette lu du de l'eu du sang et le mot l'i est évident que l'i du du sang et le mot l'i est évident que l'i et l'i et l'i et l'i et l'i et l'i et l'i est évident que cette lu du du sang et le mot l'i est évident que l'i et l'i

Devons-nous donc admettre que le scribe du papyrus E a eu un autre calendrier que le calendrier babylonien? Si on consulte le calendrier de M. Mahler, on verra qu'il attribue un second mois d'adar de 29 jours à l'an 18 d'Artaxerxès Ier et, si nous supposons qu'en réalité cette année n'a pas eu de mois intercalaire, tous les mois de l'an 19 auront commencé vingt-neuf jours plus tôt que ne le dit M. Mahler. Dans ce cas, le 1er kislew de l'an 19, au lieu de correspondre au 17 décembre 446, correspondra au 18 novembre 446 (11 mésori) et le 2 kislew correspondra au 19 novembre (12 mésori). Enfin le papyrus E aura été écrit le 18 novembre (11 mésori), après le coucher du soleil, et, à ce moment, le 2 kislew, pour les Araméens, avait déjà commencé. Mais, dira-t-on, si le calendrier de M. Mahler contient une erreur, il est complètement faux! Non, et voici pourquoi : M. Mahler a reconnu que les Babyloniens avaient un cycle de 19 années dans lequel il y avait sept mois intercalaires. Ces mois, dans la plupart des cycles, étaient des seconds mois d'adar qui s'ajoutaient aux 3°, 6°, 8°, 11°, 14°, 16° et 19° années, mais, dans certains cycles, on a donné un second mois d'éloul à certaines années et les années qui ont eu un mois intercalaire n'ont pas toujours été celles que je viens d'indiquer. Supposons donc que, dans un cycle quelconque, M. Mahler ait attribué un second mois d'adar à la 16° année qui n'en a pas eu, et n'en ait pas attribué à la 17° année qui en a eu un ; il est évident que son calendrier sera faux, depuis le dernier jour de l'unique mois d'adar de la 16º année exclusivement, jusqu'au 1º nissan de la 18° année exclusivement, mais le calendrier des autres années du cycle sera exact. Supposons enfin que, dans un autre cycle, il ait attribué un mois intercalaire à sept années qui n'en ont pas eu, et n'en ait pas attribué aux sept années qui en ont eu un; dans ce cas, le calendrier de ce cycle sera faux, mais celui des autres cycles sera juste.

#### PAPYRUS D.

MM. Sayce et Cowley transcrivent ainsi en caractères hébreux carrés le commencement de la première ligne :

ב 3 / לכסלו הו יום / למסורע שנת /// // ארתחשסש מלכא

Le 21 kislew, c'est-à-dire le 1er jour de mésori, l'an 6 du roi Artaxerxès.

Le 1<sup>er</sup> thoth de l'an 6 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été le 16 décembre 460 (voir le tableau de la page 341) et, d'après le calendrier de M. Mahler, le 1<sup>er</sup> kislew de l'an 6 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> a été le 10 décembre 459; nous pouvons donc établir le calendrier partiel suivant:

```
16 décembre 460.
               1 er thoth an 6.
15 janvier 45g . . .
               1er paophi.
14 février.....
               1 er athyr.
16 mars.....
               1 " choïak.
15 avril . . . . . . . . .
               1er tybi.
15 mai......
               1 " méchir.
               1 er phaménoth.
1 er pharmouthi.
14 juillet.....
13 août . . . . . . . .
               1 er pachon.
12 septembre....
               1 er payni.
12 octobre.....
               1 er épiphi.
11 novembre . . . .
               1 er mésori......
                               1 er marhechwan an 6.
·····
30 novembre . . . .
               20 mésori.....
                               20 marhechwan.
1 er décembre.....
               21 mésori......
                               21 marhechwan.
10 décembre....
               30 mésori.....
                               1 er kislew.
11 décembre.....
               1 er jour épagomène.
                               2 kislew.
1 " thoth an 7....
16 décembre....
                              7 kislew.
30 décembre.... 15 thoth..... 91 kislew,
```

On voit que, d'après le calendrier de M. Mahler, le 1<sup>ee</sup> marhechwan de l'an 6 aurait été le 11 novembre 459 (1<sup>ee</sup> mésori de l'an 6) et que le 21 kislew de l'an 6 aurait été le 30 décembre 459 (15 thoth de l'an 7).

L'an 5 d'Artaxerxès I<sup>cr</sup> a eu, d'après M. Mahler, un second mois d'adar de 29 jours et, si nous supposons que cette année n'a pas eu de mois intercalaire, tous les mois de l'an 6 auront commencé 29 jours plus tôt qu'il ne l'indique. Dans ce cas, le 1<sup>cr</sup> kislew de l'an 6, au lieu de coïncider avec le 10 décembre 459 (30 mésori), coïncidera avec le 11 novembre 459 (1<sup>cr</sup> mésori), et le 21 kislew, au lieu de coïncider avec le 30 décembre 459 (15 thoth de l'an 7), coïncidera avec le 1<sup>cr</sup> décembre 459 (21 mésori de l'an 6).

Il semblerait donc que, soit que la 5° année d'Artaxerxès Israit eu un mois intercalaire, soit qu'elle n'en ait pas eu, le calendrier du scribe du papyrus D n'était pas le calendrier babylonien. Cela ne me paraît pourtant pas prouvé. Examinons, en effet, le fac-similé et nous remarquerons, après le mot pri, deux traits verticaux dont le premier est très grand et beaucoup moins noir que le second. Il n'est pas possible de voir là le chissre 2, car le premier trait est beaucoup trop grand pour être la barre indiquant l'unité; du reste, MM. Sayce et Cowley lisent l' pre et disent, dans la note 1 de la page 39: «aster pri, the papyrus is creased but probably nothing is lost and the numeral is 1 ».

Ainsi donc, pour MM. Sayce et Cowley, il n'y a probablement pas de lacune après le mot pr, mais la chose n'est pourtant pas certaine puisqu'ils ont pris la peine d'ajouter une note pour faire connaître leur opinion au lecteur. Je serais, au contraire, très porté à croire qu'il y a une petite lacune et que le texte portait 13 (21). Le papyrus D a été écrit, si mon hypothèse est exacte, non pas le 1er, mais le 21 mésori, c'est-à-dire le 1er décembre 45 9; enfin, si l'an 5 d'Artaxerxès Ier

n'a pas eu de mois intercalaire, le 21 kislew de l'an 6 a bien été le 1er décembre 459.

Je crois avoir montré que les scribes des papyrus A, B, F, G, H, J et K (1) se servaient du calendrier babylonien et que celui du papyrus E s'en servait aussi très probablement. N'ayant jamais eu les papyrus d'Éléphantine entre les mains et n'en ayant étudié le texte que sur des fac-similés, je n'oserais pas affirmer que le scribe du papyrus D se servait aussi du calendrier babylonien, mais cela me paraît probable.

Les dates des papyrus d'Éléphantine prouvent donc, d'abord que les Araméens et les Juifs se servaient, au v° siècle avant notre ère, du calendrier babylonien (2), et ensuite que le ca-

(1) La date du papyrus C a complètement disparu; on peut lire seulement les mots; an 6 du roi Artaxerxès.

(3) Dans les provinces qui faisaient partie de l'Empire romain, tout en conservant les anciens noms des mois et en faisant commencer l'année au 1° octobre, les Syriens ont adopté de très bonne heure le calendrier julien, et les chrétiens paraissent n'en avoir jamais connu d'autre.

Dans les provinces soumises aux Sassanides, l'ancien calendrier babylonien paraît, au contraire, avoir été employé jusqu'à une époque très tardive, et je serais porté à croire que les chrétiens n'ont adopté le calendrier julien que lorsqu'ils ont uniformisé la liturgie, après l'institution du patriarcat de Ctésiphon. Dans les vies des martyrs orientaux, les dates sont, en effet, généralement suivies du mot حبصونال qui indique que le mois cité était un mois lunaire; il est dit, par exemple, dans le récit du martyre de l'évêque Abraham, qu'il fut tué احسطما حاميس محدي حرصونا le cinq du mois lunaire de chebat (Bedien, Acta martyrum et sanctorum, t. IV, p. 131). Enfin le récit de la mort du martyr Firouz se termine par la phrase suivante : المحلا بي حمله محصرا مالكاب ملك حبوبتا وهو وه مدلا عرصدا وونوام صححا فيصما il fut couronné en l'an 733 حسمعا حاحم حبوتنا العمل بع حالزا بمعونون des Grecs, c'est-à-dire l'an 1et du roi persan Behram, le 5 du mois d'éloul, selon les Grecs; il fut couronné dans le pays de Chahrizour (Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, t. IV, p. 262). Il est évident que, dans ce passage, les mots éloul, selon les Grecs, désignent le mois d'éloul du calendrier احداث julien, c'est-à-dire le mois de septembre.

Puisque les Syriens orientaux avaient des mois lunaires, ils devaient ajouter un second mois d'éloul à certaines années, mais je n'ai, jusqu'à présent, trouvé la mention de ce mois dans aucun texte syriaque. lendrier babylonien de M. Mahler, bien qu'il contienne beaucoup d'erreurs, est un travail excellent qui permet dès maintenant aux assyriologues d'indiquer le jour dans lequel beaucoup de contrats babyloniens de la basse époque ont été écrits.
On pourra me faire l'objection suivante : M. Mahler a publié
un excellent calendrier babylonien, c'est-à-dire qu'il a parfaitement indiqué le nombre des jours de chaque mois, pendant
plusieurs siècles, et déterminé souvent avec exactitude les
années qui ont eu des mois intercalaires, mais il a fait plus
encore, il a indiqué la date julienne du premier jour de chaque
mois. Il y est arrivé en calculant la date julienne de certains
phénomènes astronomiques mentionnés dans les textes assyriens; il a pu se tromper et les dates des papyrus d'Éléphantine
ne prouvent pas qu'il n'ait pas commis d'erreur.

Îl est désormais certain, par exemple, qu'entre le 28 pachon au soir, selon le comput égyptien, c'est-à-dire le 18 éloul de l'an 15 de Xerxès, selon le comput babylonien, date à laquelle le papyrus A a été écrit, et le 19 pachon, selon le comput égyptien, c'est-à-dire le 14 ab de l'an 25 d'Artaxerxès Ior, selon le comput babylonien, date à laquelle le papyrus F a été écrit, il s'est écoulé exactement autant de jours qu'entre le 12 septembre 471 et le 26 août 440, mais qu'est-ce qui prouve que le papyrus A a réellement été écrit le 12 septembre 471 et le papyrus F le 26 août 440? Si on me fait cette objection, je répondrai que les papyrus d'Éléphantine ont été écrits aux dates juliennes que j'indique, parce que les dates juliennes auxquelles M. Mahler fait commencer les mois babyloniens sont elles-mêmes exactes, sauf, bien entendu, pour les années comprises dans des cycles de 19 ans dans lesquels il a mal placé les mois intercalaires. Voici comment je le démontrerai :

l'ai calculé, dans le tableau de la page 341, la date julienne du 1et thoth, depuis l'an 15 de Xerxès jusqu'à l'an 14 de

Darius II, en partant du 1er thoth de l'an 25 d'Artaxerxès Ier, et j'ai admis que le 1er thoth de cette année avait été le 11 décembre 441, parce que le scribe du papyrus F nous apprend que les Egyptiens appelaient 1 g pachon le jour que les Araméens appelaient le 14 ab de l'an 25 d'Artaxerxès Ir, et parce que le 14 ab de l'an 25 d'Artaxerxès Ier a été, d'après le calendrier de M. Mahler, le 26 août 440. Il me serait facile de continuer le tableau de la page 341 et d'indiquer la date du 1er thoth, pendant plusieurs siècles, postérieurement à l'an 14 de Darius II. Pour ne pas perdre trop de place, je me contenterai de dire que cent années égyptiennes de 365 jours avaient vingt-cinq jours de moins que cent années juliennes dont vingt-cinq sont bissextiles. Reportons-nous au tableau de la page 341 et nous y verrons que le 1er thoth de l'an 3 d'Artaxerxès I" a été, d'après moi, le 17 décembre 463. Le 1 c thoth de l'année égyptienne qui a commencé en l'an 363 avant notre ère a, par conséquent, dû coïncider avec le 22 novembre; le 1er thoth de celle qui a commencé en l'an 263 a dû coïncider avec le 28 octobre, le 1er thoth de celle qui a commencé en l'an 163 a dû coïncider avec le 3 octobre, le 1er thoth de celle qui a commencé en l'an 63 avant nôtre ère a dù coïncider avec le 8 septembre, le 1er thoth de celle qui a commencé cent ans après, en l'an 38 de notre ère, a dû coïncider avec le 14 août, le 1er thoth de celle qui a commencé en l'an 138 a dû coïncider avec le 20 juillet, enfin le 1er thoth de l'année égyptienne qui a commencé en l'an 238 de notre ère a dû être le 25 juin. Or l'auteur latin Censorinus écrivit son ouvrage intitulé : De die natali sous le consulat d'Ulpius et de Pontianus, c'est-à-dire en l'an 238, et, dans un passage qui a été souvent cité, il nous apprend que, cette année-là, le 1er thoth fut justement le 25 juin. Voici, du reste, sa phrase :

Horum initia semper a primo die mensis ejus sumuntur cui apud Aegyptios nomen est Thoth : quique hoc anno fuit ante diem v11 kal jul cum abhinc annos centum imperatore Antonino Pio II et Bruttio Praesente coss iidem dies fuerunt ante diem XII kal August quo tempore solet canicula in Aegypto facere exortum.

Leur commencement (il est question des années égyptiennes) part toujours du 1° jour du mois appelé thoth par les Égyptiens et ce jour a été, cette année-ci, le 7° jour avant les calendes de juillet (le 25 juin), tandis qu'il y a cent ans, sous le second consulat de l'empereur Antonin le Pieux et sous celui de Bruttius Praesens, ces mêmes jours ont été le 12° jour avant les calendes d'août (1), époque à laquelle la canicule apparaît habituellement en Égypte.

Les dates juliennes auxquelles M. Mahler fait commencer le premier jour de chaque mois babylonien sont donc, je le répète, absolument exactes, sauf bien entendu pour les années comprises dans des cycles de 19 ans, dans lesquels il a mal placé les mois intercalaires.

Je ne possède pas un travail intitulé: Der Kalender der Babylonier dans lequel M. Mahler a, paraît-il, exposé les règles d'après lesquelles les Babyloniens attribuaient à certaines années un second mois d'éloul ou un second mois d'adar; si je le possédais, je serais, du reste, probablement incapable de réviser les calculs astronomiques de M. Mahler.

Il me paraît toutefois certain que son travail intitulé : Zur Chronologie der Babylonier contient, pour tout ce qui concerne les mois intercalaires, un certain nombre d'erreurs.

Je suis, en ce moment, privé d'une partie de ma bibliothèque, je n'ai entre les mains qu'un petit nombre d'ouvrages

24

<sup>(1)</sup> Ainsi que l'a déjà fait remarquer l'auteur de l'Art de vérifier les dates, la phrase de Censorinus contient une erreur qui doit probablement être attribuée à un copiste. Puisque le 1<sup>er</sup> thoth a été le 25 juin en 238, il est évident que, sous le second consulat de l'empereur Antonin et sous celui de Bruttius Praesens, c'est-à-dire en 139, le 1<sup>er</sup> thoth a été le 20 juillet; au lieu de ante diem xII kal August, il faut donc lire ante diem xIII kal August.

assyriologiques et je me contenterai d'indiquer plusieurs cycles de 19 ans dont le calendrier doit être corrigé :

1° Cycle commençant l'an 16 de Chamache-choum-oukin et finissant l'an 14 de Kiniladan (de 652 à 633). L'an 5 de Kiniladan (10° année du cycle) a eu un second mois d'éloul (1).

- 2° Cycle commençant l'an 12 de Nabopolassar et finissant l'an 9 de Nabuchodonosor (de 614 à 595). L'an 15 de Nabopolassar (4° année du cycle) a eu un second mois d'éloul (2), et l'an 20 du même roi (9° année du cycle) a peut-être eu un second mois d'adar (3). En outre l'an 2 de Nabuchodonosor (12° année du cycle) a eu un second mois d'éloul (4).
- 3° Cycle commençant l'an 10 et finissant l'an 28 de Nabuchodonosor (de 595 à 576). La 26° année de Nabuchodonosor (17° ànnée du cycle) a eu un second mois d'adar (5).
- 4° Cycle commençant l'an 29 de Nabuchodonosor et finissant l'an 2 de Nériglissor (de 576 à 557). La 5° et la 17° année de ce cycle, c'est-à-dire l'an 33 de Nabuchodonosor et l'année de l'avènement de Nériglissor (2° année d'Evil-Merodach), ont eu un second mois d'adar; l'an 41 de Nabuchodonosor (13° année du cycle) a eu un second mois d'éloul.
- 5° Cycle commençant l'an 3 de Nériglissor et finissant l'an 17 de Nabonide (de 557 à 538). L'an 15 de Nabonide a eu un second mois d'adar (7).
  - 6° Cycle commençant l'an 1 de Cyrus et finissant l'an 2 de

<sup>(1)</sup> Voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, series A, vol. VIII, part. 1, nº 3.

<sup>(2)</sup> Voir Vorderasiatische Schriftdenkmäler der königlichen Museen zu Berlin, Heft VI, n

12, l. 2 et 15.

<sup>(1)</sup> Voir Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Heft VI, n. 18, l. 8.

<sup>(4)</sup> Voir Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Hest VI, n° 23, l. 5.

 <sup>(5)</sup> Voir Strassmaier, Inschriften von Nabuchodonosor, n° 170.
 (6) Voir Strassmaier, Inschriften von Nabuchodonosor, n° 262 et 382; Babylonische Texte, Heft VI B; Inscriptions of the reigns of Evil-Merodach, Neriglissor

and Laborosourchod, copied and autographicd by B. T. Everts, p. 31, n° 9.
(7) Voir Strassmaier, Inschriften von Nabonidus, n° 938.

Darius I<sup>ee</sup> (de 538 à 519). L'an 5 de Cyrus (5° année du cycle) a eu un second mois d'adar, la 9° année de Cyrus ou plutôt l'année de l'avènement de Cambyse (9° année du cycle) a eu un second mois d'éloul; enfin l'année de l'avènement de Darius I<sup>ee</sup> (8° année de Cambyse) a eu un second mois d'adar (1).

8° Cycle commençant l'an 22 de Darius I<sup>er</sup> et finissant l'an 4 de Xerxès (de 500 à 481). L'an 22 de Darius (1<sup>re</sup> année du cycle) a eu un second mois d'adar <sup>(2)</sup>.

9° Cycle commençant l'an 5 de Xerxès et finissant l'an 2 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> (de 481 à 462). Il est possible que l'an 8 de Xerxès (4° année du cycle) ait eu un second mois d'éloul (3). Les dates des papyrus A et B prouvent que le calendrier des 11° et 17° années de ce cycle est exact.

10° Cycle commençant l'an 3 et finissant l'an 21 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> (de 462 à 443). La date du papyrus E prouve que
l'an 18 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> (16° année du cycle) n'a pas eu de
second mois d'adar. Faut-il admettre également que la
3° année de ce cycle, c'est-à-dire l'an 5 d'Artaxerxès I<sup>er</sup>, n'a
pas eu non plus de second mois d'adar? Je n'hésiterais pas à
répondre affirmativement si j'avais pu étudier le papyrus D
lui-même et si j'avais constaté qu'il y a une petite lacune, à la
première ligne, après les mots מון ווי n'ayant jamais vu le
papyrus, je n'ose rien affirmer, mais il me paraît peu vrai-

<sup>(1)</sup> Voir Strassmaler, Inschriften von Cyrus, n° 219; Strassmaler, Inschriften von Darius, n° 7; et Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Heft III, n° 69.

<sup>(2)</sup> Voir Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Heft IV, n° 159.

<sup>(3)</sup> Voir Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Heft V, n° 118, l. 23, 24

semblable que le scribe du papyrus D ait pu se servir d'un calendrier différent du calendrier babylonien (1).

Chacune des erreurs que je signale est en quelque sorte double, car, les cycles de 19 ans n'ayant eu en général que sept mois intercalaires, il est évident que toutes les fois qu'une année quelconque a eu un mois intercalaire que M. Mahler n'indique pas, une autre année du même cycle à laquelle il attribue un mois intercalaire ne l'a pas eu. Il est probable que le travail de M. Mahler intitulé : Zur Chronologie der Babylonier contient d'autres erreurs encore, qu'il m'est impossible de relever pour le moment. Ce travail n'en est pas moins remarquable, car les dates auxquelles M. Mahler fait commencer le 1er jour de chaque mois babylonien sont exactes (les papyrus d'Éléphantine le prouvent) toutes les fois que, dans un cycle de 19 ans, il a pu exactement déterminer les années qui ont eu un mois intercalaire. Ce travail rendrait donc d'immenses services aux assyriologues si M. Mahler en publiait une seconde édition dans faquelle, en corrigeant les erreurs qui peuvent dès maintenant être corrigées, il ajoutait, pour chaque mois intercalaire, une note indiquant si l'existence du mois en question est ou n'est pas prouvée par un texte assyrien quelconque; dans le premier cas, il y aurait lieu de faire connaître l'ouvrage assyriologique dans lequel le texte a été publié et, dans le second cas, d'indiquer sommairement les raisons pour lesquelles M. Mahler admet qu'il y a eu un mois intercalaire.

Lorsque l'existence de tous les mois intercalaires attribués à un cycle de 19 ans serait attestée par les textes, les assyriologues sauraient que le calendrier de ce cycle est absolument exact; lorsque, au contraire, les textes publiés ne prouveraient

<sup>(</sup>i) Je ne crois pas qu'aucun contrat babylonien daté du second mois d'adar de l'an 5 et du second mois d'adar de l'an 18 d'Artaxerxès I<sup>er</sup> ait jamais été publié.

pas que toutes les années d'un cycle auxquelles M. Mahler attribue un mois intercalaire l'ont eu réellement, les assyriologues sauraient quelles sont les années de ce cycle dont le calendrier est exact, quelles sont celles dont le calendrier peut ne pas être exact, quelles sont celles enfin dont le calendrier est conjectural.

Le cycle de 19 ans qui a commencé l'an 41 d'Artaxerxès Iº et a fini l'an 18 de Darius II, a eu, d'après M. Mahler, des seconds mois d'adar les 3°, 6°, 8°, 11°, 14°, 16° et 19° années, et les textes prouvent que ceux des 3°, 6° et 11° années ont, en effet, existé (1); en outre, la date du papyrus K prouve, bien que le scribe ait commis une petite erreur, que le calendrier de l'an 14 de Darius II (15° année du cycle) est exact. Je ne connais malheureusement pas de texte assyrien qui prouve que la 16° et la 19° année de ce cycle ont eu le second mois d'adar que M. Mahler leur attribue, mais cela me paraît très probable. S'il était possible de le démontrer, il serait, selon moi, absolument certain que la fameuse lettre adressée à la date du 20 marhechwan de l'an 17 de Darius II par les Juifs d'Éléphantine, à Bagoas, gouverneur de la Judée, pour se plaindre de la destruction de leur sanctuaire, a été écrite le 24 novembre 407, après le coucher du soleil, ou le 25 novembre 407, avant le coucher du soleil.

<sup>(9)</sup> Voir The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, series A, vol. X, n° 63 et 105, et Vorderasiatische Schriftdenkmäler, Heft IV, n° 196.

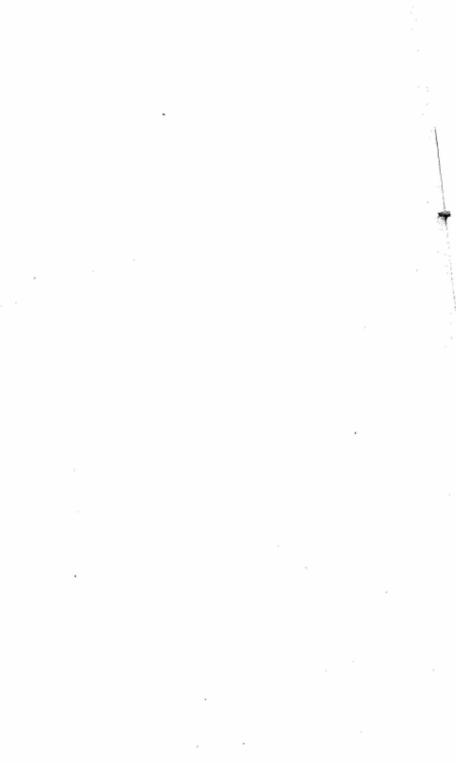

### NOTE

# SUR L'ANCIEN SYSTÈME MÉTRIQUE

### DE L'INDE,

PAR

### M. J.-A. DECOURDEMANCHE.

Dans le Traité pratique des poids et mesures des peuples anciens, nous avons donné le détail, pages 47 et suivantes, de poids qui, dérivés, soit du tétradrachme lagide, soit de l'exagion égypto-romain, ont été en usage dans l'Inde.

Il nous paraît utile de compléter ces données en fournissant le détail d'autres éléments métrologiques, issus, cette fois, du système introduit en Égypte sous la domination perse (350 à 332 avant J.-C.), et utilisés dans l'Inde.

Nous puisons nos indications dans un article des Asiatic Researches (London, 1779, in-8°, vol. V), où Golebrooke résume les divers renseignements fournis par les mathématiciens de l'Inde sur la métrologie de ce pays.

#### A. MESURES AGRAIRES.

Le talent babylonien monétaire en vigueur à l'époque achéménide (549 à 332 avant J.-C.), mais qui a pu être connu avant, est d'un poids de 32 kilogr. 640. A ce talent, considéré comme un cube rempli d'eau, par conséquent d'une contenance de 32 lit. 64, correspond un côté ou pied de o m. 3196, puis une coudée moyenne d'un pied et demi, soit de o m. 4794; enfin, une coudée longue de 2 pieds, soit de o m. 6392. La canne comprend 12 pieds, soit 6 coudées

longues. Elle mesure donc 3 m. 8352. Les Perses ont substitué, en Égypte, la division de la canne en 10 pieds, dits philétériens, de 0 m. 38352 l'un, à celle en 6 coudées longues ou 12 pieds babyloniens.

La canne carrée, de 10 pieds philétériens de côté, ou 3 m. 8352, mesure donc 100 pieds carrés ou 14 mq. 708 3/4. C'est la mesure à laquelle le calife El-Hakem-bi-amr-illah (996 à 1020 de J.-C.) a donné le nom de qasaba, du mot arabe qasab «canne». La superficie de 20 cannes de côté, soit 400 qasabas, a reçu le nom de feddan chez les Arabes; sa superficie est de 5,883 mq. 50. Il est évident, d'après la composition même du feddan et de la qasaba, que ce sont là des mesures perses, que les Arabes ont conservées.

Or, d'après la Līlāvatī (1), le seul traité hindou qui, suivant Colebrooke, ait donné les mesures agraires anciennes de l'Inde, ces dernières comprenaient: 1° le vamsa, dont le côté est d'une canne ou 10 pieds (hasta), ce qui donne au vamsa 100 pieds carrés; 2° le niranga, constitué par 20 cannes de côté et 400 vamsas de superficie.

C'est exactement le système perso-égyptien sanctionné par el-Hakem. Tout indique donc que le vaméa est identique à la quasaba et que le niranga n'est autre que le feddan d'el-Hakem.

Il est à noter que les Perses ont pu employer, dans leur propre pays, les mesures agraires dont ils ont fait usage en Égypte. Ils usaient volontiers, simultanément, du système sexagésimal, avec un diviseur 6, et du système centésimal, avec un diviseur 10, étant entendu que, intrinsèquement, in concreto, les deux valeurs 6, et 10 étaient égales. C'est ainsi que 10 pieds, dits philétériens, égalent, dans la formation de la canne, 6 coudées longues babyloniennes.

Dans Marsden's Numismata Orientalia, London, in-4°, 1874, p. 22, Ed. Thomas donne, pour la rédaction de ce traité, la date de 1150 de J.-C.

#### B. Poids mercantiles.

Nous désignons sous ce nom ce qu'on appelle d'ordinaire, de façon impropre, mesures de capacité, car l'achat à la mesure, à la contenance, est chose relativement moderne. Les Anciens basaient toutes leurs transactions sur le poids, même quand il s'agissait de liquides.

Les auteurs hindous donnent deux échelles de poids mercantiles : l'une basée sur le pala, l'autre sur le tola, lequel est le quart du pala. Notons immédiatement que le pala dont il s'agit ici n'est aucunement le même que celui qui fait partie des poids monétaires, mais répond à un doigt cube.

## L'échelle basée sur le pala est la suivante :

| Pala         |        |          |            |                 |
|--------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Kudava       |        |          |            | . 1 4           |
| Prastha      |        |          |            | 1 4 16          |
| Âdhaka       |        |          | . 1        | 4 16 64         |
| Drona        |        |          |            | 6 64 256        |
| Petit kumbha |        | . 1      | a 8 3      | 2 128 512       |
| Khārî        | . 1    | 8 1      | 6 64 25    | 6 1,024 4,096   |
| Kumbha       | 1 11/  | 4 10 2   | o 8o 32    | 0 1,280 5,120   |
| Bâha 1 1     | 0 121/ | 2 100 20 | 0 800 3,20 | 0 12,800 51,300 |

## L'échelle basée sur le tola se présente comme suit :

|                      |            |         |              | TOLAS.  |
|----------------------|------------|---------|--------------|---------|
|                      |            |         |              |         |
| Kudava (3 1/2 palas) |            |         |              | 1/1     |
| Prastha              |            |         | 1            | 56      |
| Âdhaka               |            | 1       | 4 1          | 3 224   |
| Drona                |            | 1 4     | 16 6/        | i 896   |
| Petit kumbha         | 1          | a 8     | 32 128       | 3 1,792 |
| Khârî                | 1 3        | 6 64    | 456 . 1,02   | 14,336  |
| Kumbha 1             | 1 1/4 10   | 20 80   | 320 1,280    | 17.920  |
| Báha 1 10 1          | 12 1/2 100 | 200 800 | 3,200 12,800 | 179,200 |

Les deux échelles sont identiques quant à la progression des divers poids. Elles diffèrent sur un seul point. La première, basée sur le pala, donne, au premier poids, le kudava, une valeur de 4 palas. La seconde, basée sur le tola, donne au kudava, une valeur de 14 tolas. Mais 14 tolas, étant donné que le tola est le quart du pala, ne font que 3 1/2 palas, pour le kudava, au lieu des 4 palas de la première échelle.

Cet écart s'explique. Le rapport de densité du riz, par comparaison à l'eau, est de 7/10; celui du blé est de 8/10. Or les deux échelles sont, entre elles, dans le rapport de 4 à 3 1/2, soit de 8 à.7. Cela veut dire que la première échelle indique les poids en blé et la seconde les poids en riz, inférieurs de 1/8 à ceux du blé.

Cette constatation résout une difficulté. Certains auteurs hindous font le pala de 4 tolas et certains autres de 5 tolas. D'après ce que nous venons de constater, le pala vaut 3 1/2 tolas en riz, 4 en blé et 5 en eau; le tout en raison des rapports de densité entre le riz, le blé et l'eau, prise pour base de comparaison.

Il suffit d'un coup d'œil jeté sur la première échelle, pour se convaincre que l'unité génératrice de cette échelle est la khârî. En effet, elle comprend 4,096 palas et le nombre 4,096 est le cube de 16, qui est le nombre de doigts que comprend le pied. Mais il ne s'agit pas ici du pied, mais de la coudée longue, divisée par les Perses en 16 doigts, dans leur système agraire, doigts effectifs équivalant à 20 doigts de calcul.

La khârî est donc le cube de la coudée longue, déjà rencontrée comme unité fondamentale des mesures agraires. Cette coudée, d'une longueur de o m. 6392, a pour volume 261 lit. 12, soit un poids de 261 kilogr. 120, si l'on suppose ce volume rempli d'eau, lequel poids est égal à celui du garibe égypto-perse. Mais, dans l'Inde, la khârî ou cube de la coudée longue, a été remplie soit de blé (ce qui constitue l'échelle du pala), dont le volume excède, en vertu de la densité des 4/5 pour le blé, un quart de son poids, soit de riz (ce qui constitue l'échelle du tola), dont le volume excède, en vertu de la densité des 7/10, les 3/7 de son poids.

Il y a donc lieu de comparer, sur ces bases, le poids et le volume de chaque unité métrique nommée.

Ces explications préliminaires données, il nous est possible de compléter les échelles établies plus haut par l'indication de l'équivalence de chaque poids en grammes et kilogrammes et celle de son volume en litres.

La première échelle, celle du blé, où le pala indique le poids du doigt cube de blé, se présente, en poids, comme suit:

| Pala (une demi-prasriti) |     |     |     |       |        | 1      | 0 <sup>k</sup> 051 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------------------|
| Kudava                   | ,   |     |     |       | 1      | 4      | 0 204              |
| Prastha                  |     |     |     | 1     | ls     | 16     | 0816               |
| Âdhaka                   |     |     | 1   | lı    | 16     | 64     | 3 264              |
| Drona                    |     | 1   | 4   | 16    | 64     | 256    | 13 056             |
| Petit kumbha             | 1   | 2   | 8   | $3_2$ | 198    | 512    | 26 112             |
| Khârî 1                  | 8   | 16  | 64  | 256   | 1,024  | 4,096  | 208 896            |
| Kumbha 1 1 1/4           | 10  | 20  | 80  | 320   | 1,280  | 5,120  | 261 120            |
| Bâha 1 10 12 1/2         | 100 | 200 | 800 | 3,200 | 12,800 | 51,200 | 2,611 200          |

La seconde échelle, celle du riz, où le pala a pour équivalence 3 1/2 tolas, s'établit comme suit:

|            |     |     |     |     |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |    |    |      |    |    |    | -   | ., | 211.0-8 |                |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|---|----|---|----|----|---|-----|---|----|---|----|----|------|----|----|----|-----|----|---------|----------------|-----|-----|
|            |     |     |     |     |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |    |    |      |    |    |    |     | -  |         |                |     |     |
| Kudhava    |     |     |     |     |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |    |    |      | 1  |    |    | 1   | 4  |         | ) <sup>k</sup> | 178 | 1/2 |
| Prastha    |     | ٠., |     |     |   |    |   |    |    |   | ٠.  |   |    |   |    | 1  |      | lŧ |    |    | 5   | 6  |         | 0              | 714 |     |
| Âḍhaka     |     |     |     |     |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |    | ls |      | 16 |    |    | 25  | 4  |         | 2              | 856 |     |
| Drona      |     | ٠.  |     |     |   |    |   |    | 1  |   | L   | į |    |   | 1  | G  |      | 64 |    |    | 89  | 6  | 1       | 1              | 424 |     |
| Petit kumb | ha. |     |     |     |   |    | 1 |    | 2  |   | 8   | 3 |    |   | 3: | 3  | 1    | 28 |    | 1, | 79  | 2  | 23      | 3              | 848 |     |
| Khârî      |     | 1   | t   |     |   |    | 8 | 1  | 6  | ( | 34  |   |    | 9 | 5( | 3  | 1,0  | 24 | 1  | 4, | 336 | 5  | 189     | a              | 784 |     |
| Kumbha.    |     |     |     |     |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |    |    |      |    |    |    |     |    |         |                | 480 |     |
| Bába. 1    | 10  | 15  | 3 3 | 1/5 | 3 | 10 | 0 | 20 | 10 | 8 | 0.0 | , | 3, | 2 | 00 | O  | 12,8 | 00 | 17 | 9, | 200 | ò  | 2,28    | 4              | 800 |     |

Indiquons maintenant la contenance, autrement dit le volume de chaque mesure :

| Kudava             |     | **** |     |       | 1      | 0125 1/2 |
|--------------------|-----|------|-----|-------|--------|----------|
| Prastha            |     |      |     | 1     | 4      | 1 02     |
| Âḍhaka,            |     |      | 1   | 4     | 16     | 4 n8     |
| Drona              |     |      | h   | 16    | 64     | 16 32    |
| Petit kombha       | 1   | 9    | 8   | 32    | 128    | 3a 64    |
| Khárî 1            | 8   | 16   | 64  | 256   | 1,024  | 261 12   |
| Kumbha 1 11/4      | 10  | 80   | 80  | 320   | 1,280  | 326 40   |
| Bália. 1 10 12 1/2 | 100 | 900  | 800 | 3,200 | 12,800 | 3,264 00 |

Il est nécessaire de rapprocher, de ces relevés, le système des poids mercantiles, autrement dit des mesures de capacité, introduit en Égypte par les Perses:

| Cada                                           | . 1   | 1 0 2  |
|------------------------------------------------|-------|--------|
| Makuk (ou hénu)                                | 1 4   | 4 08   |
| Woëbe 1                                        |       | 16 32  |
| Cafiz (cube du pied) 1 2                       | 8 32  | 32 64  |
| Artabe 1 3 6 2                                 | 4 96  | 97 92  |
| Garibe (cube de la condée longue) 2 2/3 8 16 6 | 4 256 | 261 12 |

Ainsi, quant au volume, il y a identité entre: 1° le prastha et le cada, l'un et l'autre de 1 lit. 02; 2° l'àdhaka et le makuk, de 4 lit. 08; 3° le drona et la moëbe, de 16 lit. 32; 4° le petit kumbha et le cafiz, de 32 lit. 64; 5° la khârî et le garibe, de 261 lit. 12. Enfin le kumbha mesure exactement la contenance de 10 talents, soit de 326 lit. 40 et le bâha équivaut à 100 talents.

Il est difficile de concevoir un parallélisme plus concordant et plus constant.

L'artabe est donc la seule mesure perse qui ne se retrouve pas dans le système hindou. Mais il est probable qu'elle y a figuré, sans que les auteurs cités par Colebrooke en aient fait mention.

Observons que ce dernier a cu le sentiment que la khârî était le cube d'une mesure de longueur, mais il a cru que cette

mesure était la coudée moyenne, le hasta, dont il évalue le cube en eau à un poids de 215 livres avoir-du-poids, ou 97 kilogr. 51110, la livre en question pesant 455 gr. 54. Cette hypothèse de la constitution de la khârî par le cube de la coudée moyenne est sans doute née, dans son esprit, à la constatation que la khârî était formée par le cube de 16, nombre des doigts composant un pied. Il a cru, par suite, que la coudée moyenne, de 24 doigts d'après les auteurs hindous, avait été divisée en 16 doigts, dans la khârî. Il n'a pu supposer, dans son ignorance des mesures perses (auxquelles d'ailleurs il ne pouvait guère songer), qu'il s'agissait, dans la khârî, non pas du cube de la coudée moyenne, mais de celui d'un double pied (la coudée longue), restée divisée en 16 doigts comme le pied.

Ajoutons que le poids de 97 kilogr. 51110, donné à la lihâri par Colebrooke, se rapproche singulièrement de celui de 97 kilogr. 920, poids en eau des 97 lit. 92 de la contenance de l'artabe. Or, d'ordinaire, l'artabe est constituée par le cube de la coudée moyenne, lequel cube est de 3 3/8, par comparaison à celui du pied, ce qui est le rapport entre le cube de 2 et le cube de 3, puisque la coudée moyenne, d'une fois et demie le pied, est, avec ce dernier, dans le rapport de 3 à 2. Or, le cube de 2 est de 8, et le cube de 3 est de 27: si l'on divise 27 par 8 l'on obtient, pour quotient, les 3 3/8 indiqués.

Mais exceptionnellement, dans le système perse, l'artabe, de 97 lit. 92, représente seulement 3 fois et non 3 fois et 3/8 le cube du pied, qui est de 32 lit. 64, ce qu'a ignoré Colebrooke.

Ce dernier, dans son évaluation de la khârî, a donc commis une double erreur involontaire. Il a considéré le poids de l'artabe (évalué par lui à 215 livres avoir-du-poids, en chiffre rond, soit à 97 kilogr. 511, en se basant sur un poids d'usage et non sur le poids théorique de 97 kilogr. 920) comme constitué, suivant la coutume ordinaire, par le cube du hasta ou coudée moyenne, alors que, par exception, l'artabe se trouvait formée par 3 fois seulement le cube du pied et non par 3 fois et 3/8; il a considéré, de plus, la khârî comme équivalant à l'artabe, c'est-à-dire, dans sa pensée, au cube du hasta, alors que dans la réalité la khârî est le cube de la coudée longue, du double pied.

Cette utilisation de l'artabe par Colebrooke justifie l'hypothèse de l'usage de cette mesure par les Hindous, à laquelle ils donnaient peut-être, dans certains cas, le nom de khârî, comme nous les avons vus appliquer le nom de kumbha à deux mesures différentes.

D'autre part Vasquez Queipo (Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples, Paris, 1859; in-4°, vol. II, p. 419 et suiv.) s'est mépris quand il a admis, sans aucune preuve, comme base de l'évaluation des poids mercantiles de l'Inde, l'identité entre le pala monétaire, qu'il estimait à 46 gr. 56 8/9, et le pala, cube du doigt et base ou dénéral des poids mercantiles, lequel est d'un volume de 6 centil. 3/8 et pèse en eau 63 gr. 3/4, en blé 51 gr., en riz 44 gr. 5/8.

Nota. — Ed. Thomas (loc. cit., p. 67) donne, d'après les mémoires de Baber, empereur mogol qui a régné de 1526 à 1530 de J.-C., les détails suivants sur les poids indiens : 8 ratis font un mâsha; 4 mâsha font un tang; 5 mâsha font un mesqâl; 12 mâsha font un tola; 14 tola font un sir; 40 sir font un mann; 12 mann font un mani; 100 mani font un minasa.

Si nous détaillons la composition du tola d'après ces indications, il en résulte le tableau suivant :

| Rati                        | ,  |       | 1  | ogra13 g/32 |
|-----------------------------|----|-------|----|-------------|
| Måsha                       | ٠. | 1     | 8  | 1 06 1/4    |
| Tang (dînar d'Abd-ul-Mélik) | 1  | li    | 3s | 4 25        |
| Mesqal légal musulman 1     | 1  | 1/4 5 | 40 | 5 a/3       |
| Tola 1 2 2/5                | 3  | 12    | 96 | 12 75       |

Il s'agit évidemment ici du tola d'eau, dont les 20 (5 pala) font le kudava d'eau, de o lit. 25 1/2 ou 255 grammes; les 16 (4 pala) le kudava de blé de 204 grammes, et les 14 (3 1/2 pala) le kudava de riz de 178 grammes 1/2 dénommé sir par Baber.

Si nous appliquons à l'eau, au blé (80 p. o/o de l'eau) et au riz (70 p. o/o de l'eau) les multiples fournis par Baber,

on a:

|               | EAU.    | BLE.   | RIZ.      |
|---------------|---------|--------|-----------|
|               | Prog    |        | TOTAL CO. |
| Sir ou kudava | 255sr   | 204gr  | 1785 1/2  |
| Mann 1 40     | 10,300  | 8,160  | 7,140     |
| Mani 1 12 480 | 122,400 | 97,920 | 85,680    |

Le minasa pèse, en eau, 12,240 kilogrammes; en blé

9,792 kilogrammes; en riz 8,568 kilogrammes.

On voit ainsi qu'entre la date de la rédaction de la Līlāvatī: 1150 de J.-C., et l'avènement de Baber: 1526 de J.-C, un nouveau système, dérivé du précédent par l'intermédiaire du kudava, s'est établi dans l'Inde.

## C. Mesures de longueur et itinéraires.

Comme nous venons de le voir, Colebrooke s'est trompé sur le cube du hasta ou coudée moyenne, qu'il a confondu avec celui de l'artabe. Il a évalué ce cube à 215 livres avoir-dupoids ou, nous l'avons dit, à 97 lit. 5111; le côté d'un cube renfermant ce volume d'eau est de 0 m. 47575. Après avoir exprimé ainsi, en un nombre rond et approximatif de livres, le volume envisagé par lui, il arrondit encore ses chiffres et donne grosso modo, pour la longueur du hasta, l'équivalence de 18 pouces anglais ou un pied et demi, ce qui ne représente plus qu'une longueur de 0 m. 457 1/5 (puisque le pied anglais a, pour équivalence, 0 m. 305) et qu'un cube réduit de 211 livres avoir-du-poids et 1/10, au lieu des 215 livres énoncées tout d'abord par lui.

Laissons donc de côté les estimations erronées et imprécises de Colebrooke, et considérons que la dénomination hindoue de hasta s'applique à la coudée moyenne babylonienne de o m. 4794, dont le cube est de 3 fois et 3/8 celui du talent babylonien de 32 kilogr. 640, et non de 3 fois seulement le cube de ce talent, ce qui constitue l'artabe.

Les auteurs hindous cités par Colebrooke établissent ainsi les mesures de longueur et itinéraires: Manou divise le hasta (coudée) en deux vitasti (spithames) de 12 angula (doigts) chacune; le Mârkândeya-purâna donne la même composition pour le hasta et ajoute à celui-ci le danda (bâton), ou dhanus (arc) de 4 hasta, et la nâdikâ ou nâdî, de 2 danda. La Lîlâvatî et l'Aditya-purâna indiquent les multiples supérieurs, c'est-à-dire les mesures itinéraires: kroṣa = 8,000 hasta; gavyûti = 2 kroṣa; yojana = 8 gavyûti. De plus, l'Âditya-purâna donne le nalva, formé de 30 dhanus.

Si donc nous codifions ces éléments et prenons pour base de la longueur du hasta les o m. 4794 de la coudée moyenne babylonienne, nous obtenons le tableau suivant:

| Aŭgula (doigt)         |       |       |        |    | 1   | O <sup>n</sup> | 019 9 3/4 |
|------------------------|-------|-------|--------|----|-----|----------------|-----------|
| Vitasti (spithame)     |       |       |        | 1  | 12  |                | 239 7     |
| Hasta (condée moyenne) |       |       | 1      | 2  | 24  | 0              | 479 4     |
| Daṇḍa (orgye ou pas)   |       | 1     | 4      | 8  | 96  | 1              | 9176      |
| Nádiká ou nádí (canne) | 1     | 2     | 8      | 16 | 192 | 3              | 835 a     |
| Nalva 1                | 15    | 30    | 120    |    | -   | 57             | 528       |
| Krosa 1 66 2/3 1       | 1,000 | 2,000 | 8,000  |    |     | 3,835          | 20        |
| Gavyūti. 1 2 133 1/3 2 | 3,000 | 4,000 | 16,000 |    |     | 7,670          | 40        |
| Yojana 2 4 267 2/3 4   | 000,  | 8,000 | 32,000 |    |     | 15,340         | 80        |

On voit ainsi que la canne est constituée par 8 coudées moyennes, ce qui équivaut à 12 pieds ou 6 coudées longues, les 6 coudées longues transformées en 10 pieds pour la constitution de la canne agraire, d'une longueur égale à celle de la canne itinéraire, soit à 3 m. 8352. Un lien direct se trouve

ainsi constaté entre les mesures agraires de l'Inde et les mesures itinéraires.

Dans ces dernières, la canne joue le rôle d'unité génératrice: 1,000 cannes constituent le krosa, 2,000 cannes font une gavyûti, et 4,000 cannes un yojana.

Il est bon de rapprocher du système itinéraire de l'Inde, tel que nous venons de le détailler, le système itinéraire perse dit ancien, car il se trouvait remplacé par un autre lors de la conquête de la Perse par les Arabes. Ce système ancien se comporte comme suit:

| Pied babylonien              |             | 1 0m3196    |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Stade                        |             | 20- 230 112 |
| Mille d'étapes 1             | 8 1/3 6,0   | 00 1,917 60 |
| Parasange (scheene) 1 3 3    | 5/5 30 21,6 | 00 6,903 46 |
| Parasange d'étapes 1 1 1/9 4 | 33 1/3 24,0 | 00 7,670 40 |

Il ressort de la comparaison de ce relevé avec les mesures itinéraires de l'Inde, que la parasange d'étapes est exactement égale à la gavyûti indienne. L'une et l'autre comprennent 24,000 pieds ou 16,000 coudées moyennes du talent monétaire babylonien.

Les divisions intermédiaires qui aboutissent à la gavyûti et à la parasange d'étapes ne sont pas les mêmes; mais il n'est aucunement prouvé que nous connaissions toutes les divisions intermédiaires indiennes et perses. Il est extrêmement probable, par exemple, que les Perses ont employé une mesure de 1,000 cannes, de 3,835 m. 20 comme le kroṣa, mesure qui constituait, chez eux, une demie parasange d'étapes.

Ils ont, en tout cas, connu le relais de 100 stades ou 23,011 m. 20, égal à 3 gavyûti ou parasanges d'étapes et à 6 krosa.

En résumé, les mesures linéaires et itinéraires hindoues et perses apparaissent comme ayant, entre elles, les plus étroites relations.

25

#### Conclusions.

De tout ce qui précède, il nous paraît permis de conclure que l'ancien système métrique de l'Inde est imbu d'éléments empruntés au système perse basé sur le talent monétaire achéménide. En effet, les mesures agraires, les poids mercantiles, les mesures itinéraires et linéaires sont de type identique à celui introduit en Égypte sous la domination perse. La question de savoir si la transmission s'est opérée, dans l'Inde, par la Perse ou par l'Égypte, reste ouverte, mais il semble que les Perses ont parfaitement pu introduire des éléments de leur système métrique et dans l'Inde et en Égypte.

## MÉLANGES.

## UN MAÎTRE JAINA DU TEMPS PRÉSENT : ŚRÎ VIJAYADHARMA SÛRI.

Dans la notice que j'ai consacrée, ici même (J. A., nov.-déc. 1910, p. 581-586), à l'estimable série d'ouvrages jainas, publiée à Bénarès sous le titre de: Śri-Yaśovijaya-Jaina-Grantha-Malâ, je n'avais pu qu'esquisser la figure du promoteur et du directeur de cette collection, Vijaya-dharma Sûri. Or, par ses idées et par son œuvre, ce maître est une des personnalités les plus curieuses et les plus intéressantes à l'époque actuelle parmi la communauté jaina. Il ne parle pas volontiers de lui-même. Mais la piété et la reconnaissance de ses disciples suppléent à sa discrétion personnelle. Aussi, grâce aux renseignements qu'a bien voulu me communiquer le plus ancien de ces disciples, Indravijaya Muni, et à l'aide d'un petit poème en 214 vers sanskrits, intitulé Śri-Dharma-mahodaya, récemment composé par Ratnavijaya Munirâja, il m'est maintenant permis de fournir sur Vijayadharma Sûri les quelques détails biographiques qui suivent.

His Holiness Śâstra-viśârada-Jainâcârya Śrî Vijayadharma Sûri, pontife de la Vijaya śâkhâ du Tapâ gaccha, naquit en 1868, au village de Mahuba dans le Guzerate, d'une famille de Vaiśyas appartenant à la tribu des Śrìmâlis. Son père s'appelait Râmacandra, et sa mère, Kamalâdevî. Lui-même reçut le nom de Mûlacandra.

Dans son enfance, il n'apprit que le guzerati et s'occupa d'affaires commerciales avec son père. Mais de bonne heure son esprit et ses tendances se portèrent vers la religion. Ses parents ne contrarièrent point ses goûts, et en 1887, avec leur permission, le jeune homme, alors âgé de dix-neuf ans, fut initié comme moine jaina du Tapâ gaccha, à Bhaunagar, par un

sâdhu de cette ville, Vrddhicandra-ji, qui s'était acquis une haute et légitime réputation par sa science et ses vertus morales.

Vijayadharma (c'est le nom qui lui avait été conféré en entrant dans la vie monastique) se mit à l'étude du sanskrit et du prâkrit. Il fit de rapides progrès. En trois ans, il acquit une connaissance approfondie des doctrines jainas et se pénétra des autres systèmes philosophiques de l'Inde et de l'Occident.

Alors sa vie religieuse publique commença. Elle devait s'affirmer d'une façon définitive à partir de 1893. Il quitta Bhaunagar et fit son premier câturmâsya, c'est-à-dire son premier séjour durant les quatre mois de la saison des pluies (juilletoctobre), à Limdi dans le Kathiawar. Dès ce moment, il établit sa réputation comme un des maîtres jainas les plus autorisés de l'époque actuelle. De nombreux auditeurs, adeptes ou non du jainisme, s'empressaient à ses lectures et à ses sermons, et il compta plusieurs conversions, surtout parmi les classes instruites et distinguées.

Les années qui suivirent, il séjourna dans les plus importantes villes du Guzerate et dans quelques autres places des Provinces-Unies et du Bengale. Il parcourut la plus grande partie de l'Inde du Nord. Il visita tous les lieux de pèlerinage jainas, aussi bien au point de vue archéologique que religieux. L'archéologie, en effet, et les antiquités jainas l'intéressent autant que les doctrines elles-mêmes, et peut-être aura-t-il un jour l'occasion de publier les recherches et les remarques qu'il

a faites dans ce domaine.

En 1896, en dépit de toutes sortes de difficultés, Vijayadharma Sûri restaura le sanctuaire de Rânakpur, et en 1897, celui d'Upalia, qui devint par la suite un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés. Il provoqua la création d'institutions variées, ou bien aida à leur établissement, en particulier dans les différentes parties du Guzerate. C'est ainsi qu'en 1901 il fonda la bibliothèque qui porte son nom à Biramgaon. Jusque-là cependant, il n'avait pas encore réalisé l'important projet qu'il avait formé depuis longtemps déjà: celui d'une sorte d'institut, de collège scientifique, où de jeunes Jainas pourraient travailler, à l'abri de tout souci matériel, à l'histoire de leur communauté, et se livrer aussi à l'étude des religions hindoues et du bouddhisme, dont les doctrines ont été discutées avec tant de pénétration et de savoir par les auteurs jainas du moyen âge.

C'est que Vijayadharma Sûri toujours a rêvé de redonner au jainisme le lustre qu'il eut jadis, tant en littérature qu'en art. Son vœu, c'est que cette religion compte, dans un avenir prochain, des représentants aussi distingués et à l'esprit aussi vaste que le furent, par exemple, Hemacandra, Yasovijaya et plus d'un autre maître. Les sujets intelligents ne manquent pas pour cette tâche; mais il faut les façonner, les habituer aux méthodes critiques de la science moderne, de la science occidentale, dont Vijayadharma est un zélé partisan et dont il admire les efforts constants en vue de la vérité pure. Pour lui, l'œuvre à poursuivre consiste donc en une œuvre d'éducation, de discipline et surtout d'encouragement.

Cette œuvre est en voie d'accomplissement. Après avoir surmonté des difficultés de tout genre, aussi bien morales que matérielles, Vijayadharma Sûri eut la joie, en 1903, de fonder dans la ville sainte et savante de l'Inde, à Bénarès même, comme il le voulait, l'institut qu'il avait en vue. C'est la Śrî Yaśovijaya Jaina Pâṭhaśâlâ, ainsi désignée en souvenir et en l'honneur du célèbre logicien du Tapâ gaccha, Yaśovijaya, qui mourut en Samvat 1745, soit 1689 A. D. Vijayadharma fut ici secondé par de riches et généreux Jainas de Bombay, dont il convient de rappeler les noms: Vîrchand Dîpchand et Manilâl Gokulbhai.

La Yasovijaya Pathasala est, comme il est naturel, un collège spécialement jaina. Mais, d'esprit et de tendances, elle est très libérale. Elle accepte et reçoit volontiers non seulement des membres de toute secte jaina, mais encore des adeptes d'autres religions, sans distinction de caste ni de classe. Une bibliothèque considérable, portant le nom du célèbre polygraphe Hemacandra, le Śrî-Hemacandra-Gyan-Bhander, est annexée à l'institut.

Vijayadharma lui-même, aidé du plus ancien de ses disciples, Indravijaya, dirige le travail scientifique. Les études comprennent le sanskrit, le prâkrit, le pâli, les idiomes hindous modernes et les principales langues européennes. A côté des doctrines jainas, les autres systèmes philosophiques de l'Inde, les ouvrages brahmaniques et bouddhiques, sont l'objet de recherches critiques approfondies. Déjà des élèves ont été envoyés à Ceylan, et le Tibet et la Birmanie ne tarderont pas à en recevoir.

La collection dite Śri-Yaśovijaya-Jaina-Grantha-Mâlâ manifeste l'activité scientifique dont fait preuve la Yasovijava Pâthaśâlâ. Vijavadharma Sûri s'est proposé de remettre au jour et de publier les ouvrages jainas oubliés ou trop négligés à son gré. La série, commencée en 1904, comptait déjà 16 volumes à la fin de 1909. A cette époque, elle se transforma en un périodique mensuel qui paraît de la façon la plus régulière. De temps à autre cependant, des volumes sont édités en dehors du recueil mensuel. C'est ainsi que parurent, en 1910 et 1911, l'Upadesa-taranginî de Ratnamandira gani, et le Nyâya-samgraha de Hemahamsa gani, avec le commentaire de l'auteur lui-même. De la sorte, la Yaśovijaya-Jaina-Grantha-Mâlâ comprend en réalité deux séries, l'une périodique et l'autre non périodique. Cette collection a été accueillie favorablement, comme elle le méritait. Elle se trouve maintenant dans les principales bibliothèques d'Europe. Elle est fort appréciée des indianistes, à qui elle offre des textes établis avec critique. Elle est, d'autre part, imprimée avec tout le soin désirable, avec élégance même,

par la Dharmâbhyudaya Press, créée spécialement encore par Vijayadharma pour répondre aux besoins de son institut, et dirigée par un habile manager, Harakhchand Bhurabhai.

Vijayadharma Sûri ne se confine pas dans la Yaśovijaya Pâthaśâlâ. Il est un propagandiste diligent et, quand il veut, un polémiste redoutable. Au cours d'une tournée à travers le Bengale, en 1907, il eut des auditoires enthousiastes. En particulier ses lectures à Calcutta provoquèrent des affluences considérables, parmi lesquelles il s'acquit de nouveaux disciples.

En 1908, ses mérites et, disons-le, sa renommée, reçurent leur consécration officielle dans le titre enviable de Sastravisarada-Jainacarya, qui lui fut conféré d'un commun accord

par les pandits de l'Inde.

Vijayadharma jouit naturellement d'une haute autorité parmi les Jainas. En 1909, il fut désigné pour représenter la communauté au premier congrès des religions de l'Inde, qui se tenait à Calcutta. Il lut à cette occasion son Jaina-tattva-digdarsana, en hindi, qui fut imprimé peu de temps après et étendit encore sa réputation. Cette année même (1911), il fut de nouveau délégué au deuxième congrès, réuni à Allahabad, où il lut un autre dig-darsana, également en hindi, le Śiksādig-darsana. Il aime ces rapides expositions, où il apporte une méthode précise et la plus grande clarté. C'est ainsi que, ces mois derniers, il a encore publié, toujours en hindi, un Ahimsâdig-darsana. Tous ces petits ouvrages seront traduits en anglais dans un bref délai. Ils n'empêchent point d'ailleurs leur auteur d'entreprendre des labeurs plus vastes et plus difficiles, comme par exemple l'édition du Yoga-śâstra de Hemacandra, en cours de publication dans la Bibliotheca indica.

Disons enfin qu'avec le concours matériel du Mahârâja de Bénarès, Vijayadharma vient de fonder dans cette ville une paśuśâlâ, ou hôpital pour animaux (panjrapol). C'est le premier

établissement de ce genre dans les Provinces-Unies.

Au point de vue moral, Vijayadharma Sûri représente le sâdhu dans la totale acception du mot, c'est-à-dire le moine pratiquant sans défaillance les règles de conduite prescrites par les traités canoniques, et se proposant sans cesse pour but le progrès spirituel de soi-même et des autres. Aussi est-il l'objet de la plus haute vénération de la part de ses coreligionnaires, et surtout de ses disciples, qui l'appellent couramment Munimahârâj, quelque chose comme «le grand ascète».

Mais, chez lui, l'ascétisme n'abolit pas l'action. Homme de décision éclairée et réfléchie, de volonté ferme, il apporte toujours, sans lassitude et sans découragement, la somme d'efforts nécessaire à la réalisation de ses projets. Aussi ne connaît-il

point l'insuccès.

En ce qui concerne enfin la science, Vijayadharma Sûri possède de la religion et de la philosophie jainas une connaissance si vaste et si approfondie à la fois, qu'il est devenu le maître le plus souvent consulté en matières de controverse, le maître à l'autorité presque infaillible. Les savants européens eux-mêmes font appel à ses lumières. Il montre à leur égard la plus grande bienveillance et leur réserve un accueil large et empressé, soit en répondant à leurs demandes d'éclaircissements sur des points obscurs, soit en leur communiquant des manuscrits ou en les aidant de son érudition.

A. GUÉRINOT.

## COMPTES RENDUS.

Rudolf Frank. Schrich 'Adi, Der Grosse Heilige der Jezīdīs (Inaugural Dissertation). —Kirchain N[ioder]-L[ausitz], impr. Max Schmersow, 1911; in-8°, 135 pages.

Le chéikh 'Adi ben Mosafir el-Hekkari est un saint musulman authentique, mais il a été accaparé par les Yézîdîs, qui le considèrent comme le second fondateur de leur religion. Il a été enterré dans les montagnes du Kurdistan où il est mort en 557 (1162), et le mausolée élevé sur sa tombe est un lieu de pèlerinage fréquenté par ces sectaires. Quel rapport y a-t-il entre la doctrine de ce mystique et celle des Yézîdîs, et pour quelle raison ceux-ci l'ont-ils adopté comme leur grand protecteur? C'est ce que s'est proposé de rechercher un jeune élève de l'Université d'Erlangen, M. Rudolf Frank, né en 1885 à Regensburg, dans la thèse qu'il a présentée et soutenue pour obtenir le grade de docteur en philosophie. La première tâche à remplir était de retrouver les œuvres du chéikh 'Adî, s'il en existe. Deux manuscrits de Berlin nous ont conservé l'un une queida de cet auteur, et l'autre le reste de ses ouvrages connus; le nom de l'auteur, soit pour en faciliter la vente, comme le pensait Ahlwardt, soit par piété musulmane, comme le fait observer l'auteur de la thèse, a, dans ce dernier texte, été remplacé par celui d'Ahmed er-Rifa'i, mais la substitution est si grossièrement opérée qu'elle peut à peine passer pour une falsification.

L'impression de la dissertation avait à peine commencé que M. Frank s'est aperçu qu'un manuscrit du British Museum renfermait deux odes de la composition du chéikh 'Adî, plus un dithyrambe en son honneur écrit par un inconnu. Les quatre quoidas et un fragment du Kitâb ménâqib ech-chéikh 'Adî qui fait partie du manuscrit de Berlin constituent les pièces justificatives publiées à la fin du fascicule. Le relevé des allusions au chéikh 'Adî que fournit la littérature musulmane ne renferme que de courtes notions tirées du dictionnaire géographique de Yâqoût, de la chronique d'Ibn el-Athîr, d'une biographie contenue dans le même manuscrit de Berlin et que M. Frank, en se servant du Favât el-wafayât de Kotobî, restitue à son véritable auteur, un arrière-neveu du chéikh lui-même, El-Hasan ben 'Adî, de la notice d'Ibn Khallikân dont on aurait pu citer la traduction anglaise de Mac-Guckin de Slane, de la

chronique de Bar-Hebræus, du Behdjet-el-asrår d'Ali ben Yoûsouf ech-Chattanaufî (éd. du Caire 1314 H.), du Soloûk de Maqrîzî, du Nafahât el-Ons de Djamî, du Lawâqih-el-Anwâr de Cha'rânî, du Manhal el-Auliyâ de Mohammed Emîn el-Omâri ainsi que du Dorr-el-Maknoûn de son frère Yâsîn el-Omarî, et enfin du traité consacré aux Yézîdis par Moustafa Noûrî-pacha, gouverneur général de la province de Mossoul, et publié en 1323 (1905), récemment traduit en allemand par M. Th. Menzel comme annexe à l'ouvrage intitulé Meine Vorderasieneæpedition 1906-1907 (Leipzig, 1911) de M. H. Grothe.

Comme le fait remarquer à juste titre M. Frank dans sa conclusion, il ressort de tous ces textes que le chéik 'Adi était parfaitement orthodoxe. Il y avait des Kurdes parmi ses auditeurs; mais les Yézidis d'alors, adeptes de Yézid ben Onsïsa d'après Chahristàni, pouvaient être passablement différents de ceux d'aujourd'hui, dont on trouve la première indication dans les voyages d'Eviiyâ-Tchéiébi, au xvu\* siècle. L'ordre sunnite des 'Adawiyya, fondé par le chéikh 'Adi, peut bien, par la suite des siècles, s'être fondu dans la secte hétérodoxe des Yézidis, comme les Bektâchis, orthodoxes à l'origine, sont devenus les adeptes de la doctrine de Fadl—ullah. On peut supposer que les Yézidis, entourés de musulmans sunnites et exposés à des persécutions dont on n'a que trop vu l'effet an milieu du xxx\* siècle, se sont ainsi trouvés fort heureux de pouvoir se réclamer d'un saint incontesté, appartenant à un ordre mystique reconnu.

Il s'est glissé quelques légères inexactitudes dans la thèse de M. Frank. est unc faute typographique pour مُعْوِيَة . — P. 20, l. 1, تغقليٌ est traduit par «Anrufungen»; تغقليٌ doit être remplacé par te sens est : «sache que les prétentions [même] sincères éteignent : تُطَافِيُّ «wird zu einem Ehrenkleide für Gott»; l'auteur a méconnu le sens de la préposition على «à la charge de »; le sens est : « Un vêtement d'honneur est à la charge de Dieu, il doit fui donner une robe d'honneur».-P. 23, l. 13, تَعْلَقُ مِن لَّجِلَهَا تَعْبَدُا Um seiner selbst Willen. Wir mühten تُعْبَدُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ uns... " traduire : "[Nous avons recherché] un spectacle pour le-est rendu par «obwohl du ein Bettler bist vor ihm» tandis que cela vent dire : «bien que tu aies besoin de lui (Dieu)». Même page, l. 20, رتخري, faute typographique pour رتخبن. - P. 26, l. 16, 4 lisez متع comme le montre la traduction "dessen Hauptstreben". - P. 116, l. 7, lire et scander مُحِيوا pour مُحِيوا; nous avons affaire à une forme vulgaire de

l'arabe de Mésopotamie, où l'accent a fait disparaître la seconde brève : 'šár'bū. Ces poésies, d'ailleurs, destinées à être chantées, sont remplies de formes vulgaires; cf. p. 122, l. 2, على الولد 'ūl-walad pour' عالولد.

Cl. HUART.

Henri Cordier, membre de l'Institut. Un interprète du cénéral Brune et la fin de l'École des Jeunes de langues (Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXVIII, 2° partie). — Paris, Imprimerie Nationale, 1911; in-4°, 86 pages.

Le général Brune, chargé par le Premier Consul de l'ambassade de France à Constantinople, rétablie à la suite de la paix de messidor an x (1802), et de relever Ruffin qui, sorti des Sept-Tours, gérait les affaires depuis le 25 août 1801, s'embarqua à Toulon le 29 novembre 1802 pour arriver à Constantinople le 6 janvier suivant. La table des officiers du vaisseau la Syrène comprenait six élèves de langues. C'est que Bonaparte, s'étant rendu compte en Égypte du parti que l'on pouvait tirer, soit pour la politique, soit pour le commerce, des services rendus par des interprètes possédant parfaitement les langues de l'Orient, avait rétabli l'École des Jeunes de langues, dont la création remontait à 1669.

L'interprète du général Brune qui a fourni son titre aux nouvelles recherches du savant membre de l'Institut est Jouannin, plus connu par son volume sur la Turquie faisant partie de la collection de l'Univers pittoresque que par ses négociations dans le Levant. En réalité, c'est une histoire des Jeunes de langues que nous donne M. Cordier, depuis la création de cette institution jusqu'à sa suppression en 1873; le rôle effacé de ces utiles auxiliaires des ambassades et consulats français dans les Échelles n'avait pas trouvé d'historien jusqu'ici, sauf un article de M. Fr. Masson dans le Correspondant de 1881; voilà cette lacune maintenant comblée, avec l'autorité qui s'attache aux divers travaux de notre distingué confrère. De nombreux documents manuscrits, mis au jour pour la première fois, documentent d'une façon décisive les recherches entreprises par M. Cordier : un mémoire de Jouannin sur le rôle des drogmans, un autre qui est probablement de Luc Fonton, écrit à Smyrne en 1778, plusieurs documents du même genre dont les auteurs ne se sont pas fait connaître sont remplis de détails très curieux sur le fonctionnement des établissements français dans l'Empire ottoman. Mais ce n'est pas tout. L'auteur a extrait du journal rédigé par Jouannin sur les péripéties du voyage qu'il fit sur les côtes méridionales de la mer Noire, à la fin de 1803, une description des villes d'Amasra et de Sinope accompagnée de la reproduction des cartes dressées par le voyageur, ainsi que ses notes topographiques sur Trébizonde et Sébastopol.

Les familles des anciens Drogmans de France existent encore presque toutes dans les Échelles du Levant; ce sont leurs archives que M. Cordier vient de retrouver, et qu'elles liront avec d'autant plus d'intérêt que leurs titres de gloire reposent maintenant, grâce à cette publication, sur des bases incontestables.

CI. HUART.

Gabriel Mauna, député aux Gortès. La question du Maroc au point de vue espagnol, traduit de l'espagnol par H. Blanchard de Farges, ministre plénipotentiaire. Paris, Challamel, 1911; 1 vol. in-8°, viii-287 pages.

Parue l'année dernière dans la Revue coloniale, l'élégante traduction que M. Blanchard de Farges vient de nous donner de l'important travail du célèbre homme d'État espagnol nous est maintenant accessible sous un format commode. M. G. Maura s'est proposé d'écrire un exposé complet de la question marocaine, prise naturellement à son point de vue, et il y a réussi : les droits de l'Espagne au Maroc, remontant à la politique africaine d'Isabelle la Catholique et de Cisneros, mal défendus par les Bourbons et l'instabilité des gouvernements qui ont fait tant de mal à l'Espagne depuis 1860, la situation de l'opinion espagnole devant le problème du Maroc, les projets de l'Angleterre, les intérêts de la France, les obstacles religieux et politiques qui se dressent devant la pénétration pacifique et s'y opposent de toute leur puissance (l'institution des marabouts, féodalité, désorganisation, réformes fiscales infructueuses), forment l'objet d'autant de chapitres, d'autant d'études nourries de faits et de détails.

Toutefois l'auteur semble s'être laissé hypnotiser par son sujet et avoir perdu de vue, dans sa généralisation, l'ensemble des peuples musulmans; ainsi il n'y a pas d'inexactitude plus criante que celle qui consiste à mettre en tête de l'argument d'un chapitre (p. 119) cette affirmation gratuite que «l'islamisme est incompatible avec le progrès des peuples modernes civilisés»; ce qui est vrai du Maroc (jusqu'à aujourd'hui, mais voyons demain) ne l'est pas de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Empire ottoman, de l'Inde et de la Perse; c'est dans ces pays, à des degrés divers, il est vrai, que l'on peut se rendre compte des efforts faits pour sortir de l'ornière: la civilisation européenne a surpris l'Orient endormi dans le moyen âge, à la façon d'une clarté brusque; il faut quelque temps pour

que les yeux s'habituent à la lumière nouvelle; on s'y accoutumera peu à

peu.

M. Maura n'étant pas orientaliste, on aurait mauvaise grâce à lui reprocher de prendre la Sunna pour un livre et de considérer la famille de Mahomet comme une des plus aristocratiques de l'Arabie. En général, ses renseignements sont bons, ayant été puisés à bonne source, chez des auteurs compétents, ayant vu le pays, les hommes et les choses, ou au courant du développement de l'Islam à raison de leurs études antérieures. La conclusion est d'un sage. Écrite sous l'impression que son pays, au sortir de ses difficultés en Amérique, traversait un des moments critiques de son histoire, elle ne pouvait pas prévoir cet événement extraordinaire : les Français, appelés par le sultan lui-même, entrant sans coup férir à Fez, et l'Espagne occupant Larache et El-Ksar. Elle conseillait à ses compatriotes, tout en se résignant à ce qu'ils ne pouvaient empêcher, d'accroître leur trafic avec les Marocains en luttant sur le terrain d'une concurrence loyale, de surveiller l'émigration espagnole sur le sol du Maghreb et de centraliser les efforts déjà réalisés par les quelques sociétés établies dans la péniusule, telles que l'association d'arabisants créée par le décret royal du 6 septembre 1904. Attendre, en travaillant : c'est par ce conseil que se termine le livre de M. Maura, avis excellent, dont plus d'un peuple pourra faire son profit; je ne sais trop comment il faut prendre l'étrange déclaration que le peuple espagnol «reste le plus sain parmi tous les peuples latins, mais ce que nous sayons tous, c'est qu'il n'y a pas de Spagna irredenta et que ce pays, jouissant de ses limites naturelles bien tracées, n'a pas à revendiquer sur autrui de provinces arrachées par la force ou maintenues, par le lent processus de l'histoire, en dehors de sa sphère d'attraction.

M. Blanchard de Farges a bien fait de mettre à notre portée l'ouvrage considérable de M. Maura; il est on ne peut plus d'actualité, plein de renseignements, et son traducteur en a fait un volume d'une lecture agréable en même temps qu'instructive.

Cl. HUART.

THE TÜZUK-I-JAHÄNSIRĪ, or Memoirs of Jahängīr, translated by Alexander ROSERS, I.C.S. (retired), edited by Henry Beveringer, I.C.S. (retired). — London, Royal Asiatic Society (Oriental translation Fund, New Series, vol. XIX); 1 vol. petit in-8°, xv-478 pages.

Le fils d'Akbar, qui lui succéda le jeudi 20 djoumâda II 1014 (24 octobre 1605), n'était pas un personnage médiocre; son portrait, reproduit en tête de ce volume d'après une miniature conservée au British Museum, avec ses fortes moustaches et ses favoris courts descendant à mi-joue, donne l'impression d'un de ces marchands de la Cité dont l'activité domine le monde entier; c'est étounant comme ce Turc, descendant de Timoûr par la lignée paternelle, a l'air anglais. Sa physionomie est puissante et ses traits accentués. Tel est l'homme qui, à trente-six ans, montait sur le trône des Grands-Mogols.

Ses Mémoires embrassent les douze premières années de son règne, et sont remplis de détails intéressants, à commencer par le fin début, où l'on voit Akbar, désireux d'avoir un enfant qui vécût, recourir à la toutepuissante intervention du fameux saint Mo'in ed-din Tchichti et faire à pied la longue marche qui sépare Agra de son mausolée vénéré, près de trois cents milles. Il y a longtemps qu'ils sont connus; Eltiot et Dowson en ont tiré un grand parti dans leur histoire de l'Inde; William Erskine en avait préparé une traduction restée manuscrite; mais ils n'ont rien à faire avec ceux dont le major David Price a donné une traduction en 1829, et qui sont une falsification dont l'origine est inconnue. Les vrais mémoires sont ceux qui ont été publiés dans le texte original par Sèvyid Ahmed à Ghâzipour en 1863 et à Aligarh en 1864. malheureusement sur un manuscrit unique assez mauvais; ils forment la base de la traduction préparée par M. Rogers et publiée actuellement par M. H. Beveridge, qui a pu la confronter avec les excellents textes que renferment l'India Office et le British Muscum. Le présent volume nous donne la première partie de l'ouvrage; le reste suivra, en v comprenant les additions faites au texte original par Mo'tamad-Khân et Mohammed Hâdî.

Dans un article publié par M. Beveridge dans l'Indian Magazine, n° de mai 1907, reproduit dans la préface, l'auteur parle des mémoires écrits par divers souverains d'Orient, entre autres par Tamerlan, Bâber, et Châh Tahmasp, et cite avec complaisance les traductions anglaises et allemandes; on dirait que jamais les Français ne s'en sont occupés, et que ni Langlès ni Pavet de Courteille n'ont jamais étudié ces textes. Je comprendrais, à la rigueur, qu'écrivant pour un public anglais, M. Beveridge ne mentionnât que les traductions anglaises; mais du moment qu'il parle de l'allemand, langue bien moins familière aux Anglais que le français, il est mal venu à garder le silence sur la belle traduction des Mémoires de Bâber par Pavet de Courteille, dont l'auteur ne peut ignorer l'existence. Les divisions de l'ouvrage ont été scrupuleusement respectées, à tort selon nous; car le volume débute par l'indication d'un chapitre r'e qui est le seul de son espèce; le lecteur ne trouve à se re-

poser d'une lecture assez fatigante que par les rubriques indiquant la célébration de la fête du Nauroûz, au début de chaque année solaire; et nous savons qu'il y en a douze. De copieux Errata and addenda ne couvrent pas moins de sept pages et demie en petit texte. En revanche, un index fort bien fait rendra les plus grands services aux chercheurs.

Il nous sera permis d'ajouter quelques remarques à celles qui figurent dans les notes. Page 1, à la note, page 15, de même, et passim, bistam, hashtam, lire: bistum «vingtième», hashtum «huitième». - P. 14. Ātishi-begī (head of the artillery) est peut être une faute pour yātish-begī "capitaine des gardes", mais la transcription atish est manyaise: c'est ātash. Tūmān-togh, lire tūgh, "queue de yack ou de cheval servant d'étendard ...... P, 18. Uzuk-seal; et en note : mit was a small round seal. Uzūk or ūzukis a Tartar word meaning a ring, i.e, a signet ring n. C'est le cachet, gravé à son nom, que Djehân-gîr portait à la main en guise de bague; on le met généralement au petit doigt; le turc oriental üzük est le turc osmanli yüzük. — P. 23, note 1. M. Beveridge signale l'emploi, dans l'Inde, de la particule tchi avec le sens du diminutif (persan tchè); elle n'aurait, dans ce cas, rien à faire avec le turc tchi. Iltchi avec le sens de atroupeau de chevauxa, signalé dans cette note,

ne peut-être qu'une faute des manuscrits pour ilkhy = ilqy.

P. 82. Uymaq buri, comme le portent deux manuscrits, désigne un corps de cavalerie, mais il est difficile de tirer de ces deux mots le sens de "red cavalry". Il est probable qu'il y a eu chez les Grands-Mogols un corps de cavalerie appelé vulgairement «les loups Ouïmags», mais on ne le trouve pas mentionné ailleurs (Blochmann, Ayîn-i Akbérî, p. 371, note 2, et P. Honn, Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls, p. 21). - P. 83, n. qamargāh "ring-hunt" lire qamurgha (Pavet de Courteille). - P. 93, note 3. tikka andázi est assez bien traduit par Rogers, "bowshot"; M. Beveridge préférerait "javeline", mais il ne iustifie pas ce sens. Le fait est que les lexiques nous apprennent que tukke est synonyme de tukmār, tukmar, tukhmār, et désigne une flèche qui a un bouton en os ou autre matière à la place du fer, et servait évidemment aux exercices. - P. 94, note 2. Il n'y a pas lieu de corriger sih-barga "trèfle " en sīr-i-barga; ce dernier ne peut pas signifier "full of leaves", sir ayant le sens de «repu», non pas celui de «plein» (pur), et «feuille» se disant barg, non barga. Dans l'expression sih-barga, le suffixe a est celui qui sert à former des adjectifs comme yak-sāl-a, etc. - Même page : je ne comprends guère qu'on propose de corriger nagsh bar jāy, qui convient très bien, «peinture étendue sur le sol», par nafiztar dont la signification m'échappe; paléographiquement, c'est insoutenable.

P. 101. Rogers a bien traduit az tughyān (lire ainsi au lieu de taghyān) farūd āmada par «was low», et il n'y a pas lieu de chercher une autre explication, que l'annotateur reconnaît lui-même comme peu satisfaisante. - P. 104. ballūt est le chêne, et shāh-ballūt le châtaignier. - P. 100, note 1, effacer la note relative au mot rang; l'erreur a été reconnue dans l'errata. - P. 111, ligne 3. Märkhür (suivi d'un point d'interrogation) est la même chose que mar-khwar, épithète d'un bauf de montagne گاکري, qui est appliquée à cette espèce parce qu'elle mange les serpents. Le même mot est répété à la page 113, avec la remarque : "Erskine translates this a serpent-eating goat." Pourquoi le point d'interrogation deux pages auparavant? - P. 114. Shamshīr-i-sīkhakī "pointed sword, poniard" doit désigner probablement, à raison de son nom (sabre à la petite broche), l'épée à lame droite. - P. 116, note 1. "Gīlās is a cherry in Kashmiri." Ce mot est persan. C'est parce qu'il signifie aussi une espèce de lézard (tchalpasa) qu'Akbar avait imaginé de donner à la cerise l'appellation nouvelle de shāh-ālū. — P. 125. yūz n'est pas «a female panther», mais l'once ou guépard, arabe fahd, hindoustani tchīta. — P. 126, note. Sagān-i tāzī "probably means greyhounds"; pourquoi cette hésitation? Queh (= qoe) est bien le bélier; quehque est inconnu; tüghli, étymologiquement, paraît devoir être le yack (quias, non quias p. 218), car toghli "agneau de trois mois" donné par Vámbéry et Pavet de Courteille ne convient pas ici.

P. 133, note 1. barja est évidemment partcha "facette". - P. 147. On a renoncé, dans l'errata, à corriger qutbi, nom d'un rubis, en qibți "égyptien". Ce rubis n'aurait-il pas été appelé quțbi parce qu'il servait de pivot dans la construction de certains instruments, comme ceux qu'on emploie pour les montres? - P. 158, ligne 9 (cf. p. 448). yūzī est probablement būrī "loup", que donne l'un des manuscrits de l'India Office. — P. 191. Sāras (pl. anglais de sāra) est le même oiseau que sār "étourneau". - P. 320. Halqa-ba-gūshān "apparent referring to his being one of those who bored their ears in imitation of Jahangira. Halqa-ba-güsh signifie simplement «esclave», parce que les esclaves avaient une de leurs oreilles percée et ornée d'un anneau; les derviches le font aussi par pure dévotion, comme se reconnaissant esclaves de la divinité ou d'un saint particulier. - P. 449. M. Beveridge a bien reconnu que Darful est Dizful en Susiane, et que Jotra ou Jüyza ne peut être que Khūz, nom arabe de la même province, qui nous a conservé le nom des Cosséens.

Louis Milliot. La Feune musulmane au Magheen (Maroc, Algérie, Tunisie).
— Paris, J. Rousset, s. d.; 1 vol. in-8°, 330 pages.

Il n'est pas, pour le juriste comme pour le sociologue, de sujet d'étude plus intéressant que la condition de la femme dans les pays musulmans; la situation qui lui est faite par les mœurs, façonnées par treize siècles de compression, paraît des plus étranges à tout Européen qui ne s'aperçoit pas, qui ignore peut-être que la société à laquelle il est fier d'appartenir est la résultante de longs siècles d'organisation lente et de compromis entre des tendances diverses. Pour juger sainement de la société musulmane, il faut ne pas abandonner le point de vue historique: conçue pour l'Arabie, elle a été, au vu siècle, un immense progrès sur le polythéisme; quand elle s'est trouvée en contact avec les civilisations plus avancées des provinces romaines, son infériorité a dès lors éclaté.

Ce livre est une thèse de l'École de droit d'Alger, aujourd'hui Faculté de droit de l'Université de cette ville; il n'y paraît pas, car il n'offre pas la sécheresse habituelle à ces sortes de travaux, et la lecture en est même attrayante; c'est que, malgré lui et heureusement pour nous, l'auteur a dû renoncer à se cantonner sur le terrain du droit et s'aventurer sur le terrain de la théologie et de la sociologie. M. L. Milliot, né et élevé en Algérie, n'est pas, comme beaucoup de ses contemporains, hypnotisé par cette idée que le Maghreb renferme le seul et authentique islamisme: "On oublie trop souvent, dit-il fort justement, que l'Islam maugrebin n'est pas l'Islam égyptien et qu'il diffère encore plus de l'Islam turc ou persan." Malgré la forme trop catégorique donnée à cette affirmation, la remarque est juste dans le fond.

Il ne sera donc question, dans cette thèse, que de la sociologie du Maghreb sous l'influence du droit musulman malékite, le plus généralement suivi (les qoul-oghli banéfites, les Mzabites kharédjites ne formant que de petites communautés); mais comme elle est en contact partout avec la société berbère, régie par son droit coutumier, il s'agit de déterminer les influences réciproques de l'une sur l'autre. C'est fait, très nettement, en quelques mots, dans une bonne introduction.

Après avoir traité des rapports de la femme et de la religion tels qu'ils découlent du Qorân, M. Milliot étudie, en deux chapitres très fournis, les maraboutes du Maghreb (ascètes, malades, prostituées) et les magiciennes et sorcières; le tableau est fort peu séduisant et indique, dans certaines contrées, une dépravation singulière. L'auteur parle, d'après M. Doutté, qui les a retrouvées aux environs de Mogador, «des devineresses qui prédisaient l'avenir avec des coquillages et dont parlait déjà

a fi

Diego Torrès en 1553 7 (p. 51); ce genre de divination est très répandu

en Orient; il paraît qu'il l'est moins au Maghreb.

La partie relative au droit est fort bien faite; c'est le fondement solide de la thèse. La minorité, la hadana, le droit de djebr, le mariage, la répudiation et le divorce, les droits successoraux, la condition de la femme esclave sont l'objet de paragraphes spéciaux; vient ensuite le titre II, réservé à la femme dans le droit coutumier berbère et divisé en deux grandes sections: la femme kabyle et la femme targuie. Cela nous donne l'état du droit; mais les mœurs y ont dérogé en certaines parties, et c'est à l'étude de ces dérogations que sont consacrés trois autres chapitres. Enfin l'œuvre de la civilisation française, les tentatives infructueuses d'évangélisation, l'enseignement primaire et professionnel, l'assistance médicale sont successivement passés en revue par un témoin impartial.

Malgré la prudence de l'auteur en tout ce qui ne rentre pas dans ses études spéciales, il a laissé passer quelques explications insuffisantes sur lesquelles il y a lieu de revenir. Page 40: «Monastir, au nom significatif, tout à l'Est du Maghreb, était, paraît-il, le rendez-vous des saintes.» Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour voir que cette ville doit son nom à un couvent chrétien. — P. 102, n° 63: «la fille rachida ou émancipée». L'expression ràchida signifie que la fille a atteint l'âge et le développement où elle a la pleine responsabilité de ses actes, non pas celui où elle serait constituée majeure chrématique par une procédure spéciale. — P. 141: «durée de trois qourou», et plus bas: «la durée exacte du qourou»; le même mot sert donc pour le singulier et le pluriel: il eût mieux valu dire: le qur' (qor'), les qouroû, ou se servir tout le

temps du singulier.

P. 176: "mouchtaraka ou association", nom donné au partage du tiers réservé des frères et sœurs prescrit par le khalife Omar; l'expression habituelle est farida moucharraka (aussi mouchraka, mouchtaraka); il n'aurait pas fallu la séparer en deux tronçons et traduire un participe passif par un substantif. — P. 246: "le tempérament ardent du sémite". Que viennent faire les Sémites en cette affaire? Il s'agit de musulmans en général, pour qui c'est œuvre pie de suivre l'exemple du prophète, dans les limites, bien entendu, posées par la loi pour le nombre de femmes légitimes. — P. 249: "le mot dhorra, qui sert à désigner la co-épouse, signific étymologiquement "préjudice"! C'est de l'étymologie populaire; si nous restons sur ce terrain, nous pouvons tout aussi bien dire que darra signific également "nécessité" et que, mû par une nécessité pressante, l'homme a dû prendre une seconde femme (cf. dirr); mais

cette expression est bien plus ancienne que ne le croit l'auteur, car elle se trouve dans le Lévitique, xvm, 18: לְצְרֶר, qu'on rend généralement par «pour l'affliger» ou «pour qu'elle devienne jalouse»; le cas prévu est précisément celui d'une seconde femme קָּבֶּר, — P. 305: «il se trouve rejeté aux calendes»; il faut ajouter grecques pour que cette phrase ait un sens.

Cl. HUART.

Anu Zaīd al-Ansāni. Kitan al-Hamz, traité philologique inédit, édité par le P. L. Cheikho, S. J. — Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1911; in-8°, ho pages.

Les lecteurs de la revue Al-Machriq connaissent l'historique de la découverte du diwân du poète Samau'al ben 'Âdiyâ (dont on a rendu compte dans ce recueil) et du Traité des Mérites de la race canine d'Ibn el-Marzobân, dans un manuscrit de l'an 649 H. (1251 A. D.), date transformée dans la préface française en 660-1261 [-1262] sans qu'on en donne la raison, lequel fut acheté à Damas par le R. P. Anastase, religieux carmélite. Le Livre du Hamza d'Abou Zéïd Sa'îd ben Aus el-Ançârî qui contient, avec indication des flexions, les verbes trilitères ayant ce hamza pour l'une des trois radicales, nous est aujourd'hui rendu accessible par sa publication dans la revue de Beyrouth. On verra, comme l'indique le savant arabisant dans sa préface, combien les règles du hamza ont été longtemps indécises, et combien de générations de grammairiens il a fallu avant d'établir les étroites prescriptions qui règlent aujourd'hui l'emploi de ce signe orthographique, inconnu aux autres langues sémitiques.

El-Açma'i et Qotrob avaient eux aussi composé des «traités du hamza», mais ils sont perdus; contentons-nous donc de celui d'Abou Zéid, sauvé par hasard. Il est mentionné par le Fihrist (I, 55, l. 7), référence qui a échappé à l'éditeur. Il nous a été transmis par une suite ininterrompue de ràwis, depuis Abou Dja'far Ahmed ben Mohammed el-Yézidi, qui le lut en présence de l'auteur lui-même en 250 (864), et qui était l'oncle paternel d'Abou 'Abdallah Mohammed ben el-'Abbàs el-Yézidi; celui-ci lut l'ouvrage à deux reprises, la première en 304 (916), la seconde en çafar 305 (août 917). Ensuite viennent Abou'l-Qâsim 'Omar ben Mohammed el-Kâtib, jeudi 15 ramadân 365 (18 mai 976), Abou'l-Fath Mohammed ben Ahmed ben Abi'l-Fawâris, samedi 25 redjeb 412 (4 novembre 1021), et ensin Abou'l-Fadl 'Omar ben 'Obéid-Allah el-Baqqâl. Le nom du dernier rédacteur, élève de celui-ci, ne nous a pas

été transmis. On remarquera qu'il y a un intervalle d'à peu près cinquante ans entre chaque tradition; c'est dire que les dictées ont été faites

par des vieillards à de tout jeunes gens.

Tous ces anciens travaux de lexicographie et de grammaire, qui ont devancé et préparé les grands dictionnaires arabes, sont des plus intéressants à connaître et l'on doit louer les savants qui emploient le meilleur de leurs peines à en donner de bonnes éditions. L'errata assez copieux indique le désir de bien faire dont est possédé le savant éditeur.

Cl. HUART.

C. Snouck Hungmonie. Mighaël Jan de Goele, traduction française de Madeleine Chauvin; avec portrait. — Leyde, E. J. Brill, 1911; in-8°, 94 pages.

Nul n'était mieux qualifié que M. Snouck Hurgronje, qui a remplacé M. J. de Goeje à la chaire d'arabe de l'Université de Leyde, pour prononcer devant l'Académie royale des Sciences des Pays-Bas l'éloge de son illustre prédécesseur. C'est un devoir pieux qu'il a rempli, et dont lui sauront gré les amis et les admirateurs du savant arabisant. On n'a pas idée de l'activité extraordinaire dont a fait preuve le grand professeur dans la partie administrative de sa carrière, notamment dans les fonctions d'inspecteur de diverses branches de l'Instruction publique; pour s'en rendre compte, il faut avoir lu les pages émues que M<sup>ns</sup> Madeleine Chauvin vient de faire passer dans notre langue, au grand bénéfice des admirateurs du célèbre arabisant qui ne possèdent pas suffisamment le hollandais pour en faire leurs délices dans la langue originale.

De Goeje a fourni un bel exemple d'énergie, car la vie ne lui a pas été facile: son père, qui était pasteur et lui avait donné sept frères et sœurs, mourut quand le jeune étudiant n'avait que dix-sept ans. C'est à force de travail, servi qu'il était d'ailleurs par des facultés exceptionnelles, que l'orientaliste est arrivé, par la suite des ans, à occuper la place éminente qu'il a tenue si longtemps, celle de premier arabisant de l'Europe. L'auteur de cette biographie a su grouper de la manière la plus heureuse les différents motifs d'intérêt qui s'attachent au souvenir de cet homme

vraiment remarquable.

M. Snouck Hurgronje touche en passant à un sujet de toute première importance, celui de la méthode de travail. Il faut avouer que celle qui a formé un savant de cette envergure était quelque peu vieillie; cela ne veut pas dire qu'elle ne fût pas bonne. l'événement a démontré qu'elle était excellente; elle n'est pas à la mode, voilà tout. Lisez ces lignes : «Il l'avait acquis (le fonds de sa connaissance des classiques) en lisant le

plus possible, sans se laisser arrêter par les difficultés que suscitait la critique du texte ou par des finesses grammaticales. Les petites lacunes que ce système avait pu entraîner, il ne les regrettait pas... De Goeje était d'avis de faire, dès que c'était possible, une très grande place à la lecture et d'éviter à tout prix qu'en s'attachant trop à la grammaire et à l'interprétation correcte des textes, le maître éteigne le goût et l'intérêt chez l'élève (p. 23). Et plus loin: «Il voulait que l'on arrivât vite à sentie que l'étude elle-même vous fait gagner quelque chose, qu'elle est non seulement une gymnastique, mais aussi une nourriture de l'esprit (p. 61). Nombre de professeurs d'arabe, et même d'autres langues, en Allemagne et en France, devraient méditer ces quelques pages : ce ne serait pas sans profit pour eux, pour leurs auditeurs et pour la divulgation de la science.

Cl. HUART.

Édouard Montet. Le culte des Saints Musulmans dans l'Afrique du Nord et plus spécialement au Maroc. Mémoire publié à l'occasion du Jubilé de l'Université (1559-1909). — Genève, 1909; in-8°, 86 pages, 10 illustrations (photogravures hors texte).

Quel joli voyage le savant professeur à l'Université de Genève nous fait accomplir dans les sites les plus pittoresques de la région de l'Atlas! Un minaret et une qoubba dans une vallée du Grand-Atlas (Gendafi) au Maroc, les marabouts (= qoubba) en ruines des environs de Tlemcen, ceux que l'on trouve près de Colomb-Béchar dand le Sud oranais, la mosquée de cette même ville, la vue des tombes musulmanes qui entourent la maison de Moûlaye l'-H'asen détruite par l'artillerie française à Doûiret-es-Seba' (Sud marocain), le qcar (village) et la mosquée percée par les obus français à Boû-Denib, le tombeau de Sidi Belliot à Casablanca, les goubbas que l'on rencontre à la sortie d'Azemmour sur la route de Mazagan, le marabout de Sidi 'Amar à Doûiret-es-Seba', forment autant de charmants paysages dont l'encadrement noir fait encore plus vivement ressortir la lumière abondante et chaude. Une seule infidélité est faite à la prédilection de l'auteur pour les pays barbaresques, c'est l'image du tombeau du Chéikh Nas'r-eddin près de Gizeh, sur la route des Pyramides; mais l'Égypte, géographiquement, c'est encore l'Afrique bien que l'Égypte musulmane se rattache plus à l'Orient qu'à l'Occident.

Tel est le théâtre; mais que se passe-t-il derrière ces beaux décors? On sait, depuis les trayaux de M. Goldziher, comment le culte des saints est né dans l'islamisme et comment, à côté de la religion officielle et concurremment avec elle, d'innombrables adeptes des ascètes mystiques cherchent, dans la répétition d'interminables litanies, un rapprochement avec la divinité que la sécheresse du dogme orthodoxe ne semble pas offrir à leurs âmes curieuses de mystère. L'étude de M. Montet ne nous apprend rien sur la manière dont le mysticisme musulman, né incontestablement en Orient, a été transporté dans l'Afrique du Nord et s'y est propagé: si l'on n'était prévenu, on croirait, à la lecture, que ce culte des saints y est de création indigène et une simple transformation de superstitions, mhéritage du paganisme primitif des Berbères ».

Or le développement du culte des saints est inséparable de l'histoire des ordres religieux musulmans; ceux-ci ont été le véhicule de celui-là, et c'est à l'imitation des anciens saints que l'islamisme produit chaque jour de nouveaux marabouts, prédicateurs énergiques et individus dangereux pour la paix publique. L'ordre le plus répandu est bien celui des Qâdiriyya, puisque 'Abd el-Qâdir el-Gilâni, son fondateur, est tellement accaparé par les Marocains qu'ils le considèrent comme un saint national (p. 13): ce célèbre mystique est invoqué partout dans le monde de l'Islam; en quoi consiste donc son «accaparement» par les Marocains? Ils semblent ne faire rien de plus que ce que font nombre de musulmans.

Rapprochez, d'ailleurs, la note a de la page 70.

On trouvera des détails fort curieux sur l'origine du culte des saints locaux, par exemple sur les renégats devenus marabouts, comme le Génois Abou No aim Ridwân de Rabat, mort en 661 (1263), dont l'histoire est racontée d'après le Kitâb el-istiqca d'es-Selâwl, passage signalé par M. Mondiéras et traduit par M. Doutté, ou Sidi Mogdoul (altération de Mac-Donald), patron de la ville de Mogador (en arabe sowéira petite rangée de pierres»). En ce qui concerne ce dernier point, le château fort de Mogador ayant été élevé par les Portugais au début du xvi siècle et la ville de Sowéira n'ayant été fondée qu'en 1760, on ne s'explique pas très bien pourquoi la nouvelle cité n'a pas hérité du nom du saint vénéré qui est considéré comme son patron; mais il est possible que la tradition populaire et exclusivement orale rapportée par M. Montet repose sur des bases fragiles.

L'un des principaux signes auquel se reconnaît le marabout, c'est le don des miracles (karama). Il existe, de ce chef, une longue hagiographie, dont la lecture serait des plus fastidieuses si l'on n'avait à y récolter parfois d'intéressants détails de mœurs. Les saints étudiés par M. Montet sont modernes, les uns contemporains, les autres remontant tout au plus au xvi siècle : tant mieux, ce sont ceux sur lesquels on n'avait

jusqu'ici que peu ou point de détails, la plupart étant devenus célèbres postérieurement à la rédaction des principales Tabagât.

Deux notes additionnelles ajoutent encore à l'intérêt du travail du savant génevois. La première est consacrée à Mâ el-Ainîn [='Ainaïn]. le fameux chef des hommes bleus de l'Adrâr, qui est un Qâdirî (branche des Beqqâya), et d'ailleurs chérif édrisite. Le nom «d'hommes bleus» vient uniquement de ce que les adeptes de ce chéikh sont vêtus d'une cotonnade bleue qui déteint sur la peau; et comme ils ne se lavent jamais, «leur peau est d'une saleté bleuâtre» (p. 75). La seconde note traite du chéikh Sidiâ, qui appartient à la même confrérie mais dont l'attitude est notoirement différente du précédent marabout : fixé à Boutilimit, à 100 kilomètres au nord de Podor (Sénégal), il a confié au poste français la garde de sa bibliothèque bien fournie de quatre mille volumes. Il était ami de Coppolani, et «pleura en apprenant sa mort» (p. 79).

Quelques points restent à préciser. Page 6, dans la table de transcription de l'arabe, nous voyons que la lettre djim est rendue par «dj ou j (prononciation marocaine)»; mais l'on sait qu'au Maroc, comme dans le Sud oranais, le dj se prononce parfois g dur (cf. les dialectes de prononce par

égyptien et 'omânî) : جيش gich, هِبَاص Ēl- Gebbâs.

Page 43, note 1. A propos du mot harka, il est écrit en note: "Ce terme marocain doit être orthographié h'arqa d'un mot arabe qui signifie feu, incendie." C'est une erreur: hárka est une prononciation vulgaire de háraka, proprement "mouvement"; sur le sens de ce mot, voir Beaussier et les autorités citées par Dozy, Supplément. A l'oreille, on ne peut confondre le k palatal avec le q vélaire. — Page 70, note 1. Dans la liste généalogique de Mâ el-'Aïnîn, le nom de Hasan el-Montena, fils de Hasan es-Sebt (fils d'Ali ben Abi-Tâlib), doit être lu el-Mothanná (= Hasan II).

Cl. HUART.

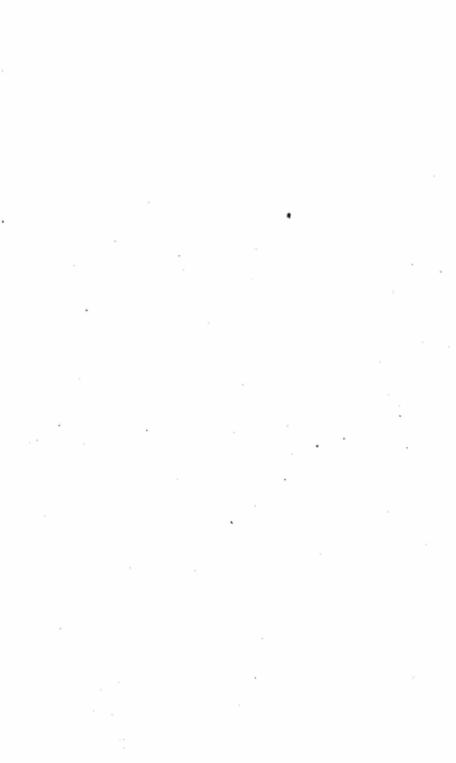

# CHRONIQUE

# ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

- M. C. Madrolle a fait paraître une nouvelle édition de son Guide dans la Chine du Nord (Chine du Nord et vallée du Fleuve Bleu. Corée. 39 cartes et 21 plans, 2° éd., Paris, 1911, in-12, 12-xix-454 pages), où sont réunies les informations les plus récentes et les plus complètes à l'usage des voyageurs, tandis que le concours de MM. Chavannes, Courant et Vissière lui assure une valeur toute spéciale au point de vue historique.
- Nous avons recu le catalogue des sculptures bouddhiques du Musée de Peshawar, rédigé par le conservateur de ce dépôt, M. D. B. Spooner (Handbook to the Sculptures in the Peshawar Museum, Bombay, 1910, in-8°, 11-78 pages). Chacune des grandes collections composant le musée est divisée en groupes d'après le sujet, et les pièces de chaque groupe sont rangées systématiquement dans l'ordre des scènes de la vie du Buddha. Cette légende elle-même est résumée dans l'Introduction, principalement d'après les travaux de M. Foucher. Quelques excellentes photographies reproduisent les sculptures les plus intéressantes.
- Le catalogue de la section siamoise à l'exposition de Turin vient d'être publié sous la direction du colonel Gerini, commissaire général, qui a rédigé la plus grande partie du volume (Siam-Torino 1911. Catalogo descrittivo della mostra Siamese all' Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro in Torino, 1911, compilato da G. E. Gerini... Torino, 1911, in-8°, exviii-324 pages). Ge volume, imprimé et illustré avec goût, contient nombre de renseignements intéressants, notamment sur l'histoire des relations du Siam avec l'Italie, sur le théâtre, l'enseignement, l'imprimerie, etc. Le Siam ancien et le Siam moderne étant également familiers à l'auteur, les historiens et les philologues trouveront dans ce petit livre plus d'un fait inédit et d'une remarque utile. Nous citerons par exemple la note de la page et les noms royaux, et celle de la page 105 sur le Rāmāyaṇa siamois.

— Dans les Sitzungsberichte d. k. Preussischen Akademie der Wissenschaften de Berlin, 1911, p. 732 et suiv., M. Jacobi consacre une courte mais substantielle étude à la Frühgeschichte der indischen Philosophie. Sa conclusion est celle-ci: Il y a des preuves de l'existence, dès le iv siècle av. J.-C., des systèmes Mîmâṃsâ, Sânkhya, Yoga et Lokâyata, tandis que le Nyâya et le Vaisesika, et vraisemblablement aussi la philosophie bouddhique, n'apparurent que plus tard.

#### périodiques.

## Giornale della Società Asiatica Italiana, vol. XXIII, 1910:

J. Faitlovitch. Versi Abissini (Parte prima). — A. Sorani. Dai Poemi di Ch. N. Bialik [poèmes hébraïques modernes]. — F. Belloni-Filippi. La "Yogaçāstravṛtli" [édition du texte] (suite). — P. Sylvius Rivetta. Some problems on Japanese [sur le kana et le rōma-ji]. — H. P. Chajes. La nuova edizione del "Gesenius-Buhl". — G. Meloni. Alcune riflessioni intorno alle similitudini dei Semiti. — A. Ballini. La Upamitabhava-prapañcā kathā di Siddharṣi [traduction] (suite). — Luca de Patrubany. Studi etimologici [étymologies latines, grecques et arméniennes]. — F. Scerbo. Un passo di Geremia metricamente emendato [Jérémie, ix, 21]. — Di una parola ebraica errata nei Dizionari [132].

## Indian Antiquary, August 1911:

K. V. Subrahmanya Aiyar. Origin and decline of Buddhism and Jainism in Southern India. — Bhattanatha Svamin. Trivikrama and his followers. — K. V. Subbahmanya Aiyar. The date of Maduraikkanchi and its hero. — H. A. Rose. Contributions to Panjabi Lexicography, Series III. — P. V. Kane. Kalidasa and Kamandaki. — A. Govindacharya Svamin. A second Note on Vasudeva.

# September 1911:

D. R. Bhandarkar. Epigraphic notes and questions (suite). — K. V. Subbatya. A Comparative Grammar of Dravidian Languages. — W. Foster. Gabriel Boughton and the grant of Trading Privileges to the English in Bengal. — H. A. Rose. Contributions to Panjabi Lexicography, III (suite).

### Le Monde oriental, vol. V, fasc. 1:

K. B. Wiklund. De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk [Noms de lieux lapons et finnois à K. et T.] (fin). — P. Leander.

Zur etymologie des assyrischen wortes agurgarū. — K. V. Zetterstéen. Some chapters of the Koran in Spanish transliteration. — Arcangelo Carradori's Ditionario della lingua Italiana e Nubiana edited.

Le Muséon, vol. XII, nº 1:

Th. Lefort. Homélie inédite du pape Libère sur le jeûne. – Note sur le texte copte des Constitutions apostoliques. — A. Roussel. Rāmāyana. Études philologiques (suite).

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, vol. XXV, fasc. 2:

V. Christian. Ergänzungen und Bemerkungen zu S<sup>o</sup>, S<sup>b</sup>, S<sup>b</sup>, und S<sup>c</sup> [syllabaires cunéiformes édités par M. Thompson, dans C. T., XI]. — J. Hertel. Die Geburt des Purūravas. — I. Löw. Lexikalische Miszellen. — W. Bacher. Zu den Deutungen der hebraïschen Buchstaben bei Ambrosius.

Le gérant :

L. FINOT.

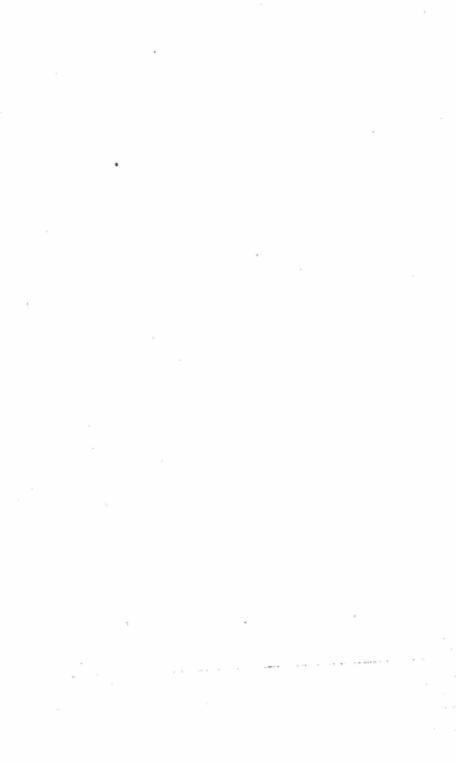

# JOURNAL ASIATIQUE.

# NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1911.

# LES EMPRUNTS TURCS

DANS

# LE GREC VULGAIRE DE ROUMÉLIE

ET SPÉCIALEMENT D'ANDRINOPLE,

PAR

#### LE P. LOUIS RONZEVALLE, S. J.

propesseur à la faculté orientale, université saint-josepe, beyroute (syrie).

(SUITE ET FIN.)

غ

- (غاضب) gaζέπ's (1), irritable, colère, emporté. Cette forme n'est pas dans les dictionnaires. Au demeurant, ce pourrait bien être le substantif غضب employé adjectivement, comme cela arrive parfois, ou l'adjectif غاضب. Syn.: ئاضب. Syn.: ئاضب
- غغا غغا غغاغد \*gága et guéga, bec, au propre et au figuré (nez crochu, museau allongé). Guégalys, pourvu d'un bec, ou au nez crochu, etc.
- (1) Remarquer que le è se prononce ici et dans certains mots suivants g dur, non g. C'est la prononciation grecque; les Turcs grasseyent le è légèrement, les Arméniens plus fortement, si surtout ils sont originaires d'Anatolie. Plus d'une fois le è a aussi le son d'un k guttural, se rapprochant du ɔ : قائب = غائب: là aussi, ce sont les Arméniens qui ont la prononciation la plus dure.

XVIII.

- gáliba, particule dubitative et interrogative : peut-être, est-ce que...par hasard? Syn. de عبا
- غيدة et غيدة \*gáida, f., cornemuse, bagpipe: très en usage parmi les paysans de Roumélie et les pâtres bulgares. C'est aux sons de la غايدة que se danse la bourrée « ἐιρτὸ » des villageois, aux jours de réjouissance. Origine probablement slave.
- غرابيد \*xovpab'ès, petits gâteaux à la semoule et aux amandes douces. Ar. vulg. غَرَيْبِيّة. Le peuple turc prononce le غ comme عن (ou ت affaibli); cf. la note précédente, 2° partie.

خرار .cf. غرار

γρώs, piastre. غروش

- غرض \*καρέρ, ressentiment, rancune; καρέρ τόχου, je l'ai sur le cœur.
- (غلغل) gyλgyλ, imite le glouglou d'une bouteille ou d'un liquide qu'on absorbe. Les dictionnaires donnent غرغر avec le même sens; mot approchant, γαργάρα, crécelle. Le mot gyλgyλ est souvent accolé à بارداق, pour signifier un carafon en terre cuite d'où l'eau ne sort que par saccades à travers quelques trous ménagés dans le col. Cf.
- غلبماك \*\*xalabalyz', multitude confuse, encombrement, presse (ar. vulg. عَجْنَه); parfois bagages, suite nombreuse.
- \* غوغا \*καυg(γ)ᾶs, dispute, rixe, vrai équivalent de la baruffa italienne. Καυγαήῆs, disputeur.

guρuλτù, vacarme.

#### ف

- فارسي φαρσίε et surtout φαρσίθαους, persan, spécialement en parlant de la langue, des mots.
- φαϊάᾶε, utilité, avantage, gain, profit : aussi usité que ὄφιλουε, n. Retirer un avantage : φαϊάᾶ βλέπου, 'υρίἐκου.
- et فاتُدهل φαϊdαλῆs, φαϊdασή٬ns(ζ), utile, inutile.
- (١) نتوى \*φετδᾶς, fetwa, décision juridique donnée par un mufti.
- έσιτιλ<sup>ι</sup>, mèche, séton. Au figuré : intrigues nouées, ficelles. Φιτιλήλε, intrigant, noueur de ficelles; marchand de mèches.
- et فويل φήρ, φγρήλ, particule imitant le froufrou d'un vol (cf. پير ou پير), la vitesse à marcher, à tourner sur soimême.
- \*Φερεģès, habit de dessus des dames turques hors de chez elles : tombe de plus en plus en désuétude. La prononciation indiquée par nous est la seule que nous ayons entendue, même chez les Turcs; Samy écrit férâdje ou ferrâdjé.
- ورح φεράχι, joie, aise (mot ar.).
- εράχ'κους et φεραχλήθ'κους (mot persan), large, spacieux, bien aéré; syn. : εὐρύχουρους. Φεραχλήκ, nom de qualité du même, et parfois synonyme de φεράχί.
- \*φαράέ', porte-poussière فراش
- Φράντσα, France : employé surtout par les Levantins. Syn. : Γαλλία.
- φι(ε)ρμάνι, firman.

. فر .cf , فريل

\*φέš', fez, bonnet des Turcs.

\*φουσίαν\*, robe de femme; jupon. Encore un mot bien méditerranéen, usité non seulement en Turquie, en Grèce, en pays de langue arabe, mais encore en Italie, et même en France. Son origine, est, à n'en pas douter italienne : fustagno, d'où le français futaine : étoffe de fil et de coton; camisole; fustanelle. Φουσίανλήκ\*, étoffe propre à faire des robes; φου(γ)σίανλής, qui porte robe.

#φyσ/ιýx<sup>ı</sup>, pistache. فستق

\*φιἔκη, jeu consistant à démolir de petits tas de noix ou de noisettes. Sens figuré : chiquenaude.

. فشكة . pov(y)šxi) , fumier. Ar. vulg فشقى

. آرایجی fusée. Cf. نشنك

φυέεκλίκ', cartouchière, giberne.

φασούλ'α, haricots. Orig. φάσηλος.

φουκαρᾶς(ἐς), pauvre hère, mendiant. Φουκαρε(α)λίκι, pauvreté, mendicité.

الاوج φυλάρ', sorte de chaussure à semelle plate. Cf. پاپوج. Origine? nous proposerions φύλλον : feuille, couche, semelle, auquel cas le mot serait plutôt grec.

et نلقه \*Φαλάκα, f., bastonnade sur la plante des pieds. Ar. نلق.

فلان φου(y)λάν's, un tel. Τάδις τάδις est plus usité.

et فنجان \*φιλέων, petite tasse à café.

φλώρ', sorte de bergeronnette. Barbier de Meynard dit : loriot d'Europe, et donne pour origine χλωρία. \*Φανάρ' et parfois Φενέρ', lanterne, fanal. Le mot est italien: fanale.

غنالتي φεναλήκ<sup>ι</sup>, méchanceté; troubles.

•φουνdούχ<sup>4</sup>, noisette. — 'α, noisetier.

έφωντέὴ, tonneau. βουτσᾶς, tonnelier. βουτσάκ, petit tonneau. Orig. βοῦτλις, βουτλίον, tonneau.

φώdρα, doublure; mot italien : fodera. Syn. ασΊάρι.

et είς τουρτσα et βούρτσα, brosse. Φ(6)ουρτέίζου, brosser.

ووليم φούλ<sup>1</sup>, jasmin double, œillet de Chine.

#### ق

[قاب], نصر مَرْ مَا مَرْ مَانَ مَرْ مَرْ مَرْ مَانَ مَانِ مَارَمُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَ les galoches.

et قباق \*καδάκ', courge, citrouille (καδάκα); tête chauve, « tête sans cervelle».

عابوق καδούκ', écorce, épluchure, cale. Syn. : τέεφλίου ου τέώφλίου.

تاپلامق \*καπλαdίζου, couvrir, recouvrir, surtout un livre : très usité dans cette dernière acception. Καπλαμᾶs, couverture.

تاپوسقة \*καποῦσκα, viande à la choucroute. Barbier de Meynard écrit قپوسقه (var. قپوسقه), et ajoute qu'en turc oriental c'est le nom même du chou. Nous savons cependant, de source certaine, que en russe et en polonais kapousta a aussi le sens de chou.

et قپوجى \*καπου(y)gn's, portier.

تات \*κάτ', pli (d'étoffe, de papier), couche; étage (ωάτουμα). κατήκ', pitance; condiment du pain.

κατμέρ', chose double : s'emploie surtout pour les fleurs doubles et pour certaine pâtisserie.

قاچەمىق \*κατέἀκ', fuite, fuite précipitée. On trouve aussi قاچەمق et κατέαμάκ' et κατέαμᾶς.

κατδιράζου, laisser échapper, évader.

κατδι(y)ρμᾶς, fuite, \*contrebande. On entend aussi parfois (قاچمه).

κατἐκήν's, fuyard, évadé.

تادين καdýva, dame musulmane (خاتون).

[قار], neige. طویی — \*καρτώπ'. Boule de neige. Ελα νὰ παίξουμι καρτώπ'α, viens jouer aux —.

et قراجة καρακάς, cerf, chevreuil. On emploie aussi ἐλάφ٠.

שׁנְּאְמֹאָכְנְאֵ \*καραμάνdουλου, sorte de toile de chanvre, noire et luisante. On s'en sert surtout pour la fabrication de chaussures légères.

καρπούji, pastèque.\* قارپوز

قارت \*κάρτικους, pas frais (légume). قارتلق, καρτλήκ, nom d'état du précédent.

.καρτάλ<sup>1</sup>, vautour قرتال et قارتال

[قارشمق], se mêler. Employé parfois dans l'expression σἐν καρήκμα, toi, ne t'en mêle pas = cela ne te regarde pas.

εt قاریشیق καργέ/τ'κους et καργέγκλγθ'κους, mélangé, mêlé; trouble. — قاریشیق κάρμα κάργεγκ',

pėle-mėle, en désordre (une vraie salade, une macédoine). ترهینان et قاریشینان καργἔγκλήκι, trouble, confusion, encombrement. Ar. vulg. مخلوطه, طوشه.

et εἰκαρεὶ, vis-à-vis, en face, côté opposé. Ce mot est très employé pour la détermination d'un lieu, d'une maison; il est extrêmement courant à Constantinople et surtout à Smyrne (καρσὶ) οù il a presque complètement supplanté son équivalent ἀντίκρα ou ἀντίκρυ. Pour dire : exactement en face, bien en regard de, on répète καρεὶ.

κάρgα, corbeau. القارغة \*ἀλακάρgα, sorte de corneille des champs au plumage noir, gris et vert doré.

. قاریشیق .cf , قارمه

اقاری], ventru, cf. طوق. Ce mot donne en outre un curieux composé avec le mot اغریسی; c'est l'expression vulgaire et injurieuse: اغریسی (crase pour قاری آغریسی) = mal de ventre, colique, au sens de : crève! la colique (le diable) t'emporte! Les Grecs y ajoutent un ن : κάρνακκψν, comme si c'était un verbe mis à la troisième personne du singulier de l'impératif, mais ils l'emploient surtout pour la deuxième personne. Se dit à quelqu'un, surtout un enfant, qui vous assourdit par ses cris, ses clameurs; et pour comble d'originalité on y met le ton même de celui qui pousse ces cris. Syn.: σκάξει, νὰ σκά ης. L'équivalent syrolibanais est frappant d'analogie : تاکلی, تاکلی رتاکل (nous nous refusons à traduire).

[قارى], – قوجه κωβά καρή, homme et femme; personne ågée.

et قراق et قراق \*καζακ', traineau, surtout de petites dimensions. Les petits musulmans aiment beaucoup jouer aux montagnes russes, assis sur un de ces appareils. تازان \*καζάν', \*chaudière, chaudron. L'arabe vulgaire a emprunté ce mot : قزن.

καζμᾶς, pioche, houe.

تازيق \*καζήκ', pieu, pal (autrefois très usité comme instrument de supplice), piquet. Καζήκ guthì, droit, raide comme un poteau. Καζηκλαδώ, α̃s percer quelqu'un d'un pieu, l'y asseoir. Ar. vulg. خازوق; تخوزق; تخوزق s'asseoir sur quelque chose de pointu, se piquer.

αακέρ', sorte de fromage fabriqué en Turquie. Cf. l'italien cascio, fromage.

تاشقارال \*καἐκαναλ،, fromage turc dur, débité sous forme de grands disques plats. L'origine de ce mot est claire pour la première partie : cascio, fromage; nous n'avons aucune donnée précise pour le deuxième composant. Souvent synonyme du précédent; souvent aussi employés simultanément, et alors قاشقارال serait le terme générique, قاشر indiquant l'espèce.

.κασήκ<sup>ı</sup>, aine قاصيق

[قاطر], mule, mulet. قاطرجى, بالمرتبى, بالمرتبة, mule, mulet. [قاطر] .

تالاي \*xadáï, n., étain. \*Kadaïgns, étameur.

"καλήπ', moule, forme pour les souliers.

. قلتبان .cf قالتابان

καλτάκ<sup>\*</sup>, housse en feutre placée sous la selle. Le sens premier en turc est selle, ou selle nue (Barbier de Mey-Nard).

#καλληρήμ', pavé, pierre à paver; rue pavée. Étant donné le misérable état des rues pavées dans la plupart des villes de Turquie, le mot καλληρήμ' entraîne toujours l'idée de chemin raboteux, semé de pavés disjoints. — ﴿ أَمَاءَ , paveur.

καλαφάτ's, calfat.

- et قلغة \*καλφαs, ingénieur-maçon, architecte; contremaître dans une construction; maître-calfat. Samy donne pour origine l'arabe خليفة.
- εt surtout καλκάν bαλγγή, turbot. قالقان\*καλκάν et surtout καλκάν είναλος.
- שלאָט, καλήν's, καλήν'κους, et surtout en composition καλήν, dur, grossier, épais. Καλήν καφαλής, têtu, à la tête dure. Dans le sens de grossier, épais; syn. : قبا.
- اقاء, قامد خامة \*καμᾶς, poignard droit et terminé par unepointe à angle aigu; coin. Le type du καμᾶ est l'arme portée par les Tcherkesses.
- et jeit, "καμδούρ's, bossu. Καμδοῦρα, bosse; λούκ', état de bossu.
- قشم καμτείκ<sup>ι</sup>, fouet. Ar. vulg. قامیحی.
- καμήἔ, roseau. Ce mot est employé parfois à la place de καλάμ<sup>\*</sup>. Mis au pluriel, il signifie « la fête des Tabernacles » chez les Juifs τὰ καμήἔτα —, à cause de la coutume où sont les Israélites de se construire alors sur leurs balcons et leurs terrasses des tentes où le roseau entre comme piquet.
- [قان], sang. قرمزى قرمزى καρμηζή, rouge sang : rare. دلىقانلى dελίκανλήs, jeune homme; cf. دليقنلي.

- \*κάνζα, f., croc, grappin (de marin).
- avec le suffixe یا : بیا avec le suffixe تانی : بیا avec le suffixe تانی : مُن avec le suffixe تانی avec le suffixe suffixe
- καδουρdlζου, fricasser, rôtir.
  - تاورمة \*καδουρμᾶς, viande torréfiée et conservée dans des ténékés comme provision d'hiver. Ar. vulg. قَوْرُمة, قَاوْرُمة.
- καδούκ', calotte de feutre, grand bonnet, coiffure des ministres du culte, etc. Mot employé parfois ironiquement.
- καθούν', melon. Plus usité en Thrace que σουπόν' (σεπόνι).
- تایافان \*καϊgάν', sorte de pierre schisteuse et friable débitée par couches assez minces et servant au dallage des cours : τὰ καϊgάν'α, les dalles. D'après la prononciation courante, le mot turc devrait s'écrire قایغان.
- שׁבְּעְלוֹט καίταρακ, palet. Mot usité dans des jeux d'enfants; l'un d'eux s'appelle du moins chez les Arméniens καίταρακ μωμλιτέι.
- تايسى (وي عنه عنه به تايسى des Syriens, au lieu que le تردولو منهم المربي المر
- xatsi, courroie, lien de cuir. قايش
- \*καϊgανᾶς, omelette sucrée aux tranches de pain. En turc, simple omelette. Celle-ci est appelée par les Grecs : 'με-λέτα.
- تايق \*καίκ', caïque, barque longue et effilée. τšης (pour ģης), batelier.

- αϊμάκ', \*crème de lait; la crème, i. e. la fleur, le meilleur de quelque chose. Καϊμάκ' ου καϊμάκ guibl : c'est excellent, fondant, beurré! (1).
- καϊμές, billet, \*papier-monnaie. Ce dernier a été longtemps en circulation après la guerre turco-russe.
- \*καδάθ'κους, καδᾶς; en composition καδά. Gros et léger; peu solide, malgré des apparences contraires; grossier, de qualité vulgaire. Cf. ذائ
- καδαάτ<sup>ι</sup>, délit, \*culpabilité. Καδαάτ<sup>ι</sup> δἐν ἔχει, il est innocent.
- قاباق. Id. pour quantité d'autres mots pouvant s'écrire ن ou 'ق.
- [قبول], accueil, acceptation. ایتمم –, καδούλ έτμέμ, je n'accepte pas : usité parfois au lieu de δέν του καταδέχουμι.
- \*zoubės. Coupole, voûte (vue par l'extérieur), sommet d'un édifice. قبدلى, κουbελης, surmonté d'un dôme, d'une coupole.
- καπάκ', couvercle. Καπακ'ώνου, recouvrir, fermer, cacher. قباقل, καπακλής ου — ηθ'κους, muni d'un couvercle.
- (i) Le πkaïmac» d'Andrinople et des environs constitue un des produits les plus caractéristiques de la région, et fournit une preuve de la richesse du terroir et de l'excellente qualité du lait. L'épaisse crême provenant de la cuisson de ce dernier est roulée en forme de pâtés de 1 décimètre de long sur 1/2 ou 1/3 de large et livrée ainsi à la consommation; on la mange souvent seule, saupoudrée de sucre, de canelle, etc.; elle entre aussi dans la composition d'une foule de plats de douceurs (en voir une liste dans Barber de Mernard, II, p. 599, s. v. قياق). Constantinople tend de plus en plus à absorber le πkaïmac» d'Edirné, comme elle accapare ses primeurs et ses plus beaux fruits; ainsi la vieille capitale des Osmanlis jone vis-à-vis de son heureuse rivale l'humble rôle de fournisseuse. Les produits d'Edirné sont quasi proverbiaux à Constantinople, comme ceux de Damas (cf. عام dans toute la Turquie.

- καπάν', trappe, \*ratière.
- \*καπάνβα, f., souricière.
- "\*xyτήρ, onomatopée très usitée, pour imiter le craquement d'une chose que l'on croque. De là le nom curieux qui suit.
- (επητήρα, f., grains de maïs rôtis au feu, et dont la plupart, en éclatant, laissent échapper leur bulbe en flocons ou bourrelets d'un blanc laiteux. Ainsi appelés du craquement qu'ils produisent à la cuisson, et surtout quand on les mange. Les κητήρις se vendent à la saison froide, comme les châtaignes. C'est la spécialité des paysans thraco-bulgares que le froid fait affluer dans les villes.

. قاتيق .cf , قتيق

- αάχπε (le χ très atténué). Interj. : hé, mon gaillard! coquin, va! Le sens primitif de « mauvaise femme » n'est guère connu des Rouméliotes.
- א אמא איג adéxi, verre, coupe : assez peu employé.
- [تدر], tant. او تدر, δ καθάρ ω'à, tant que ça! Employé par emphase à la place de τόσου ω'à!
- ة دخلامق, chatouiller. Nous nous permettons de rapprocher de cette racine turque le vocable grec \*gadaλῶ, ãs, qui a absolument même sens.
- et قرقول (armée noire) \*καρακώλ', patrouille, garde; corps de garde. (Les Syriens disent parfois تره.) Cf. قره et قول.
- et قراكلق καρανλήκ, obscurité, ténèbres : presque aussi usité que σκουτινάδα.

- et قرامان \*καραμάν', mouton à grosse queue, originaire de Caramanie. قرامانلی καραμανλής, habitant ou originaire de Caramanie. Ce mot, ainsi que ἀναdωλλούς, n'est pas précisément élogieux; souvent il est synonyme de personnage épais, peu cultivé, de «paysan du Danube».
- ي به χγρδάτδ', cravache, fouet. Ar. vulg. کرباج. Peut-être d'origine slave. Barbier de Meynard, II, 506.
- [قرلانغيج], hirondelle. جالخي, χυρλανέψτἔ bαλψψ, hirondelle de mer; syn. χηλιδονόψαρου.
- ترنبيط \*καρναδίτ', chou-fleur. Ar. vulg. ترنبيط; en dialecte zouaoua (de Slane), akrenbît. L'étymologie de ce mot curieux reste incertaine. S. Chartouni, dans son dictionnaire arabe قرب الموارد, et il ajoute ailleurs que le mot est étranger à l'arabe. Certains dictionnaires turcs en font une corruption de قرنبهار karna-bahâr, chou-fleur. Nous préférons, jusqu'à meilleure explication, l'apparenter à گرنُب, dérivé lui-même de κράμδη, chou.
- [قرة], noir. Forme des composés, cités selon l'ordre alphabétique du deuxième composant. قرة قول même sens que قرة قول, cf. s. v.

\*Καρακάξα (قرق قارغة?), pie-grièche.

.xaζáx's, cosaque قنزاق

καζανὄ, gain. Καζανδίζου, de قازغق, est aussi employé, au lieu de κερδίζου, gagner.

. قازان .cf , قزغان

xyly) glx, cornouille; et adj., rougeatre (قزلجة).

- \*κασαβέτ', peu m'importe! tant pis! Toutes les autres acceptions turques, dureté, chagrin, souci, n'ont pas cours chez les Grecs.
- αυσμέτ, sort, chance, part échue. Syn. de τύχη. Αὐτὸ ἦταν τοὺ κυσμέτ μας : c'est là notre lot; nous n'avons pas plus de chance que cela!
- قصاب \*κασάπ's, houcher. Κασαπειὸ, houcherie.  $\lambda \acute{y} \varkappa'$ , métier de —.
- που πουσούρ<sup>1</sup>, défaut, défectuosité, lacune; reste. Τ΄ εἶνι του πουσούρι τ', quel défaut a-t-il? de quoi a-t-il besoin? Autre expression très usitée, équivalant au نرجو غضّ النظر des Arabes: قصورة باقم , πουσουρὰ βάκμα, ne regardez pas aux défauts; pardon, excuse! Κουσουρλούς et — ούθ'κους, qui a un défaut, un vice.
- et قطئف \*xadato\*, diverses sortes de douceurs citées en leur lieu. Cf. شام , بورمة.
- \*κατράν<sup>‡</sup>, goudron. Κατρανλής, ήθ'κους, goudronné; κατρανίζου, goudronner.
- تطند \*κάταναs, m., grand cheval de race russe. Le mot serait hongrois, et signifierait «grosse cavalerie». Ванвин ве Мечнанд, s. v.
- تطيغة \*καdιφὲs, velours. قطيغة, καdιφελίθ'κουs, orné ou garni de velours; en velours.
- τête dure, tête sans cervelle. On emploie aussi dans ce cas le syn. bulgare gλάβα. Ποῦ εἶνι ἡ gλάβα σ'; οù est ta tête, que fais-tu de ton bon sens? Cf. قالين.
- καφτάνι, manteau à l'orientale.

\*καφάδι, cage, grille, grillage. Καφαδλήθηους, et surtout καφασουτὸς, grillagé, strié.

. قولاغوز .cf ,قلاوز

تلب \*καλπικουs, adj., fausse, falsifiée (monnaie); chose ou personne sans valeur.

\*καλπαζάν's, homme fainéant et vain; personnage de nul mérite; chercheur d'expédients, mais sans succès. Le sens premier est: faux-monnayeur (de قلب mot précédent, de l'arabe قلب changer, et du persan زدن , زدن , frapper : batteur de fausse monnaie); n'est guère usité en grec dans cette acception.

قلبزنلك, καλπαζανλήκ', oisiveté, fainéantise (mère de toutes les inspirations mauvaises).

\*καλπάκ', coiffure d'hiver à poils ou à duvet. Hongr. kolbak. — λης, couvert d'un bonnet à poils; —g'ης, fabricant de —.

αλταδάν's, individu sans honneur; parfois syn. de καλπαζάν's, fainéant, «rossard».

تلعه \*καλε's, forteresse, forts; ville fortifiée.

καλέμι, roseau ou plume arabe.

καλεμκ'άρ's, écrivain; graveur.

, قوله .cf , قلع

et plutôt قلنبك «αλαμδούκ، roseau.

[قليج], épée. بالغي—, κηλής δαλή ἡ; espadon, poisson-épée, poisson-scie.

\*κουμάρ', jeu de hasard, avec argent : entraîne souvent l'idée de café ou de taverne.

- πουμαρδά 'ns, joueur, joueur effréné. ζλήκ', passion du jeu.
- .كومش toffe, pièce d'étoffe; étoffe à dessins. Voir بخاش
- graphie la plus ordinaire du mot arabe قنا. Cf. s. v.
- \*κανάτ', volet. En turc : aile, vantail, etc.
- \*κανδίλα, lampe à huile, veilleuse. ģi)s, vendeur de lampes, celui qui en est chargé; κανδιλανάφτ's (d'où l'ar. ביגענ), sacristain.
- تنطار, 200 (en Syrie 100 رطل), 200 ocques). Les poids considérables se pesant généralement à la balance romaine, le mot καντάρι s'emploie aussi couramment pour désigner cet instrument (1). Κανταρφης, peseur.
- et قواص \*καβα'ης, cawas, gardien et homme de livrée des consulats, des ambassades et des grandes administrations.
- et قاراق \*καβάκ\*, peuplier.
- توانوز \*gaβavój', grand pot de terre pour les conserves de confitures, de choucroute. Correspondant ar. vulg : کُرِّوجه, خابِیه.
- [ [قوب], partie intensive. قورة —, κούπ κουροῦ, complètement
- κώπΊεα, agrafe. فو پچه
- (i) Nous ferons observer ici une des inconséquences de l'orthographe grecque moderne : καντάρι et κοντάρι (perche) s'écrivent de la même manière pour ce qui regarde les consonnes, et cependant le groupe ντ se prononce nt dans le premier, et nd dans le second, conformément à la règle courante de transformation consonantique.

- χουβετλής, fort, vigoureux : se dit de la force musculaire.
- et κωβά (κωβάμ) et κωβαμάν, indécl. Grand, si grand! énorme; parfois âgé. Ces deux mots sont des particules admiratives plutôt que des adjectifs. Le premier, qui prend un μ euphonique quand le mot suivant commence par une voyelle, ne s'emploie que très rarement seul; il est d'ordinaire précédé de la particule intensive seul; il est d'ordinaire précédé de la particule intensive : κως κωβάμ ἄνθρουπους; grand et bel homme! quel bel homme! Le deuxième n'est pas nécessairement précédé de κώς : κωβαμάν ωηδὶ (ωαιδὶ), enfant de belle taille! fort, bien développé!
- قوجعالى κωβαλήκ, état du mariage. Le sens de vicillesse n'est pas usité parmi les Grecs. Syn.: ἀνδρώγυνου (on remarquera la prononciation dure du δ primitif).
- κότἔ, bélier. قوچ
- توچان \*κουτέἀν', tige, trognon de légume (chou, laitue), de maïs, etc.
- i κουρτουλdίζου et κουρταρdίζου, se sauver, échapper, l'échapper belle. Le deuxième des verbes grecs devrait avoir régulièrement le sens actif ou intensif; il ne l'a que fort rarement. D'ailleurs, au neutre ou à l'actif, le verbe grec γλυτώνου est plus usité; mais κουρτουλdίζου a une nuance que ce dernier n'exprime pas : l'échapper belle, s'esquiver, etc.
- (قورسم κώρσαμ, conj : comme si! avec une nuance ironique. Synonyme de μέρσαμ. Cf. s. v. مكرسة.
- κουρέουμ<sup>\*</sup>, plomb, balle de plomb, et surtout pièces de plomb fixées autour des filets pour les faire plonger.

- πωρκάκ's, peureux, poltron. Ce terme va souvent avec bαζιριάν's: κωρκάκ bαζιριάν's, Juif peureux, et plus souvent: peureux comme un Juif. Syn.: φουδητδιάρ's.
- κώρκμα, n'aie pas peur. Souvent employé avec ģάνημ (mon âme! mon cher), à la place de μη φουδαξί.
- \*κουρδίζου, tendre, dresser; afficher, étaler, «arborer» tel ou tel vêtement; monter une montre, une horloge. Ce mot est extrêmement répandu, et rend des nuances très diverses et très originales : κούρτδι (κούρδισε) τοὺ Φέδι τ', le voilà qui a coiffé, qui a «arboré» son fez. Κουρδισμένους, exposé, étalé devant les passants.
- قورنه. Barbier de Meynard donne à ce terme le sens de « cuve, baignoire », et lui assigne comme origine l'arabe قرنة (angle, coin), d'où le rapprochement avec le grec vulg. \*γούρνα: auge, cellule dans un bain turc. Cf. aussi جُرْن cuve, auge.
- [εεςς], sec, cf. ياش مي , \*, γ'άξ μου κουροῦ, mouillé (humide) ou sec? Interrogation préalable que pose celui qui va lancer en l'air une pierre mouillée de salive d'un seul côté, pour savoir qui commencera au jeu : manière ordinaire parmi les enfants de tirer à la courte-paille.

πουρούτ', sorte de lait caillé.

et قوریجی κουρουβήs, garde champêtre.

[قوزوم], agneau, cf. ات , -- ات ασυζούμ, mon cher : mot d'un usage extrêmement fréquent.

. قوچة .cf قوس

توسقوس \*κουδκούδ', couscous : pâte en petits grains. Se prépare ordinairement en pilau : κουδκούδ σειλάφ'.

- . اوزوم et اوت .oiseau. Cf [قوش]
- توشباز "κουσπακτέής (sic), celui qui nourrit, vend et achète des oiseaux, spécialement des pigeons domestiques. Mot barbare composé de قوش oiseau, et du suffixe persan باز qui joue avec. En effet, outre les ventes et échanges de pigeons, ces oiseleurs sont une grande partie de la journée occupés à faire voler leurs bandes de pigeons, à les exciter, à essayer d'attirer les pigeons d'autrui, etc. S'écrit aussi
- \*κουδάκ', ceinture; sous-ventrière pour chevaux. ģὴs (pron. τšὴs) fabricant de —.
- قوشوم. Τὰ \*κουρἐούμ'α, les harnais d'un cheval de trait; ainsi prononcé sans doute par confusion avec
- εوطی \*κουτὶ (1), boîte. Dim. κουτάκι . \*Αφιών κουτουσοῦ, tabatière.
- et قورة \*xov6ãs, seau, en cuir ou en métal.
- αούφιους, creux, vide; pourri à l'intérieur. Se dit surtout des fruits secs : noix, noisettes, etc; s'applique aussi aux personnes douées de peu de vigueur musculaire.
- \*κοῦκλα, f., poupée, personne gentille et frêle.
- [ ], odeur. ωχουσοῦ guζέλ, cela sent bon; quelle bonne odeur! Se dit lorsqu'on flaire une odeur agréable. κωχουλοῦς et λούθ'κους, parfumé, odorant.
- ου قوقوچ) \*κουκούτδ<sup>i</sup>, noyau; parfois syn. de : rien, zéro, bredouille.

<sup>(1)</sup> Il est hors de doute que ce mot ne soit d'origine grecque : xuzls; il se peut toutefois que le changement de v en ou soit du à l'influence de la prononciation turque.

- κοκό'ης, sans le sou, dans la dèche. Remarquer la chute du ζ (j), pour κοκόζης ou plutôt κοκόζης.
- κοκοζλούκ, manque, pénurie d'argent. φουβηρό, terrible dèche!
- تول \*κώλ', brancard d'une voiture (en turc, bras, manche; colonne d'armée, aile); patrouille, ronde.
- κουλαβί(τšί), brasse.
- χουλαχούj', pilote, guide; aiguille marquant les minutes : peu usité. Plus employé au sens d'étoffe moirée.
- אסטא בֿפּענקי, oreille : s'emploie ironiquement à la place de αὐτὶ, pour une oreille longue et pendante; λής, aux longues oreilles.
- κουλαμβαραs, sodomite; du persan غلاميرة.
- κωλάϊ, facile; c'est facile!, facilement. Contraire de ζώρι (cf. s. v.): l'un et l'autre s'emploient occasionnellement, surtout sous forme d'exclamation ou d'interrogation, à la place de εὔκουλα, δύσκουλα: κωλάϊ μου τοὺ θαρ(ρ)εῖς, le crois-tu donc facile?
- αουλύδα, hutte, cabane. Le mot grec était καλύδη; il a été repris au turc sous sa forme barbare (1).
- عولپ\*, anse d'un vase; manche. λοῦς et λούθ'κους, à anse, à manche.
- \*κωλτούκ', aisselle; bras.

<sup>(</sup>i) En empruntant des termes aux langues européennes, les Turcs ont une tendance marquée: 1° à assimiler entre elles les voyelles différentes; 2° à choisir de préférence le son ου à la place de υ, ο, ω: ainsi choléra (χολέρα) est devenu Kouloúra; καλόδη, Kouloúba; κυτις (ου κουτί?) Koutoú.

- تولجي \*κωλήης, gardien de douane, de régie; gendarme posté sur les routes.
- αουλ(λ)ανδίζου, se servir de qq. ch., employer. Κουλάνδισμα, usage.
- αουλλούκ, corps de garde, corps de police (comme ξεκειλίου, en tant que nom de lieu); parfois servitude, travaux forcés.
- אסטאפֿא, \*tour, citadelle. Γ'avgyν κουλεσ', tour d'incendie. Beaucoup de localités portent cet appellatif: ערטפֿע les Sept-Tours; פֿעלאט, ville forte, entre Andrinople et Constantinople. Autre sens dérivé du précédent, mais que nous n'avons pas rencontré dans les dictionnaires : plissé (dans un vêtement), maille (dans un travail fait au crochet). Ces significations doivent se rattacher au sens de créneau dérivé très naturel des mots «tour, château». Racine: פֿגאפֿי M. Triandaphyllidis, Die Lehnwörter..., p. 8, considère le changement de qu'a en κουλάς, γουλάς comme presque inadmissible; à la page 148 cependant, il tempère son premier jugement, et avec raison.

قولعلى κουλελης, flanqué de tours, surmonté de créneaux; orné de plis ou de plissés.

# خبرة .cf. قومبرة ou قبرة , cf. خبرة.

κω(ου)μίτ's et κουμίταβης, membre d'un comité (secret). Le mot a eu ses vicissitudes depuis une quarantaine d'années. Avant la guerre d'indépendance de la Bulgarie (1876-1877), le κουμίτ's était un membre d'un comité bulgare de la ligue pour l'indépendance; sous Abd-ul-Hamid, le mot κου(ω)μίταβης désigna un membre des comités Jeunes-Turcs ou Jeunes-Arméniens.

- « sérail » des pays de langue arabe) (1); grande et belle maison de riche musulman.
- κουνdούρ' et surtout κουνdούρ'α, terme générique pour soulier : peu usité. ἔείως ξείως \*κουνdούραβης, et ᾶς, cordonnier.
- κωμέουλούκ', voisinage, bon voisinage.
- \*goῦšα (sic), gésier, et par extension pomme d'Adam proéminente. Gούšαλys, personne chez qui la pomme d'Adam est très apparente.
- تونمق "κουνέν(γ)ου, aor. κώνιψα, se mettre, se poser (oiseau). Le verbe grec κωνεύω, malgré son apparence hellénique, n'est autre que ce verbe turc, qui a donné le mot قوناق; cf. supra.
- σουδαλαdίζου, poursuivre, pourchasser. Parfois le même mot a le sens du terme grec vulgaire κουδαλῶ (en roumél. κουδανῶ), porter, transporter, et alors l'addition de la désinence αdίζου ajoute l'idée de peine, d'efforts répétés.
- .qui a une queue قويروقلي \* قويروقلي
- قويونجى κουγ'ουμέης, orfèvre, joaillier. Nom de famille en Roumélie comme en Syrie.
- [قويون] , mouton. اتى , wouyoub فتا , viande de mouton.
- عيانت κυ'αφέτ', extérieur, physionomie; état, surtout lamentable, de saleté, de maladie. Dans ce sens, syn. de χάλ'α (احال).

<sup>(1)</sup> En Turquie d'Europe le sérail indique plutôt le palais du souverain.

تیامت κy'αμέτ', tumulte, vacarme, cris. Sens premier : résurrection, jugement dernier; ar. الطامّة الكبرى. Expression un peu détournée de son sens primitif : قويدى —, κy'αμὲτ κωπτοῦ, il a éclaté en cris, sanglots; en turc, un grand malheur est arrivé.

[قب], partic. intensive. قيرمرى — κỳπ κυρμυζύ, très rouge, rouge vif, ou complètement rouge.

χήτ', petite quantité, rareté, pénurie, disette.

(قیتلی), κητλήθ'κους, en petite quantité, chose dont on ne peut user qu'avec parcimonie.

عيتلق, κητλήκι, comme κήτι.

gygήρ<sup>t</sup>, substance élastique qu'on mâche avec le mastic et qui permet d'en former sur les lèvres des bulles qu'on fait éclater avec bruit. Sens primitif du mot turc : grincement, avec grincement; froufrou causé par le froissement d'une étoffe empesée, etc. La première acception signalée plus haut est courante parmi les Turcs aussi, quoique les dictionnaires n'en disent rien. Parfois ce mot se dit d'une personne raide et dure.

κήτε, ruade; sens premier : partie arrière de quelque chose, bête, navire.

בּע, champs, campagne; 'σλού κύρ', au vert.

. قزلجق .cf , قيزلجق

ويشلاق ου قيشلة xysλãs, \*serre et caserne.

\*wyıdlζου, hacher (de la viande, exclusivement).

\*κυιμᾶς, hachis. Κυιμαλήθ'κους ou — λης, fait avec du hachis ou farci de —.

## ك

- א אוני κ'ατίπ's ou κετίπ's, secrétaire, écrivain : quand il s'agit d'un turc; pour les autres : γραμματικός. אוני, bàs κετίπ's, secrétaire en chef.
- איαρ', profit, gain.
- vulg. کارخانه, maison de prostitution. En arabe vulg. کرخانه, pl. کراخین, a le premier sens donné par les dictionnaires au mot turc: atelier, fabrique. Je n'ai pas souvenance que les Grecs aient adopté cette signification. Pour fabrique, ils disent tout simplement: Θάb(6)ρικα.
- et کیریز \*gu،píj', égout, lieu ou trou d'écoulement des eaux sales.
- א"ασε's ου κεσε's, coupe, bol, écuelle. Mot persan; cf. L'arabe کُسُّ
- \*κέκι, exclamation de regret, de souhait non réalisé, équivalente à εἴθε (inconnu du vulgaire); elle concerne surtout un fait passé.
- χουαβούρ's ου συάβουρας, infidèle, chien de chrétien. Cf.
- κεδάπ<sup>\*</sup>, rôti, gigot. کباب
- يه کبارلق ειδαρλήκ, fierté, orgueil; noblesse.
- guebepdiζου, mourir (comme un chien, un animal); ne s'emploie que comme insulte, ou en signe de souverain mépris : équivalent de «crever».
- κιδρίτι, allumette. Syn. : Φώσφουρου et σπίριτου.

gusbì, comme, à l'instar. Cette particule est presque enclitique; elle est revenue plus d'une fois au cours de cette étude. Syn. : 'σὰν (ώσὰν).

κεπαζές, vil, sans honneur; avare. Κεπαζελίκ<sup>\*</sup>, nom de qualité du précédent.

\*κεπτέἐς, écumoire; grande cuiller en cuivre ou en bois.

κεπένg<sup>u</sup>, devanture de boutique, panneaux en bois constituant une sermeture; trappe.

κιταπτέής, libraire, spécialement turc.

κετέν, lin. Syn. : λίνου, n. (ܡܪܝܩܝܝܢ) —, κετέν τωωμοῦ, graine de lin : aussi usité que λιναρόσπουρου. Gf.

et κεχαγιᾶς, mot dont le peuple use parfois dans le sens générique de gros personnage, notable, un peu comme τἔελεδης et τἔωρδαξης, sens exact : hôte, intendant.

. واز .cf كيجمك

\*κετέἐς, étoffe de laine grossière, non frappée.

[ ], chèvre, τετεὶ ὁωϊνουζοῦ, caroube (corne de chèvre). Le mot vulgaire pour chèvre: κατείκε et κατείκα, vient probablement du turc. κετεὶ μεμεσὶ, sorte de raisin à grains allongés; m. à m. mamelle de chèvre.

guidt, particule d'exclamation, pour la menace, le reproche, la joie, l'admiration, sans aucune allusion au sens primitif qui n'est rien moins qu'honorable. È guidt; oh! ah! (que c'était bien, que c'est beau!)

سکاکدی, معمد (حدیا) guidi -; ah! petit coquin, si je

t'attrape! attends un peu!

κιρᾶς, loyer. Syn. 'νοικ'η, 'νοικ'άζου, louer.

אבּρατᾶs, canaille, coquin. Κεραταλήκι, canaillerie, malhonnêteté. Le sens primitif est le même que celui de guidì.

. کلبتان .κερπεdέν', tenailles. De l'ar\* کرپدب

κερπίτέ, brique non cuite.

κερτίκ', entaille; rugosité, échancrure.

. کارخانه .cf کرخانه

کردان کودن پوسه guepdáv, gorge charnue, double et triple menton;

مرسته خدوه کرسته, bois de construction; matériaux. Ar. vulg. کرسته, marchandise: کرسته منیځه il nous faut de la bonne marchandise. — Κερεσθεβής, marchand de bois de construction.

κερκενέj<sup>,</sup>, milan noir. کرکنس

κερεμιτέὴς, fabricant ou débitant de tuiles : la première partie du mot est d'origine grecque κεραμίδι, mais elle est employée sous sa forme turque.

.کاریز .cf , کریز

et الازر)، دخکيريش et الازرون (gu)، والازرون), corde de boyau.

[کریم], libéral; — الله αλλά(χ) κερίμ ου κ'αρίμ, formule de souhait très répandue dans tout l'Orient.

et کسبه \*κούσπους, résidu de la mouture du sésame, donné en nourriture aux bestiaux. Cf. s. v. طحین, et Mi-KLOSICH, Die türkisch. Elem..., II, p. 11.

- [Σωτο ανεά ης, vendeur de châtaignes. Le mot châtaigne a conservé sa forme grecque κάσ ανου.
- אבספׁגי, doloire, hachette, instrument de menuiserie : assez peu employé. Syn. ἐκιπάρ.
- [کسیجی], coupeur; يان κεσεξής, filou (voleur de bourse).
- \*κεšκέκ', plat de froment bouilli avec de petits morceaux de viande. Cf. l'ar. کشک.
- \*κεἐνίδ', coriandre; graines de —. On les roule dans du sucre.
- \*x:(s) gulp' ou gui gulp', écumoire. Mot persan usité aussi en ar. vulg. où il se prononce kafkir.
- κεφιλ's, garant, caution.
- يافي , rose; ياغي gùà ya'ã, essence de rose; صوبي gùà σουγ'οῦ et σuù, eau de rose. Cf. شام
- et کلپیر \*κελεπίρ', acheté d'occasion, à bon marché; —gnès, celui qui pratique ce trafic.
- et کیلار \*κιλέρ', office, cellier. Le mot turc a été pris au grec médiéval κελλάριον. Ar. vulg. کرار . Κιλεράης, cellerier. Ar. vulg. کرارجی.
- [کهك], venir; کيدوب\*guıdlπ guελμέκ\*, aller et retour.
- κελλές, tête de fromage, pain de sucre. On dit aussi couramment ἔνα κιφάλι (κεφάλι).
- اليدلى κιλιτλίθ'xovs, fermant à clef.
- אוא \* צואן tapis ras.

guέμι, bride, rênes, mors. کم

- אנג κεμανες, violon: employé ironiquement, par allusion à l'instrument des chanteurs ambulants turcs. Le mot אנא signifie primitivement archet; κεμανενέης, violoneux, racleur; violoniste turc.
- xεμέρ, arche (1), arceau, arc-boutant, mur de soutènement; ceinture où les paysans serrent leur argent : ar. vulg, kamar. On dit τραδώ ου ρίχτου ἔνα : je jette (tire) un arceau. Κεμερλης, qui a des arches. Les enfants emploient aussi le mot κεμέρ dans cette langue spéciale que j'appellerais volontiers « la langue du cerf-volant » : 1° licelle à l'extrémité de laquelle est attachée une pierre et au moyen de laquelle on cherche à accrocher le fil du cerf-volant rival : cf. بحيان ; 2° pièce de carton ou de papier troué, que l'on fait glisser le long de la ficelle d'un cerf-volant, pour se renseigner sur la force du vent.

et Σουμεράκ, douane. Le mot grec κουμέρκ (du latin commercium) a fait retour sous sa forme turque; mais il est usité aussi tel quel. — Gueuμρικτέἢε, douanier.

κ'euμυρφής, charbonnier. Syn. καρδουνάρ's.

et کومورلق κ'ευμυρλύκ', dépôt de charbon. Syn. καρδουναρ'δ.

et مكيون, cumin. مكيون, cumin.

ية gueντšλ/κ, jeunesse.

[كندى], soi-même; نع — بنه soi-mème; كندى], soi-mème; ند

et کنف et کنید φενεφες, lieux d'aisances : employé plutôt par ironie. Κενεφτέλε, vidangeur, balayeur de—.

 L'arche d'un pont se dit καμάρα, probablement emprunté au même radical.

- gweubén, ventre, panse: s'emploie dans le même cas que en ar. vulg. Cœur d'un fruit, d'un légume (chou, laitue). Syn. καρδ'à.
- . پات .f imite le bruit d'un coup. Cf [کوت]
- . پاتردی s'emploie avec کوتردی], imite le bruit d'un coup
- א בציש 'euτέκ', bastonnade, coups, rossée; donner et recevoir des coups : δίνου, τρώγου —.
- \*κυτύκ', tronc d'arbre, bûche; cep, branche rabougrie et desséchée.
- [کوج], violence, difficulté. اکوج], violence, difficulté. اکوج], violence, difficulté.
- \*gu'eúτš', grand chariot, à bords très relevés et évasés, pour le transport de la paille; sert aussi pour les déménagements. Sens premier du mot : déménagement, migration; acception inusitée en grec.
- [ ], aveugle; εφιάρ-τωπάλ's, borgne et bot. Se dit parfois, même quand le personnage bot n'est pas précisément borgne; employé quelquefois comme insulte, quand quelqu'un vous a coudoyé violemment, marché sur les pieds.
- \*Σ\*«euρπès et ἐθ'κους, charnu, frais et tendre. Se dit spécialement des légumes comme le chou, la laitue, etc., qui ont un gu'eubéx. Cf. کوبك.

- et کيورك \*guεβρέθ'κους, frais et croquant (gâteau, pâté).
- χάρκ, fourrure, habit fourré. S'emploie quelquesois à la place de γούνα. Κυρκή ης, tailleur pour fourrures : plus employé que γουναράς. Κυρκλώς et άθ'κους, homme enveloppé d'une pelisse; (habit) fourré.
- [کورلدی], tapage, vacarme. Cf. پاتردی. S'emploie aussi tout seul dans le même sens.
- .کولله .cf ,کوله et کورله
- [کورة], relativement à. Usité dans l'expression : کورة], relativement à cela; plus usité encore dans کا کورة quant à cela; plus usité encore dans کا کورة ἀνὰ ἀνὰ gueuρἐ ἐυπʰἐ γ'ὼx, pas de doute à cela. Parfois cette particule signifie «conformément à », sens qui lui est ordinaire en turc.
- [ ], œil. Usité en grec dans plusieurs expressions: ἔκαρὰ gueŭ'ης, polichinelle, comédien; m. d m. personne aux yeux, aux sourcils noirs; καραgueuζλúκ', tour de polichinelle, farce, grimace.
  - .آچيق .cf رآچيق —
- [Δος], beau. \*guζελὶμ, si beau, si superbe! Exclamation souvent employée pour exprimer le regret, l'admiration; guζελὶμ ωαλικάρι, ωῶς ωέθανι un si beau jeune homme, comment a-t-il pu mourir! guζελὶμ ἐπίτι ἔχει, κὶ κλαίτι, il a une si belle maison, et il s'en plaint!
- \*gueβεζès, bavard, jaseur, radoteur. λίκ', bavardage, sottes paroles.
- \*κ'ειστέκ', entraves de monture; croc-en-jambe. Cette dernière acception n'est pas mentionnée dans les dictionnaires.

κυσκὰ, bourrade, coups donnés avec un gros bâton; m. à m. tison, barre de fer, pic.

x'eúšx', kiosque, pavillon.

دوه 'euśès, angle, coin; بوجاق —, cf. بوجاق. Κευδελη's et — ηθ'κους, angulaire; ayant des recoins.

- אביניג \*κ'euφτès, boulettes de hachis cuites à la poële, ταθᾶs (שלפו); ou sur le gril (σκάρα): dans ce cas elles prennent le nom de τυκυρὸκ κ'euφτεσὶ (boulettes à la salive), allusion au coup de main pour leur donner leur forme oblongue.
- "\*\*ν'εὐκ', petits tas de noix ou noisettes généralement quatre — servant à des jeux d'enfants. Cette acception n'est pas signalée dans les dictionnaires, qui ont, par contre : racine, fondement; cheville de violon.
- خوکم \*guβéτš', casserole en terre cuite; nom d'un plat de viande, généralement agneau ou mouton, qu'on y fait cuire.

et کوکورت \*κυκύρτ', soufre.

يَوكم guuμ, vase de cuivre, bouilloire; aiguière de barbier.

\*κουκουνάρ', pomme de pin et surtout graine de pin. Le mot turc signifie sapin.

gueúλ', marais, étang. کول

- عند كولدور κυλdùρ, bruit tumultueux, chute, roulement. S'emploie seul, répété, ou après پالدير همλdỳρ.
- \*guλλės, boulet de canon. Les deux λ sont parfaitement détachés dans le mot grec.

.کموك .cf ,کومروك

et کومش \*κουμάši, poulailler.

[كومش], argent. كردان , guμuš-guspddv, menton (m. à m. gosier) d'argent : nom d'une famille grecque de Thrace.

.آشيري .cf ,کون

[ ] , jour. — Σεκό, guegé guvdůζ, nuit et jour : employé pariois à la place de 'μέρα νύχτα.

guνλúx¹, salaire d'une journée.

x'eúi, village, hameau. Ce mot revient constamment dans la toponomastique de la Roumélie, comme d'ailleurs de tous les pays de langue turque. Les Grecs, toutesois, l'emploient rarement seul, comme nom commun; ils lui présèrent alors le mot χουρ'ò (dim. de χώρα) (1).

يولى, x'euïhus, villageois, campagnard. On lui présère

χουρ'άτ'ς.

et אביל אנא (אביל אנא κιχριδάρι, ambre jaune, succin. Les Arabes ont fait de ce mot le synonyme d'électricité (esset pour la cause): le vulgaire prononce בُهْرُبًا en passant très légèrement sur le 4.

. كتخدا .cf كهيا

کوندوز .cf کیجه

(1) Quand, dans le voisinage d'une ville, se trouve un village, le terme employé pour dire : à la ville, en ville, est le mot κάστρου; 'ετοὐ κάστρου (castrum). Cela s'explique, soit parce qu'en général toutes ces grandes villes conservent encore leurs fortifications du moyen âge, et même de l'époque romaine (la tour d'incendie, à Andrinople, a été construite sur une magnifique tour romaine s'élevant au œur même de la cité), soit aussi parce que le terme 'ετὴν πόλι préterait à une grosse équivoque, ayant fini par ne désigner que la capitale.

کیدیش \*guidist, action d'aller, départ (fuite); allure, démarche.

يرج \* κιρέτδι, chaux. — τδης, marchand de chaux, ouvrier qui la prépare.

. دلبر .gyρβέλ<sup>1</sup>, cf (کیروال)

אבסבי, m., bourse : nom donné autrefois à une grosse somme déterminée d'argent ou d'or. La première valait généralement 500 piastres, et la deuxième 10,000 (cf. toutefois Barbier de Meynard, II, 688, pour les variétés et les fluctuations, selon les temps et les lieux). Le sens premier du mot désigne le contenant, sachet, bourse. Cf. l'ar. בשני, sac, et le syr. كيس . Le mot est persan, d'après les meilleurs auteurs.

κέφ<sup>ι</sup>, bonne humeur, bonne santé, bonne disposition; joie, gaîté. S'emploie souvent au pluriel dans les deux sens : జῶς κᾶν (κηγαίνουν) τὰ κέφ<sup>ι</sup>α; comment cela vat-il? Ἡρταν (ἦλθαν) τὰ κέφ<sup>ι</sup>α τ', le voilà en belle humeur. Cf. حضور.

etc. کلار etc. کیلاری et کیلار

[كيم], qui? Éventuellement employé à la place de صورة : وا - et — بايد قر الله بو بايد بو بايد بو et — او كيم بايد بو الله بو

J

لاکھیں \*λαπ/ἐἐν، bottines légères de maroquin à semelles plates, sur lesquelles on porte de gros souliers. Très en usage parmi les personnes aisées turques, arméniennes, grecques ou juives, vivant encore à l'orientale. C'est en λαπ/ἔεν, après avoir déposé ses babouches (resp. ses sou-

liers) à la porte, que le bourgeois entre chez lui, ou chez les autres, monte sur ses sofas où il se croise les jambes, pénètre dans les mosquées dont il peut alors impunément fouler les nattes et les tapis, enfin s'installe pour la journée sur son šιλτέ (petit matelas), s'il est marchand ou changeur, etc.

\*λαπᾶs, soupe très épaisse au riz et au beurre; tout ce qui en a l'apparence ou la consistance; cataplasme.

\*λαβιβέρτι, mot invariable : de couleur lapis-lazuli, bleu foncé. S'emploie surtout en matière d'étoffe. C'est le mot devenu en arabe للزورد.

λασΊιν', 'α, \*caoutchouc ou, en général, galoches.

λέ΄, cadavre en putréfaction, charogne. Le mot est persan; les Grecs en ont adopté la prononciation turque.

لالم λαλές, \*coquelicot; tulipe.

λαχούρ', sorte de châle d'Inde (Lahore).

المادة \*λιδαdès, veston ouaté : partie du vêtement à l'orientale.

بالبيي \*λεδλεδὶ, pl. 'à; λεδλεδοῦδα, pl. is, pois chiches (persan بالبيو, betterave cuite). Λεδλεδιβης, marchand de—.

λεζζετλίθ κους, savoureux, agréable au goût.

λαγήμ<sup>1</sup>, \*fosse d'aisances, égout. — ή ης, vidangeur.

λωκμᾶς, bouchée; id. en langage culinaire: \*boulettes de pâte soufflée; on les prend souvent avec du ωετμέρ, cf.

\*λωκούμ<sup>1</sup>, le «loukoum», cf. راحت, —gns, marchand de —.

- \*λεκές, tache, surtout sur un habit. λήθ'κους, taché, souillé. Λεκάζου, maculer, tacher quelque chose.
- [روب], chose arrondie et prête à être avalée; bouchée; bruit de quelque chose qu'on avale. جاضر , χαζγρλώπ, cf. s. v. بحاضراوب , λωπ guibì, d'un trait, en une bouchée, une aspiration. Λωπαρδίζου, avaler d'un trait, tout rond et avec bruit.
- الويوط λωδούτ<sup>1</sup>, bâton gros et court : ne s'emploie que dans le sens de battre, rosser quelqu'un, comme کوسکو, کوتک Y aurait-il quelque affinité avec l'arabe vulgaire نبوت (نبوط), bâton, massue?
- λοῦσῖρα, frottement des bottines pour les faire luire. Le mot est italien, mais il a pu être emprunté d'abord par les Turcs. Λουσῖραχης, circur de souliers, syn. bωγιαχης.
- \*לעל toldes, foyer de pipe, de narguilé." לעל
- [ λ] λέχ, mot invariable signifiant en turc Pologne. Il n'est employé par les Grecs et autres Rouméliotes qu'en annexion avec le mot چيغوت (Juif, cf. s. v.), dans l'expression injurieuse "λέχ τδιφουdοῦ, Juif de Pologne (pour dire sale et sordide). Beaucoup ignorent certainement le sens exact du premier composant, le confondant peut-être avec le mot λέξι, cf. supra κών. Le Juif de Pologne passerait donc pour le plus malpropre des Juifs, ou plutôt pour le type de la malpropreté, car cette insulte s'adresse parfois à quelqu'un de très sale, même non Juif. L'air si drôle des Juifs polonais, avec leurs longues boucles pendantes des deux côtés du front, leurs barbes et leurs habits souvent crasseux, ainsi que la malpropreté habituelle de certains quartiers juifs, expliquent suffisamment les deux termes de cette appellation devenue proverbiale en Turquie.

- \*كالْمَةُ لَيْقَةُ \*الْمِقَةُ filoselle, jonc; écorce d'un rameau, d'une branche encore verte. Sert de lien en jardinage, ou de suspension pour poissons frais ou salés, etc. Le mot a l'allure plutôt grecque; je ne l'ai cependant trouvé dans aucun des dictionnaires grecs à ma disposition.
- et גאלא (cigogne; personne aux grandes jambes maigres; dans ce dernier cas, on dit plus volontiers λέλιχας.
- λιμάν<sup>ι</sup>, port, baie. La racine grecque λιμὴν paraît hors de conteste.
- \*λιμών', citron. Λιμονάταξης, vendeur de limonade.

## ٢

- ارانغوز μαρανχὸs, menuisier. ζλήχς, métier de . Mot vénitien : marangone.
- שלפנל, n., laitue. Le pl. μαρούλία est très souvent employé comme exclamation au sens de : assez de balivernes, de sornettes! Syn. pour cette dernière expression : ωράσα μλ τη βίγανι porreaux avec de l'origan. Origine : du grec mod. μαϊούλιον (ΒακβΙΕΚ DE ΜΕΥΝΑΚΒ, s. v. مارول); mais Τκιανδαρηγιμιδίς, Die Lehnwörter ., 119 : amarula.
- μαργ'ολία, ruse, fourberie; sournoiserie.
- \*μασούρ', tuyau (surtout long); tuyau de pipe. Origine douteuse.
- ما شاءالله بطغمكم ما شاءالله بطغمكم ما شاءالله
- لشع "μαἐὰ ου μαἐὰ, pincettes. Orig., مشك . J. As., 1903, II, p. 355.
- μαοῦνα, mahone. Nous le citons ici pour mémoire, sans prétendre nullement trancher la question d'origine

et de priorité, pour les diverses langues où ce mot est en usage.

- مافیش \*μαφίš', pl. š'α, Pet-de-nonne : pâte boursoussée et très légère; de l'arabe vulgaire (ما فید شي) rien dedans, il n'y a rien; ou avec Samy : il n'y en a pas, il n'en reste plus.
- שלא, le bien, l'avoir de quelqu'un; sa chose : employé sporadiquement et toujours au singulier.
- שונים! \*μανθάλ' et μάνθαλου, n. Petit loquet ou fermoir, généralement en bois. Τὰ σάνθαλα κὶ τὰ μάνθαλα, les effets de quelqu'un, ses vêtements, ses boutons : pour dire à quelqu'un : faites attention à vos effets, ramassez vos hardes et vos nippes; ou bien : soyez un peu plus propre de votre personne.
- \*μανδας, buffle. Employé aussi au figuré pour désigner une personne grande et grosse, ou à démarche lourde et indolente : 'σὰ μανδας, comme un buffle. Usité parfois au f. μανδαδινα.

שונ et אים "μαντάρ", champignon.

. منقل .cf مانغال

μανεχύρ', ancienne petite monnaie de cuivre; devenu syn. d'obole, rouge liard. Ailleurs qu'en Thrace, ce mot est usité au f. — ρα.

μανgαφᾶs, \*tête dure, stupide; étourdi : très usité.

.امان .#µavès. Cf ماني

.ماعونا .cf ماوند

μαεις, f., 'à, n. l, bleu. Les Rouméliotes n'ont pas d'autre mot pour désigner cette couleur; il faut avouer qu'ailleurs

- on n'est guère plus heureux, p. ex. à Smyrne ou à Chypre où l'on emploie le mot «bλοῦ» en le prononçant à l'anglaise : blue. Στοὸ μαδὶ, au bleu : terme de lessive, exclusivement.
- ב "μαϊτάπ", feu de Bengale, tout feu ou éclat rappelant ce dernier. Le sens premier de clair de lune n'a pas cours chez les Grecs.
- goût, digestif; sens primitif: aigrelet. Il paraîtrait donc que pour les Turcs comme pour les Syriens, les choses aigrelettes ou aigres-douces détiennent le record de la saveur.
- ماية \*μαγ'à, levain, ferment. Parfois l'on emploie le mot خامور χαμούρ', cf. s. v.
- et مايه مايا , hémorroïdes.
- αυτεσαρίφ's, gouverneur d'un département : mutessarrif. — λίκι. Département : mutessarrifat.
- μάσαλα ου μέσελα, par exemple : peu usité.
- μαφ'αρ's, Hongrois. Syn. : Οὐνgαρέζους.
- μεβλίἐ, réunion, assemblée; séance. Employé parfois ironiquement.
- "μεβιθές, médjidié: monnaie d'argent équivalant à environ 4 fr. 20, mais de cours très variable selon les diverses localités.
- μαχραμᾶs et parfois μαρ(λ)χαμᾶs, mouchoir de couleur servant surtout à la coiffure des femmes.
- μεχχεμές, tribunal, siège des tribunaux : plus usité que

- \*μαχαλᾶs, quartier, surtout excentrique, sale.
- μακ(χ)σοῦς, inv., expressément; exprès, à dessein : Τὅκαμα μακσοῦς (ou vice versa), je l'ai fait exprès. Rarement :
  ἀπόσῖα, terme usité ailleurs, mais guère plus hellénique :
  ital. a posta, exprès.
- \*μαχμούρ's et μαχμούρ'κους, qui a les yeux gros et la tête lourde après le sommeil (exactement : qui a le sommeil de l'ivresse). Μαχμουρλούκ, état de celui qui a—. Racine arabe : κ, le vin.
- \*μιδιλλί, poulain, et par extension cheval de petite taille. L'origine de ce mot est des plus curieuses : il ne signifie pas autre chose que l'île de Mételin (mot prononcé à la turque); puis secondairement, une sorte de poney originaire de cette île. Le mot a fait ensuite son chemin, et est devenu synonyme de poulain. Ce n'est que par un « processus » régressif qu'il signifie parfois : cheval de petite taille.
- مدير \*μu(ου)diρ's, mudir : gouverneur de canton ou directeur d'une administration, par exemple de la régie. Mudiρλίκ', canton ou résidence d'un gouverneur.
- τόχου, τόκαμα, j'y pense jour et nuit, cela me tient au cœur, je ne puis en détacher ma pensée; μην κάμ(νη)ς μεράκ ωτά, allons! pas d'inquiétude, pas de regrets inutiles, etc., ne vous en faites pas une montagne. Μερακλής, porté aux soucis exagérés, au spleen; mettant de la passion dans tout ce qu'il fait.
- مرامب μεραμέτ<sup>τ</sup>, \*réparation d'une bâtisse; raccommodage. Mot arabe مرمّة.

- مربا \*μουραbās, conserve de coing (ar. vulg. مزى), ou d'autres fruits.
- مرجان \*μεράάν', corail : employé surtout pour désigner une vive coloration rouge.
- μέρχαδα, soyez le bienvenu : parfois usité entre familiers.
- αίτ surtout des ensants. La prononciation indiquée est commune même chez les Turcs. Comme origine, Τκιλκολρηγιιιδις, op. laud., p. 80. propose dubitativement, pour l'équivalent médiéval μουντάρης, l'italien merda.
- μερκές, centre administratif d'une ville ou d'une région; souvent synonyme de κωνάκ, sérail.
- μερμερλίκ, vestibule ou cour pavée de marbre.
- \*μιλδέρ', sureau. Μιλδερ'α, l'arbre.
- בנים. Les crieurs publics emploient généralement les deux mots accolés : χαρέτε μεζάτι! (bis).
- مزارخی μεζαρχήε, fossoyeur. مزازلق, μεζαρλήκ, cimetière : parfois employé pour les cimetières arméniens ou turcs.
- αμεβεβίρ's, menteur, farceur, et surtout petit méchant, coquin : se dit surtout d'enfants qui trompent, jouent des tours, agacent les autres. Μυζεβιρλίκι, nom de qualité du précédent. Arabe : مزوّر, faussaire.
- \*μεζές, hors-d'œuvre; ar. vulg. κολο. Μεζελίκ, id.
- #μυjdès, bonne nouvelle. Mot persan.
- لك—, μυjdελός, présent donné à celui qui annonce une bonne nouvelle.

- \*μουσαφίρ's, hôte, voyageur hospitalisé, personne invitée à dîner. Le sens premier de voyageur a été très restreint, comme on le voit. Μουσαφιρλίκ, nom d'action du précédent.
- μυσιεέαρ's, adjoint d'un gouverneur général de province; conseiller, sous-secrétaire. Μυσιεέαρλήκι, nom de dignité du précédent.
- \*μασκαρᾶς, malhonnête; bouffon: très usité au masculin.

  \*Μασκαραλήκι, malhonnêteté; bouffonnerie, chose ridicule et humiliante. Le mot ε ε est aussi très usité en arabe vulgaire, où il désigne plutôt une chose malhonnête ou drôle, une mauvaise farce. Pour l'étymologie, on songe tout naturellement aux mots masque, mascarade (ital. maschera, mascherata), mais il faut, sans doute, remonter au radical arabe ε a. tourner en ridicule, d'où ε risée, moquerie, ε objet de risée, ridicule. Cf. Lammens, Remarques sur les mots français dérivés de l'Arabe, p. 159-160.

(مسرية), cf. مسرية).

- \*μουσακᾶs, courgettes ou aubergines cuites par couches avec du hachis.
- مسقو Μωσκόφ's, russe. Quelquesois employé au lieu de Poῦ-σουs (1).
  - ا ويرافي μωσκὸΦ τωπραγή, sorte de pierre jaune et friable servant à faire luire les métaux.
- בשלאט μισκίν's et ίν'κους, pauvre, misérable; mesquin. Μισκινλίκ<sup>ι</sup>, pauvreté, etc.
- (1) Nous laissons l'accent circonflexe pour rappeler que la diphtongue désinentielle ov(s) n'est que le son o(s) altéré.

- ων Μυσυλ(λυ)μάν's, musulman. Μυσλυμανλήκ', islamisme, mahométisme.
- \*μασ[7]ραπᾶs, coupe à boire, en fer ou en cuivre; ordinairement suspendue par une chaînette aux sebil ou fontaines publiques. On remarquera la profonde divergence entre la prononciation et l'orthographe classique; c'est comme un nouveau mot que le peuple a forgé, car les Turcs le prononcent comme les Grecs.
- μου $\dot{s}$ αμ[b] $\tilde{a}s$ , toile cirée ou couverte de caoutchouc; paletot en caoutchouc; sparadrap.
- ama et αμω μεἐἐε, chêne (μεἐἐ ἐδουνοῦ); bûche, au propre et au figuré, i. e. personne stupide, inintelligente, syn. de κυτύκί.
- μυδίρ's, maréchal, commandant d'un corps d'armée.
- [مصر], Égypte. بغداي, μισίρα, trognon de maïs, plant de maïs, maïs.
- (مصاریف μασαρίφα, dépenses.
- \*μισιρλής ου μησηρλής, égyptien, cairote; μισίρχους, id., mais s'emploie seul ou avec le mot ωιριέτερι pour désigner une espèce de pigeons domestiques à bec très court. Ces pigeons, extrêmement communs en Syrie, sont d'une grande rareté en Turquie d'Europe.
- ασλαστ<sup>1</sup>, affaire, grosse affaire, merveille. Employé surtout dans ce dernier sens et ironiquement : τί, μασλαστ<sup>1</sup> μου<sup>(1)</sup> ἔχαμις; quoi? tu crois avoir fait merveille?
- μούτλακ[α], absolument pas.
- (1) Gette enclitique n'est autre que la particule interrogative turque &, très en usage parmi les Rouméliotes; cf. s. v., infra.

\*μαζούν', toute pâte élastique, surtout sucrée, non encore découpée en morceaux; mastie. Μαζουνή ης, vendeur de pâte sucrée.

معرفت \*μουραφετ', habileté, art, tour d'adresse, de passe-passe, secret. C'est tout ce qui subsiste du sens premier de science, connaissance. On remarquera aussi combien la prononciation originale a été corrompue, même par le peuple turc, qui prononce ce mot à peu près comme les Grecs, mettant le plutôt après le : مراعفت . Μουραφετ'α μᾶς ἔδειξι, il nous a joué ou dit toutes sortes de gaudrioles, il nous a exhibé des échantillons de son adresse : ar. vulg. : بيّن لنا شَطَارَتُه . Τί, μουραφετ' μου ἔκαμις; quoi, tu crois avoir été bien habile?

Mουραφετλης et — τέης, habile à s'en tirer, ayant plus d'une flèche dans son carquois; qui récrée les autres par des tours d'adresse ou de passe-passe.

غارة \*μαγαρᾶς, m., souterrain voûté, avec porte-trappe en fer, destiné à préserver les meubles et objets de prix d'une maison en cas d'incendie. Ar. : مغارة, grotte, caverne.

مغدنوس \*μαϊdανόj<sup>i</sup>, persil. Origine : μακεδονήσ<sup>i</sup>. Les peuples de langue arabe ont corrompu ce mot, jusqu'à en faire مقدونس ; mais on entend aussi مقدونس, ce qui ramène au mot primitif grec.

مغاذی \*μαγαjì, magasin, cave; de l'arabe مغاذی.

μουφατίή ns, inspecteur.

مغتی \*μυφτής, mufti; docteur de la loi musulmane.

اله \*μακάτ', couverture d'un sofa, d'un canapé; de l'arabe عقام.

- مقام \*μακάμ<sup>1</sup>, ton ou air de musique. Syn.: ἐνας χαδᾶς (هوا). برامین , μακάμλης ou — ήθ'κους, (air) entremêlé de fions, harmonieux.
- مَعْرَة μαχαρᾶς, bobine; poulie. Ne serait-ce pas la corruption de l'arabe بكرة?

.مقاط , cf. مقعد

ου مقوى μουκαβᾶs, papier épais, carton, papier bristol.

مكان μεκ'άν', lieu, endroit (élevé). Au figuré, pour poste élevé, on emploie plutôt μανσοῦπ', cf. منصوب.

مكتوجي \*μεκτουδή η ( — π/š η s), secrétaire ottoman.

- مکرایسة) μέρσαμ, comme si. Particule dubitative ou ironique très usitée.
- et مکیك \*μεκ/κ', sorte de beignet très léger à l'huile de sésame, fabriqué par les boulangers et débité sur place, le matin, avec les بوغاچه (cf. s. v.), ou vendu par les marchands de rɨsevρέκ. Nous avons été étonnés de ne trouver ce mot dans aucun des dictionnaires à notre disposition : tous s'arrêtent au sens de navette : ar . مكوك . Peut-être le μεκ/κ' doit-il son nom à ce que pendant la cuisson il court à la surface du bain d'huile bouillante, comme une navette et avec un bruissement très caractéristique.
- عاد et منلا \*μωλλᾶs, mollah, grand cadi; personnage grave et sévère, revêtu du manteau oriental et du turban. Ar. مولي.

μυλαζ/μ's, lieutenant, adjudant.

μιλλέτ<sup>1</sup>, n., communauté religieuse, différenciée par son rite, ses chefs, sa nationalité.

ليغند \*μαμαλίκα, f., farine de mais bouillie avec de l'eau et du beurre; en général brouet pâteux, synonyme de يايارة L'origine du mot doit être له ou لمال, qui en langage des petits enfants signifie nourriture, envie de manger.

μεμλεχέτι, contrée, région; royaume; patrie.

\*μεμές, m. et μεμέλι, n., mammelle, pis.

\*Μεμελής et — ήθ'κους, qui a de grosses mamelles; mammifère.

منارة μιναρες, minaret, tour d'une mosquée. Mais le mot gapl (جامع), qui signifie proprement mosquée, est très souvent employé aussi pour dire minaret.

μανάφ's, marchand de fruits.

et مانورة \*μαναύρα, f., manœuvre d'armée; manœuvre de locomotive pour disposer ses wagons. Ital.

שניגו μιντάν', sorte de gilet court et à double rangée de boutons, faisant partie du costume traditionnel des paysans thraco-bulgares. Ar. id.

. مردار .cf (مندار)

ماندال .cf. مندال

\*μενdεδούρ's et — ρ'κους, fainéant, négligent; sale et mauvais.

مندر \*μι(ε)νdερ', matelas; petit matelas qu'on place sur les nattes du plancher ou sur les sofas, pour s'y asseoir à la turque. Ar. vulg. طرّاحة.

بنديل "pavdily", mouchoir.

אום אום μανσουπ', poste élevé, dignité. Le mot est prononcé par les Grecs, à l'imitation du peuple turc, comme si c'était منصوب plutôt que منصوب. R. Youssour, Dictionnaire turc-français, signale cette particularité.

. مانطار .cf , منطار

. مانغر et منغل , cf. منغال et منغال

منتل \*μανgαλι (écrit ordinairement μαγκάλι), réchaud, brasero. Le mot est arabe, et employé dans ce sens en vulgaire مُنْتَل D'après Rösler, cité par Μικιοsich, op. cit., II, 20, il serait grec; ce qui nous paraît inexact.

μενεκέἐς, violette. (بنغشم comme) منكشم

[(منكنه)] µśvgusvs, mot inventé pour rimer avec تغفريونده (cf. عنكانه).

μουτάφ's, cordier.

(موحان) \*μουχάν', soufflet de forge, d'orgue, etc. Nous pensons que le mot turc (les dictionnaires ne le mentionnent pas) est une corruption de μηχανή.

\*μώρ'κους, violet; couleur violette. On dit parfois μώρ' (invar.) pour violet.

μώραλys, Moraîte, habitant du Péloponèse. Employé quelquesois à la place de Μωραίτ's.

\*μουρούνα, morue. Τῆς μουρούνας τοὺ λάδ', huile de foie de morue. Racine: μύραινα.

[موس], particule intensive, employée avec مور (violet) : μῶς μως γιου, violet foncé, ou complètement violet.

μωσ ρα, f., échantillon : mot italien. Syn. : euρνέκι.

- αρμένους, n. pl., nèfles. Le singulier existe. Μούδμουλ'άζου, — 'ασμένους, se recroqueviller comme une nèfle blette.
- povodvdρα, f., grande armoire, placard pour remiser la literie; parfois, \*dessus d'escalier disposé en crédence. Proverbe très familier pour dire que quelqu'un a des exigences ridicules: عنائمدة موصندرة, τἔινguevedè μουσάν-dρα: m. d m. belle armoire, meubles luxueux chez un bohémien; cf. le dicton arabe: فقير ومشارط, pauvre et exigeant.
- μω(ου)μέτ)s, marchand de bougies de suif.
- هاجر μω agi(y)ρ's, émigré, fugitif. Le terme a été très courant pendant et après la guerre turco-russe pour désigner les villageois turcs fuyant devant l'invasion moscovite.
- νων μυ<sup>h</sup>úρ<sup>i</sup>, sceau, cachet. Μυ<sup>h</sup>υρλώς et μυ<sup>h</sup>υρλώθ'χους, cacheté.
- με<sup>k</sup>svdt<sup>n</sup>s, ingénieur. En arabe le même mot signifie aussi architecte; les Grecs lui préfèrent καλφας.
- \*μου, particule interrogative turque (μή), pleinement adoptée par les Rouméliotes; rend beaucoup de nuances concomitantes à l'interrogation : ironie, doute, défi, objurgation. C'est une enclictique dans toute la force du terme. Μδουρεῖε μου; le peux-tu? (tu le peux, dis-tu?); θα'ρτ'ε μου; (θὰ ἔρθειε pour θὰ ἔλθειε), viendras-tu, oui ou non?
- پيدان \*μεϊdάν', vaste place publique pour courses, marché, foire.
- مير آلاى \*μιραλάϊs, colonel. Plusieurs croient, bien à tort, qu'il y a là le mot grec μύριοι (10,000 [hommes])!

\*μαϊμούν', n., petit singe, au propre et au figuré.

et non μοι, sans quoi on serait porté à confondre ce mot d'origine turque avec son analogue μοιρασιὰ, dérivé de μοιράζω, répartir, distribuer.

#### $\circ$

- ναρguilė: pipe persane bien connue. \*
- υεράνζι, variété d'orange amère dont l'écorce sert à faire des confitures.
- لاز \*νάj', et plus souvent au pluriel νάj'α, minauderie, afféterie; façons, grimaces : μην κάμ'ς νάj'α, allons, pas tant de façons. Ar. vulg. غُغْ et عَجْعُ
- υαζήρ's, intendant de ferme, de propriétés; directeur de la régie.
- ναφιλέ, adv., inutilement, en vain.
- υαμκιώρ's, ingrat, mauvais cœur. λήκι, ingratitude, etc.
- "νανες, menthe (plante), en tant qu'elle sert d'assaisonnement; en tant qu'élixir, on l'appelle μέντα. Ar. نعنع.
- نادُب \*vatb's, suppléant, substitut.
- [نخود], pois chiche. کوفتهسی —, νωὼτ κουΦτεσὶ, boulettes à la purée de pois chiches.
- [فرق], οù. نعمن نرفيه, νεdἐν νέρε[ι]ε, m. d. m. d'où jusqu'où : expression familière pour dire : de quel droit? comment espérer avoir ou obtenir telle chose? Locut. équiv. : ἀποῦ σοῦ 'σੀὰ ωόσα.

"višadýp', sel ammoniac; ammoniaque. منافر

\*νι(ε)šεsτές, amidon.

νιἐἀν, but de tir; signe, marque; parfois décoration. Syn. : Šημάδι; dεκορατειόνη, f.

Νίšανλαdίζου, comme šημαδεύ(γ)ου, viser.

Nišaváns, habile à tirer, à viser.

علل "ναλ', fer à cheval. نعلنجى, ναλγνχής, fabricant de socques en hois. (1)

"ναλβάντ's, maréchal-ferrant, vétérinaire.

νεφέρι, n., ordonnance; une personne.

- \*ναμάj', prière des musulmans; parfois ironiquement : longue prière accompagnée de prostrations. Employé avec κάμνου.
- νι(ε)νὲ, f., mère : c'est le terme le plus ordinaire chez les Rouméliotes; le mot μάννα est employé plutôt par emphase; μητέρα tend à se généraliser, mais non parmi les Levantins, qui emploient souvent μαμα.
- [نوا], ton musical. صوغوق, σωούκ νεδᾶς, m. à m. air, harmonie froide, pour dire : personne froide, timide, à la onversation ennuyeuse. Cf. l'ar. vulg. : ما ابردُة; بارد.
- νεδαζίλ', gros rhume, fluxion : s'emploie parfois au lieu de κατιδαξιά.
- [ند], quoi. بو , vè bov; qu'est cela? quoi donc? S'emploie parfois comme simple interrogation, mais plus souvent pour signifier l'impatience, une légère indignation : «voyez-moi çal». بندايش نه ايدى , بندايش نه ايدى , بندايش وal». بند ايدى

 <sup>(</sup>۱) Appelées خالئج نعلون, Voir ce dernier mot, XVIII.

familier pour على المعنى بنه المسلم , عن المعنى بنه المعنى , عن المحنى بنه المعنى , عن المحنى بنه المعنى , عن المعنى بنه المعنى بنه المعنى بنه المعنى بنه المعنى ا

νι), rarement νέ, ni, ni : syn. de οὅτι . . . οὅτι.

#### و

- [,], partie de serment. κῶν, βάλλα, par Dieu. Employé occasionnellement au lieu de ἐ'οὐρκίζου ου μὰ τοὺ Θεό.
- \*βάρθα, interj. : gare, attention à vous. Ital. : guarda.
- والی \*βαλη's, gouv. général d'une province, vali.
- الی \*βάϊ, interj. expriment surtout la douleur, la crainte.

  Dans ce dernier sens, on y ajoute parsois باشمند با

Enfin, elle sert à exprimer l'étonnement, la surprise; correspondrait à : tiens, est-il possible? surtout quand l'objet de la surprise est l'interlocuteur.

εβιζίρ's, vizir, ministre. وزير

\*βίδ'νου, n., aigriotte, griotte

وشناب, \*β[φ]، šινάπ<sup>1</sup>, sirop de griottes.

. اوقاق cf , وقف

وكيل βεκιλ's, intendant, agent; délégué.

ولايت \*βιλαγέs, vilayet, province de l'empire ottoman.

[ ec(αε)], frapper. Employé souvent à l'impératif avec quelques autres mots : βοῦρ ἐακαλŷμ : voyons (allons), frappe; ou bien : frappe, si tu l'oses. Βοῦρ ωατλακŷν, frappe-(le), qu'il crève = frappe fort, et surtout ne le manque pas. Enfin les Levantins ont forgé une locution barbare : ὁοῦρα τοῦτα (ital. tutti? ou simple assonnance) signifiant : à tour de bras, m. à m. frappant tout le monde, de tous côtés.

«ويوان βεραν'κους, qui menace ruine, branlant. Mot persan.

ου وبرکو ou وبرکو \*βερguì, contribution indirecte. Les Syriens prononcent le mot turc wirku, selon la valeur arabe des lettres.

[وسرمك], donner. S'emploic en style très familier avec le mot : βèρ δακαλήμ, allons, donne! ne te fais pas prier; ou bien : donne vite, sinon...!

\*βίρα, sans cesse, continuellement; se répète parsois. Nous pensons que c'est le mot franco-ital. vira, vire.

ενεσιέ ου βερεσέ, à crédit.

ž

qu'en turc. (قده الله على ), "ade, allons! ar. يا الله ; cf. يا الله ;

\*χαδούτἐ', carotte.

عاورة \*χαβρα, synagogue; lieu où tout le monde parle à la sois.
On trouve aussi خاورا et خاورا.

\*χαθάν', mortier en bois. Le pilon s'appelle του γουδί.

gà6 gà6, aboiement du chien : langage des petits enfants.

souvent avec بابام babൠpour la joie, l'admiration, l'encouragement; cf. واى S'emploie très بابام عند المناقبة المناقب

[(هاوي)] \*χαβ/τέ', sorte de plat doux aux pommes de terre.

. حيدو .cf , هايدوت

مایدی <sup>h</sup>áïde ou <sup>h</sup>áïdı; se prononce aussi äde, ädı, allons! voyons! Cf. ها.

[هپ], tout, totalement ايوجة –, ἐπ εϊgè, pas mal, assez; un peu trop. Syn. : κάτ' ου κάτ' καλὰ.

.خركله .cf هركله

αφταλήχι, salaire d'une semaine.

\*مكبع \*xɛībes, besace; sac double qu'on fait pendre des deux côtés d'une monture. C'est l'exact équivalent du خرج des Arabes.

اهم الم الم الم الم الم الم الم الم

ان \*έμἐν, aussitôt; sans perdre de temps. S'emploie presque toujours répété : έμὲν έμὲν.

a \*\*\*έμεςρης, compatriote, pays; s'emploie surtout au vocatif pour appeler un militaire turc; signifie aussi un soldat, et parfois un musulman quelconque.

They were

.هان .cf ,هين

- χαβᾶε, air au double sens d'atmosphère et surtout d'air musical; temps. بادهواء, bedιαβᾶ, pour rien (pour de l'air), gratis.
- χεθένκ', et pl. 'α, grappes de raisins suspendues en longs cordons et exposées à l'air pour se conserver.
- χίτδ', pas, point du tout, jamais; syn. : ὅχ', καθόλ'.

  —, χὶτδ ώλμασα, au moins. Syn. : του 'λάχισΊου.

#### S

- ل باط, n'est-ce pas? assurément! Ah bien oui! Allons donc! (On traîne beaucoup sur la voyelle accentuée.) Ou, ou; à la place de η, η.
- يپراق et يپران  $\gamma'\alpha\pi\rho dx'$ , feuille. Employé surtout avec طوله, cf. s. v.
- שֵׁבוֹטָ \*γ'ατάκ', chenil; ironiquement, lit.
- et ياتاغان et يتغان γ'αταράν', yatagan, grand sabre.
- cas, p. ex. en recevant un objet, pour ne pas perdre un pari. Du persan: ياداس (il en est souvenance, je m'en souviens). La même expression s'emploie aussi dans un repas, où il y aurait du gibier. Celui qui a désossé le sternum d'une des pièces (caille, perdrix) prend par un bout l'une des deux clavicules, et présente l'autre à son

<sup>(1)</sup> Presque tous les mots commençant par u peuvent aussi avoir la graphie allégée c. Nous nous contentons de le mentionner ici.

voisin. On tire simultanément, et le gagnant est celui entre les mains duquel la clavicule est restée adhérente au sternum : il prononce alors le mot y'ádis, syn. de victoire.

ياراماز γ αραμάς, bonne à rien (chose); vaurien.

يارديم γ'αρdýμ', aide, assistance.

γ'αρᾶs, \*plaie, ulcère; blessure. Γ'αραλαδίζου, couvrir de plaies.

ياريجي γ'αζyg'λς, écrivain; écrivassier.

γ'αζýx', dommage! يازيق

ياسان \*γ'ασάκ', défense! ou : halte-là, qui va là! Terme militaire très employé.

پاسمین \*γ٬ασιμίν٬ , jasmin.

[ياش], humide, mouillé. Cf. ياش]

\*γ'ακμάκ', voile qui cache le visage des femmes musulmanes hors de chez elles.

[ياغ], huile et par extension toute substance huileuse ou grasse. Employé par les Grecs dans quelques composés ou dérivés turcs, comme :

ىادى – بادى, \*badėµ γ'aā( $=\bar{y}$ ), huile d'amande;

- ος - νομ  $\gamma'$ α $\tilde{\alpha}(=\tilde{y})$ , (graisse de) suif; syn. : άλοιματουχέρ'.

ياغلى, γααλήθ'κους, huileux, graisseux; d'où l'expression: ياغلى γααλή bααλή (sic), huileux-mielleux, pour vanter un plat, surtout une douceur.

ياقيشيق γ'ακγέ/τ'κους, assorti, bien adapté. Syn. τηριασμένους.

- ס ياقم "γ'ακᾶs, collet de vêtement. پاقملامن, γ'ακαλαdίζου, saisir quelqu'un au collet.
- שונה"γ'αλάκ', auge en pierre, parfois en bois, qui se trouve sous les tuyaux de pompe, ou près des puits; abreuvoir.
- يالانجى γ'αλαυģὴs, menteur, blagueur : syn. assez rare de ھۆدنَءَ،
- [يان], côté, flanc. Cf. يان].
- يانغين γ'ανgýν', incendie : plus répandu et plus expressif que φουτ'à.
- [ياراش], lentement. S'emploie répété comme syn. de 'λίγου 'λίγου: γ'αυάδ' γ'αυάδ': tout doucement, piano piano.
- γ'α6έρ's , aide-de-camp.
- אַנְעָנְעְ \*γ'αβρὶ, n., petit d'un animal; se dit parfois des petits enfants : ἔλα γ'αβρίμ', viens, mon petit.
- ياى \*γ'άϊ, arc; ressort de voiture.
- يايان γ'αγ'άν's ou γ'αγ'άν, selon qu'il est employé comme adj. ou adv., à pied, en piéton. Syn. هنرگهٔ(δε), هودوستمته اکد
- يايغوقى γ'ανgαραģὴs (sic), tapageur, qui crie et se plaint beaucoup pour rien : beaucoup plus usité que Φουναρᾶs.
- پاین \*γ'αΐν', saumon, poisson très abondant dans la Maritza et ses affluents.
- يبانغ γ'abaνès, pigeon à demi sauvage qui niche en masse dans les trous des khans, des bazars et des mosquées. Le mot يبان (persan) signifie sauvage, étranger. پيانلي, γ'abaνλήθ'κους, sauvage, pas apprivoisé.
- χ'απακή ης, marchand de laine. Γ'απάκ' lui-même est parfois usité, au lieu de μαλλ.

" καχνή, ragoût de légumes divers avec de la viande. Ce mot persan est aussi usité en ar vulg. avec la variante ordinaire pour l'accent tonique : yáḥni.

. الما ., cf. الماسي . terre إيير ou ير]

[يرتيق], déchiré. پرتيق —, γγρτήκ συρτήκ, en lambeaux, tout sale et déchiré.

عنى 'νι, c'est-à-dire : remplace parfois δηλαδή.

\*γ'άμα, pillage, butin; employé aussi pour indiquer qu'une chose peut être facilement obtenue, emportée et littéralement pillée. Γ'άμα γ'ῶκ, tu peux te fouiller (m. à m. il n'y a pas de pillage). Expression équivalente : νἄχ'ς νὰ πέρνης (=νὰ ἔχης etc.), m. à m. que tu aies à recevoir!

يكيچرى \*γενίτέερης, janissaire.

χελέκ, gilet. Le mot turc ressemble fort au mot français.

אָבֶי \*γέμι, nourriture, ration d'une bête de somme; appât d'un hameçon.

ou micocoulier. Cet arbre croît généralement dans les cimetières musulmans, où il atteint parfois de gigantesques proportions. Son petit fruit est très recherché par les enfants.

χιμιν'à, n. pl., souliers en maroquin rouge ou noir et à semelle plate, portés par le peuple; m. à m. originaires du Yémen.

ورطعى \* γ'ουμουρταβήs, marchand d'œufs.

- [يناشمق], approcher, toucher quelqu'un. Employé à l'impératif, sous forme de menace, comme ايلشمه (cf. s. v.): γ'ανάξμα, n'approche pas! ose approcher! γ'ανάξ', allons, en avant!
- et يووة γ'ουθα̃s, nid : remplace parsois φουλ'à.
- χ'ουδαρλάκ', toute chose arrondie en boulette. dίζου, rouler quelque chose pour l'approcher ou l'arrondir.
- [ يوتمق], avaler. S'emploie parsois à l'impératif γ'ούτ! allons, avale; et à la troisième personne du s. de l'aor. τοὺ γ'ούτθὲει: il l'a avalé (tout rond!)
- \*οὖχα, cri de surprise indignée : c'est le plus usité en ce genre.
- يورغانجى \*y'ωρgανģὴs, celui qui fabrique ou carde les couvertures piquées, ouatées.
- [ ], aller de l'avant. S'emploie quelquesois à l'impératif : γ'uρù bακαλήμ, allons, marche!
- et يوغورت γ'αούρτ', lait caillé, épais et très peu aigre : spécialité de Roumélie. Cf. طوربه.
- \*γ'ου[u]Φκᾶs, m., sorte de pâte étirée en longues bandes étroites et plates : on en fait un plat analogue aux macaronis.
- يوق γ'ω'x, non. Cette particule est rarement employée seule par les Grecs; en revanche elle revient dans maintes expressions citées en leur lieu. يوقسم, \*γ'ω΄xσα(μ), sinon; autrement.
- [يوقاري], en haut. يوقاري], ἀἐαᾶ γ'uxαρỹ, par monts et par vaux; plus ou moins, environ; syn. : ܡἀν' κάτ' (dans la deuxième acception seulement).

- يوك \*\*χ'ούχους, grande armoire ou placard, au fond d'un appartement, pour y enfermer la literie. Emprunté par l'ar. vulg. de Syrie dans le même sens.
- [ يول], voie, route. Usité dans certaines expressions; cf. صو, et : بولدائش, γ'ωλdá'ns, m. à m. compagnon de route = camarade, confrère, ami, comme ἀρκαdá'ns.
- يولجي γ'ωλgὴs, voyageur ou \*ami des voyages; moins usité que: الق —, γ'ωλgyλýκ', action d'être en voyage, et surtout \*amour, passion de voyages.

. γιλάρι, licou یولار

et يومان (ου)μάκ, autre graphie et prononciation du mot چومان, pelote, écheveau. Le phénomène phonétique est l'inverse de celui que nous avons constaté pour رچفوت ح يهود ح يهود.

χ'ουμδρούκ', coup de poing.

2 γ'ουμουέατ(θ) 'κους, mou (et humide), surtout en parlant de comestibles.

يونغة γωνgãs, \*éclat de bois; copeau.

.چغوت ۲۰۵۲ میهودی ۲۰۵۲ پهودی

ا ييسا 'σσα, interj. pour s'exciter à soulever des fardeaux, tirer un câble. Fr. hisse.

[ييلان], serpent. بالغي , γιλὰν δαλy'ỹ, anguille.

# JEUX ABYSSINS,

PAR

# M. MARCEL COHEN.

Outre les indications contenues dans l'excellent petit corpus de civilisation abyssine qu'est le Vocabolario amarico-italiano de Guidi (cité ici Guidi), M. Mittwoch a édité sur les jeux d'enfants en Abyssinie un précieux document : Abessinische Kinderspiele, Amharische Texte übersetzt und erklärt von Eugen Mittwoch [Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen, Band XIII, Abteilung n, Berlin, 1910] (cité ici Mittwoch).

Les textes de M. Mittwoch lui ont été fournis par un Abyssin nommé Alaqa Tayya, originaire du Baguemeder (dans le Nord de l'Abyssinie actuelle, à peu près au centre du domaine linguistique amharique). C'est un individu déjà âgé, et M. Mittwoch se demande (page 1 du tirage à part) si les jeux qu'il a décrits sont encore en usage.

Ce n'est pas la seule question qu'il faille poser : les jeux ne sont pas exactement les mêmes dans les différentes provinces d'Abyssinie; d'autre part, même si la règle du jeu est semblable, la nomenclature varie assez souvent, suivant les régions : il faut donc informer en différents endroits.

Je n'ai pas de documents pour le Baguémeder et ne saurais répondre sur ce point à la question de M. M ttwoch. Mais je peux compléter sa documentation pour d'autres provinces.

Au cours d'un séjour à Addis-Ababa, capitale actuelle de l'Abyssinie, au centre de l'empire de Ménélik, mais tout au sud du domaine proprement abyssin, dans l'ancien royaume du Choa, j'ai comparé toutes les indications de M. Mittwoch avec l'usage actuel. L'information m'a fait rencontrer, outre

des variantes nombreuses, un certain nombre de jeux non encore décrits.

Pour tous les jeux usités au Choa, j'ai eu plusieurs informateurs, et la plupart ont été joués en ma présence; il m'est même arrivé d'y prendre part.

D'autre part j'ai eu un informateur du Lasta (province de la partie nord de l'Abyssinie, à l'est du Baguémeder); ses indications, souvent très différentes de celles des Choanais, donnent une idée des variations régionales des jeux abyssins; je n'ai aucun contrôle personnel pour les renseignements de cet informateur unique. Sauf indication contraire dans le texte, les jeux du Choa lui étaient connus aussi en Lasta.

Je décris tous les jeux que je connais, sans avoir la prétention de faire une liste complète, même pour le Choa; je pense au contraire qu'il a dû m'en échapper un certain nombre.

J'ai laissé délibérément de côté — sauf pour mention (voir la note 1, p. 477) — les promenades, danses et chants des enfants et des adultes à certaines fêtes religieuses. De même il n'est pas question des danses proprement dites.

Je me suis abstenu — sauf quand il s'agissait d'étymologie — de tout rapprochement avec des jeux connus ailleurs; la seule exception est faite pour les jeux français, quand il en résulte plus de rapidité dans l'exposition.

Je n'attribue pas non plus d'autre valeur que la commodité au classement grossier que j'ai adopté : jeux de groupes sans jouets (cache-cache, colin-maillard, etc.); rondes; jeux de souplesse; jeux avec jouets (balle, balle et crosse, osselets et analogues, javelot, balançoire, cerceau); manière de se porter sur le dos et manière de tirer au sort (constituant un jeu en soi); jeux de grandes personnes (jeux à combinaison).

Chaque fois qu'il a été possible, je suis parti de la descrip-

tion de M. Mittwoch. Quand il n'y a pas de référence à son opuscule, c'est qu'il n'a pas cité le jeu en question.

Tous les mots abyssins sont donnés en écriture éthiopienne et en transcription. Celle-ci est destinée à rendre la description lisible aux non-éthiopisants. Pour les éthiopisants, elle marque la gémination de consonnes, qui fait défaut dans l'écriture indigène (mais que je note toujours par un signe en recueillant un texte). Comme cette transcription n'a pas été faite sur place, il n'y faut pas chercher une indication minutieuse des petites nuances de timbre vocalique.

L'a simple est la première voyelle éthiopienne,  $\bar{a}$  long la quatrième; la cinquième et la septième sont transcrites  $\bar{e}$  ou  $\underline{i}\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  ou  $\underline{u}\bar{o}$ , la sixième  $\bar{o}$  (à prononcer comme  $\bar{e}$  muet français), quelquefois  $\bar{u}$  ou  $\bar{i}$ . Le  $\bar{b}$  est un b spirant bilabial, les lettres pointées ce qui correspond aux emphatiques en amharique.

Les mots marqués de deux astérisques sont ceux qui ne se trouvent pas dans Guidi, qu'ils aient été ou non signalés par Mittwoch. Quand les astérisques se trouvent devant la traduction, c'est que le sens cité ici est seul inédit, le mot déjà connu avec une autre signification.

#### I. Cache-cache.

a. Dans Mittwoch, I, \*\*h-h-> kukkutā. Au Choa \*\*h-Ah-h-kulkulu, et aussi \*\*\*R-AFT dəbbəqös, dérivé de la racine «ca-cher» avec un suffixe -ös très fréquent dans les noms de jeux. Au Lasta \*\*\*ATh-AA əskuləl.

Une petite fille cache sur ses genoux la figure de l'enfant qui doit chercher les autres. Au Lasta, on l'appelle **htt** onnāt mère », comme au Baguémeder; mais au Choa, **pat** tābōt table d'autel sacrée, sanctuaire ». Le chercheur dit contindment: kulkulu, kulkulu; à chaque fois le \*\*tābōt répond : hatper alnaggām ail ne fait pas encore jour »; les autres enfants vont

Dans une variante, ce sont les enfants cachés qui crient de loin : h-Ah-h : 1980 : kulkulu naggālleh « coucou, voilà le jour

pour toi ».

Les cherchés peuvent attendre dans leurs cachettes ou essayer de toucher le but (tābot) avant d'être pris. C'est notre cache-cache-but. Il est permis de faire la chaîne.

Quand un des cherchés a été pris, il doit ramener le chercheur au but sur son dos (si lui — l'enfant pris — est une fille) ou sur l'épaule (si c'est un garçon) (1). Pour le port sur l'épaule, ici et dans les jeux suivants, voir ci-dessous, XX, p. 489.

Le chercheur se couche à plat ventre et on l'enfouit sous des vêtements (les chammas ou toges des autres, qui courront mieux après s'en être déborrassés). Puis tous lui tapotent sur le dos en disant :

አንቃጫ ፣ አንቃጫ ፣ angāčā , angāčā የቀይ ፡ ንጉሥ ፡ የንጫ ፣ ja gaij nəgus yānčā አንቃጫ ፣ angāčā . . . ማር ፡ ልስተህ ፡ አተላ ፣ mār ləstəh atalā . . .

<sup>(</sup>i) Mittwoch, p. 4 et 5, où c'est le chercheur qui porte le cherché au but, doit présenter une faute de rédaction : c'est le vaincu qui doit faire le cheval, pour sa punition.

Anqāṣā... le gobelet du roi rouge (probablement : du roi européen).
Anqāṣā... faut-il te donner du miel ou de la lie?

A la fin, l'un des enfants répète la question seule (sans le refrain) plusieurs fois; tant que le chercheur répond : «du miel», on attend et on répète la question; s'il répond : «de la lie», tous se sauvent et vont se cacher; lui leur laisse un peu de temps, se dégage des vêtements, puis commence la recherche.

## II. Colin-maillard et cache-tampon.

a. Jeu appelé £147 debbeqōš (comme I) ou mieux 763 šeffen (de la racine «cacher en couvrant»; \*\*non encore signalé dans ce sens).

Deux individus, un chercheur et un cherché, se bouchent les yeux en s'enroulant la tête dans leur chamma.

Un troisième joue du **nac** korār (lyre à 6 cordes), sur deux mélodies différentes qui indiquent au cher heur s'il est ou non dans la bonne direction (dans notre cache-tampon : il fait froid, ça chauffe, ça brûle).

Les deux mélodies s'interprètent en paroles, la première par hary palagaññaham « tu n'as pas trouvé », la seconde par kant darraskabbat « tu es arrivé dessus, tu y es ».

Le chercheur indique la direction où il cherche, avec son avant-bras droit étendu raide et s'agitant lentement de haut en bas et bas en haut, en suivant plus ou moins le rythme de la musique; le geste ressemble à celui des prêtres accompagnant leurs cantiques du petit sistre tenu à bout de bras; aussi dit-on du chercheur: **EPRAS** jigaddəsāl «il dit les cantiques. » — On l'appelle **PRA** qaddās « chantre » ou ma mari « guide ».

Le cherché est dit na. sasi «fuyard». Il attend à la place qu'il a choisie et ne cherche à s'ensuir que quand la mélodie du succès lui apprend que le chercheur va l'atteindre. Il s'en va alors à l'aveuglette et il lui arrive de tomber de lui-même entre les mains du chercheur.

On recommence ensuite avec d'autres joueurs.

b. Il peut aussi y avoir un seul chercheur, les yeux découverts. Le cherché est suppléé par un objet caché. La musique opère de la même manière que ci-dessus.

#### III. Le chat et la souris.

Inconnu au Lasta.

Appelé "Lift mistoje «ma petite femme» (le suffixe -ō, réservé aux noms de personnes, indique une notion de familiarité), ou \*\*Contra l'ammatanna aixit «le chat et la souris».

Le jeu figure le rapt de la mariée.

Les ensants sorment la ronde; la souris ou mariée se tient au milieu. Le chat tourne autour de la ronde en répétant : ?http://doi.org/10.1007/20. ?http://doi.org/10. ?http:/

> he nate aja mistējē eate i iamistē guēfariē eate i jasamāi dammanā

Aya, ma petite femme;

les longs cheveux de ma femme (cheveux coupés, non tressés, laissés libres autour de la tête);

les nuages du ciel.

Comme dans notre « chat et souris », si le chat réussit à entrer dans le cercle, la souris sort; si le chat ressort, la souris rentre.

Quand la souris est prise, on fait un simulacre de noces. Le marié et la mariée montent chacun sur le dos d'un autre enfant qui sert de cheval (ou mulet). Puis on va en cortège soi-disant chez les parents de la mariée; on fait semblant de manger et le chœur chante :

> ጉኛም ፡ አውቀናሉ ፡ oñ(ñ)ām auganāllē \*\*ጉርጓድ ፡ ምሳናሉ ፡ gurgyād<sup>(1)</sup> məsanālljē <sup>(2)</sup>

(Et) nous, nous savons (ou : nous avons compris); nous avons creusé un trou (pour y cacher la mariée).

Le marié essaie de prendre la mariée, en criant : **370** a **370** annoq, annoq « prendre au cou; prendre au cou » \*\*( cri de lutte) (3).

Alors un enfant, qui figure la fille d'honneur de la mariée (si la bande est peu nombreuse, c'est celui qui était précédemment le cheval du marié), répond :

# እኛም ፡ ዝንቅ ፡ ዝንቅ ፡ əñ(ñ)ām zənnəq zənnəq

"Et nous, mélangé, mélangé", ou "désordre!" (mot amené par l'assonance).

Il protège la sortie de la mariée, qui s'enfuit sur le dos de son cheval.

### IV. Le serpent est descendu.

Voir la description donnée dans Mittwoch, IV. Le jeu y apparaît dans nombre de détails différent de celui que j'ai recueilli.

Au Choa, l'enfant qui est tête de file est dit 370 negūs

(1) Forme à dissimilation, générale au Choa, de 7.2.7 gudguād.

(a) On a chanté ainsi devant moi, le suffixe (à valeur seulement rythmique) prononcé une fois avec le j, une fois sans.

(3) Ce n'est pas un vrai infinitif. Les formes de ce genre se rencontrent généralement avec auxiliaire; ainsi h?P hR&? : ənnəq adarraga aétrangler». Mais dans les paroles traditionnelles de jeu elles se rencontrent très souvent seules, voir des exemples plus loin, p. 472 et 477. J'en ai entendu aussi comme exclamations dans la conversation; ainsi \*\*PFT təffət apcht! plus rien».

«roi» ou ha atje «empereur»; il est assis à terre, les jambes étendues et adossé aux chammas entassés derrière lui; à côté de lui se tient le ar saç «donneur», qui est chargé d'exécuter ses ordres.

Les autres enfants s'étendent sur le dos, le premier la tête entre les jambes de l'empereur, les autres chacun avec la tête sur le ventre du précédent.

L'enfant qui fait le serpent parcourt la file debout, les jambes écartées, un pied de chaque côté; quand c'est une fille, elle ramène correctement sa jupe entre les jambes, de manière à faire une sorte de culotte.

Tant que le serpent va du bas vers le haut, où se trouve l'empereur, il chante : **han :** ant : atat uaitat « le serpent est monté », et le chœur répond : **han :** alasyattat « il n'a pas laissé (ou fait) monter »; quand il redescend, tournant le dos à l'empereur, il chante : **han :** alasyattat « le serpent est descendu », et le chœur reprend : **han est** alasyarradit « il n'a pas laissé descendre » (1).

On compte sept parcours le long de la file (3 montées et 4 descentes ou 4 descentes et 3 montées, suivant que le serpent commence par un bout ou par l'autre).

Puis le serpent va au bas de la file et mendie du feu au dernier enfant; celui-ci répond : and a balai biet « dans la maison au-dessus »; le serpent va au deuxième enfant, qui répond de même, puis successivement jusqu'à l'avant-dernier, qui répond : an are batie biet « chez l'empereur ». Le serpent fait sa demande à l'empereur, qui fait semblant de lui donner (ou faire donner par son acolyte) du feu; et le serpent fait semblant d'aller le poser dans un coin.

A ce moment, il est censé s'être brûlé le pied et s'en va à cloche-pied vers une eau fictive.

<sup>(1)</sup> Ce texte explique le nom du jeu et dispense de traduire stat yarradië par «le serpent est venu», comme dans Mittwoch, p. g.

Puis le serpent vient montrer à l'empereur une morsure qu'un chien lui aurait faite à la jambe pendant le trajet; l'empereur lui donne un remède; il se l'applique, se déclare guéri et cesse d'aller à cloche-pied.

Ensuite le serpent recommence à mendier, comme auparavant le seu, d'abord du no kōsō «cousso» (purgatif très fort pour expulser le ver solitaire), puis la machine pour le piler, madaqquōsā; puis de l'aide pour boire le cousso, en disant : hmp 1 atačā «donne-moi à boire» (cette partie de la scène ne m'est pas bien claire); puis une \*\*h-qs kubbājā «gobelet métallique pour boire» (ce mot est un emprunt récent à l'arabe), puis de l'eau. Il fait alors semblant d'aller préparer son cousso et de le boire. Ensuite il recommence à mendier du tabac, puis le \*\*D-F qālīm «petit sourneau en terre de la pipe galla», puis le \*\*D-F uŭǧmō «tuyau de la pipe», puis du feu.

Il va alors près du bas de la file, fait semblant de fumer et tousse; le premier enfant lui dit : £146 inaqes «qu'elle (la fumée) t'étrangle!» Le serpent réplique : #7: han : men āls «qu'est-ce que tu as dit?», et l'enfant : #77 : han ? menemm alālkum «je n'ai rien dit»; le serpent, pour vérifier, retousse; l'enfant répète : «qu'elle t'étrangle!» Le serpent va réclamer à l'empereur, qui l'autorise à gifler l'enfant. La même scène se répète avec tous les enfants de la file.

Ensuite le serpent est censé pris de la colique de la purge; il s'accroupit en demandant : anu · Aprico · bazih laqzanău «faut-il débourrer ici?»; les autres répondent : ha · cap · cost (la place) des vaches»; à une nou-

velle question pour une autre place, on parle des mulets, puis des moutons, etc. A la fin, on dit au serpent qu'il peut y aller, et il imite avec la bouche le bruit de la colique qui s'épanche.

Puis le serpent revient à la file d'enfants et dit à chacun, successivement, en commencant par le bas :

አናትሽ ፡ ፍትፍት ፡ ፍትፍታ ፡ በመግሳሴት ፡ አድርጋ ፡ አረከሴ ፡ አረከሴ ፡ \*\*ዋፍት ፡ አይዋ ፡ \*\*ውስድ ፡ . . . ድመት ፡ ውስድ ፡ . . . አይዋ ፡ ውስድ ፡

ənnātəš fətfət fətfətā (1)
ba maglālit adərgā
arakaljē, arakaljē (2) təffət (2)
ajjīt vāssəd (3)...
dəmmat vässəd ...
ajjīt vässəd

Ta mère a préparé le fatfat (voir Guidi, col. 885),

l'a étalé sur le couvercle;

hé un tel, hé un tel (2), disparition! (quelque chose comme: pcht!) (3) la souris, enlever! (quelque chose comme: houp!) (3) — (puis bruit de pet imité avec la bouche)

le chat, houp! (même bruit)

la souris, houp!

Ce petit couplet est destiné à faire rire l'enfant à qui il s'adresse. S'il rit, le serpent le laisse à l'empereur. S'il résiste à l'envie de rire, il le prend pour lui. Ainsi se forment deux camps. Le serpent et l'empereur se font face en se prenant les mains; les enfants de chaque camp se rangent à la suite de leur chef en se tenant par la taille. Il s'agit, en tirant, de faire franchir à l'autre parti un objet posé à terre comme limite.

Les vaincus, c'est-à-dire ceux qui se sont laissés entraîner par le parti adverse, sont appelés **ETTP** qiṭṭəñām « vérolés », ce qui indique qu'en Abyssinie on ne fait pas mystère de la syphilis.

(1) Ici et plus loin dans d'autres chansons (voir p. 473), le gérondif à lui seul, sans auxiliaire, a la valeur d'un parfait.

<sup>(2)</sup> La forme han okalie est bien plus usitée au Choa que la forme plus littéraire han ogalie nun tel». En réalité, quand on joue, on appelle chaque enfant par son nom.

<sup>(5)</sup> Voir la note 3 de la page 469.

## V. Alahoy.

De cette baguette, le chef désigne à la suite chacun des pieds à son tour (y compris les siens), soit en les touchant s'ils sont près, soit en les indiquant de loin, à chaque hémistiche du couplet suivant (soit un pied sur alahoi, un sur alalahoi, le troisième sur garadië, le quatrième sur alājiuhē, et ainsi de suite); la suite des idées est sacrifiée à l'assonance:

አለሆይ ፣ አለለሆይ ፣ *ገረ*ዱ ፣ አላዩሄ ፣ *ገሬኤም ፣ ጣርያም ፣ ከጣ ፣* ብርኩማ ፣ ተሸክማ ፣ ብርኩማ ፣ \*\*የደ7ቴ ፣ የሻማ ፣ \*\*ቀደዶቴ ፣ ቀድጀ ፣ ቀዳድጀ ፣ ብስጣት ፣ ሳባልጀ ፣ \*\*አባልጅ ፣ ብትወደኝ ፣ ጨረቃ ፣ ሳመቶኝ ፣ ጨረቃ ፣ \*\*ድምቡሎቃ ፣ አሙ፣ቤት፣ 7ባች፣ አውቃ፣ ያጤ ፡ ቤት ፡ \*\*ቆነጅቶች ፡ ፈተጉ ፣ ፈተታጉ ፣ በ\*\*ቁልምች ፣ አስቀመጡ ፣ \*\*ቃጫ ነቆሎ ነ ከንኤ ነቆሎ ነ ይሀን ፣ ትትሽ ፣ ይሀን ፣ አጣቢ ፣ alahoj alalahoj garadjē alājjuhē garadjēm māryām səmā bərkummä tašakkəmä bərkummä jadagatjē ja šāmmā qaddadotjē qadəğē qadādəğē (1) bəsətät läbbäləğë abbāləğ bəttəyaddañ čaragā sāmačañ čaragā dəmbullögā atjē bjēt gabbāč augā iātiē biēt quōnaģəttōč fattagu fattatlāgu baqulmoč asqammatu gāčā guōlō səndiē guōlō jəhən tətəš jəhən agbi

(1) Je n'ai pas noté dans ce mot, en recueillant le texte, le double g qu'on attendrait : c'est qu'en effet gg se distingue fort mal de g. Ce texte, plus long que celui de Mittwoch, est aussi plus compréhensible en certains endroits; mais je n'affirmerais pas què ce ne soit jamais par restauration secondaire de mots connus au lieu de mots incompris. Voici la traduction, telle que j'ai essayé de la faire avec mes informateurs, et les observations qu'elle comporte:

alahoj alalahoj (1)
n'as-tu pas vu ma bonne (2)?
(et) ma bonne a embrassé Marie (ma bonne a nom Marie) (3)
elle a porté \*\*l'escabeau (ou appuie-tête)
l'escabeau de... (4)
mon lambeau (5) de vêtement
j'ai déchiré, redéchiré
quand (ou: si) je la donne (ou: lui donne) (6) à ma filleule (7)
la filleule quand (ou: si) elle m'aime
la lune m'a embrassé
la lune.... (8)

(1) Voir le sens donné par Mittwoch pour une autre version de ce refrain.

(\*) alăiuh(\*) est une forme altérée; Mittwoch en a une autre; mais mes informateurs sont d'accord avec Alaqā Tayya pour la traduction; on devrait avoir harv alăiiah. — Peut-être le \*\*p?q\* msngsč inexpliqué du texte de Mittwoch a-t-il le même sens que garat du texte donné ici, dont il tient la place; je ferai observer en outre que, puisque Alaqā Tayya a donné une autre forme \*\*aoqq\* mangačā en expliquant ce début du texte, c'est sans doute qu'il attachait un sens à ce mot.

(3) La première traduction est celle que je dois à mes informateurs (sur la construction du gérondif, ici et au vers suivant, voir p. 472, note 1); mais c'est surement la seconde, donnée par Alaqa Tayya, qui est la bonne. Elle permet de considérer səmā, avec -ā suffixe de 3° personne singulier, comme une forme archaïque du plus grand intérêt. Voir Paletonius, Die Amharische Sprache, p. 109.

(4) Mittwoch a \*\*\* \$7 \$ dagat «montée» = l'escabeau, ou l'oreiller (appuie-

tête) de ma-montée (?).

(5) Mittwoch a \*\* 中尺尺寸 qəddadöt.

(6) Mittwoch a : je lui ou l'(masculin) ai donné.

(7) Mot à mot : «ma fille par le prêtre». Mittwoch a un \*\*\*mo3°1 mangage inexpliqué.

(8) Mot inexpliqué. Peut-être ድምጡል : 木田-尹 : dembul augā (7). Voir - 另一个 & dumbul dans Guidi, col. 651.

dans la maison de l'empereur elle est entrée à bon port (1) les jolies jolies filles (2) de la maison de l'empereur elles ont nettoyé, \*\*renettoyé le grain elles (l')ont posé sur... (3) grain grillé d'aloès (?) (4) grain grillé de froment laisse celui-ci, et rentre celui-ci vite (3).

La jambe sur laquelle est prononcé « rentre celui-ci » se relève, la plante du pied posant à plat, le genou vers la figure. L'enfant s'embrasse le genou en disant : hq : 78 a : 74 : abbā gadal gabbā « le père au précipice est entré (il est sauvé du précipice) ». En effet l'intérêt du jeu est de savoir qui sortira le premier, et les enfants y mettent de l'anxiété, comme le montre la phrase ci-dessus. Avant même qu'on commence à compter, ils font une petite prière : hqnn : hqqq : qqcq x q 2. Lt : hcq 2 : stāks s māmmā māryām ianiē fit argilləñ « je t'en prie, maman Marie, fais (que) le mien (soit) d'abord ».

Celui dont les deux pieds sortent vite est dit 27 giëtā «maître» ou \*\*\*h1179 (6) «fortuné, veinard»; il se vante et

<sup>(1)</sup> Mot à mot : en sachant (ce qu'elle faisait); exprès, sans se tromper.

<sup>(2)</sup> Guidi, col. 286, donne pour \$75 quōngō le pluriel archaïque \$75 quōngō le veriel archaïque \$75 quonagot (avec -nā- et non -na-); il s'y est surajouté le suffixe de pluriel -ōč, avec un doublement bizarre de t final (peut-etre ai-je mal entendu?). Tel que, ce pluriel m'a été donné comme une sorte d'intensif; voir Prateorius, Die Amharische Sprache, p. 187, et Mém. Soc. Ling., XVII, p. 285.

<sup>(3)</sup> Mot inexpliqué.

<sup>(</sup>a) Le mot → a qūčā est connu avec le sens de πplante fibreusen (spécialement une espèce d'aloès); mais il ne donne pas ici un sens satisfaisant; il faut préférer le h ağğā du texte de Mittwoch, qui est une espèce de blé.

<sup>(9)</sup> Le dernier mot est en dehors du rythme; en réalité on s'arrête de compter sur la fin du vers précédent.

<sup>(6)</sup> Dérivé d'un mot \*\*hût \*\*sort, bon sort, veine ». Guidi connaît vut habt \*\*biens de fortune » et hût \*\*kabt \*\*richesses, bétail » (anciennement hût habt). Je pense que kābt est un doublet de kabt, refait indépendamment sur habt, grâce à la confusion constante de ha et hā, d'où la longue. Ce n'est pas le lieu de parler ici des affaiblissements de k en h et h et des restitutions ou fausses restitutions qui peuvent s'ensuivre.

dit: Pk: Pko i janje qaddama «le mien a passé avant les autres». Au contraire celui dont les deux pieds restent long-temps intouchés est dit \* dahā « pauvre ».

Le picd qui reste le dernier est puni; le chef demande à l'enfant : name : name : basamāj bameder «dans le ciel ou sur la terre?» S'il répond «dans le ciel», le pied est levé haut et frappé doucement contre terre; s'il répond «sur la terre», le pied est levé moins haut, mais frappé plus fort. Ensuite on compte encore, avec la même formule que plus haut, un hémistiche pour le pied resté solitaire, et un pour le sol.

Quand le dernier pied est rentré, commence la seconde

partie du jeu.

Les enfants s'accroupissent en se tenant sur les pointes des pieds et récitent tous ensemble la formule qui suit, en touchant alternativement de leurs deux mains le sol et leurs genoux (un hémistiche pour le sol, un pour les genoux):

ቋ ፡ በልልኝ ፡ እንደሚደቁ ፡ አበላሃለው ፡ የሽምብራ ፡ ቂጣ ፡ አበላሃለው ፡ የስንዴ ፡ ቂጣ ፡ አበላሃለው ፡ የሽምብራ ፡ ቆሎ ፡ quā baləlləñ əndamidaqquā ābalāhāllahū iašəmbərā qiţţā ābalāhāllahū iasənd,ē qiţtā ābalāhāllahū iasəmbərā quōlō

Fais crac pour moi comme une gazelle: je te donnerai à manger de la galette de pois chiches, je te donnerai à manger de la galette de froment, je te donnerai à manger du grain grillé de pois chiches.

Puis, au commandement du chef, successivement dans l'ordre où ils sont sortis de la première partie du jeu (le premier étant celui dont les deux pieds ont été éliminés d'abord et ainsi de suite), les enfants accroupis se redressent de manière à se mettre debout, les mains aux genoux. Cette opération se fait au milieu d'une grande excitation.

Ceux dont le genou a craqué sont vainqueurs. Les autres

sont relégués dans un coin et dénommés 0.4 budā «loupsgarous, sorciers » ou « vérolés ».

Je n'ai pas trouvé au Choa la variante décrite dans Mittwoch, III, où les doigts des mains ont les mêmes rôles qu'ici successivement les pieds et les genoux (voir p. 487).

### VI. Les pinçons.

Au Choa, \*\*#?দেশ qunttətöš ou \*\*?#?. iaquntit; au Lasta, \*\*\*PTF məšamməšo (1).

Les enfants s'assoient en rond; l'un d'eux pince du pouce et de l'index d'une de ses mains le dos de l'autre main; puis un autre étage ses deux mains au-dessus, chaque main pinçant la main qui est au-dessous et ainsi de suite. On fait ainsi une pyramide de mains.

Puis celui qui est à la base fait monter et descendre la pyramide; on suit docilement ses mouvements en répétant jaquntit, jaquntit. A la fin, il commande : T · 177 · šā (avec un ā très prolongé) betten « chaaa — dispersez-vous! »

(1) Mittwoch, V, p. 13, emploie ce mot (avec m simple) pour tout autre chose : une quête des enfants au Vendredi saint. Au Choa, on ignore également le nom et la quête du Vendredi saint; on n'y connaît de tournée de quête qu'à la fête de \*\*frg buhē (ainsi nommée d'un jeu, bataille burlesque à coups de lanières, voir Ceccui, da Zeila alle frontière del Caffa, I, p. 462) qui a lieu trois jours avant l'Assomption, peu avant le jour de l'An (pour les garçons seulement), et au Jour de l'an et à la fête de la Croix (garçons et filles). Je n'ai pas recueilli les chants de ces fêtes.

Mon informateur du Lasta se rappelait que, dans son pays, à un certain jour qu'il ne m'a pas précisé, les toutes petites filles seulement chantent

mešamšo en frappant deux cailloux l'un contre l'autre.

De même la chanson de \*\*\* \$73 (Mittwoch, VII) est connue au Lasta, mais se situe à la Saint-Jean. Elle est inconnue au Choa, ainsi que le mot ašandā dans cet emploi. Je l'y ai cependant trouvé employé avec différents autres sens: on me l'a défini comme un habit de femme à fronces, similaire au 7.17.1 sobsob ou \*\*777 sonson; puis comme un vêtement que portent les enfants à certaines fêtes au Baguémeder et dont j'ignore la forme. D'autre part, il désigne une «conduite d'eau (en bois ou métal)», un ajet d'eau».

Tout se dénoue; les enfants portent leurs deux mains à leurs yeux en faisant semblant de pleurer.

## VII. La folie.

C'est un jeu analogue à celui qui termine les jeux à la balle (voir plus loin, X, f, p. 482). Il sert à terminer les jeux de groupes dont il a été question jusqu'ici. Les ensants s'assoient en rond; l'un d'eux donne une tape à son voisin de droite, qui la rend lui-même à droite, et on fait passer ainsi la tape tout autour du cercle; puis on renverse le sens, en allant vers la gauche; à la sin, on emmêle le jeu, on sinit par des corps-à-corps et on se disperse.

#### VIII. Rondes à deux.

Au Choa aussi le jeu existe; le nom diffère; c'est \*\*\*24-\$
gāfātiē ou plus rarement \*\*\*h#6\* azōrit (de la racine qui veut dire «tourner»). On fait avec la bouche des bruits imitant le vent : \*\*\*hCF : hCF : ərčē, ərčē, ou encore — à peu près — apu, apu.

## IX. Jeux de souplesse et de force.

Les Abyssins connaissent un grand nombre de tours de souplesse, où ils sont excellents. En général un seul exécute le tour; puis les autres, qui l'ont regardé faire, prennent sa suite. Je n'ai pas recueilli tous les jeux de ce genre. J'en donne seulement un à titre d'exemple. Celui-ci veut deux joueurs et surtout de la force, encore que la souplesse n'y soit pas pour rien. Les joueurs se tiennent debout ou assis, se faisant face. Ils tiennent chacun de la main droite la droite de leur adversaire et de la gauche sa gauche, la main fermée enserrant le pouce (et non pas la paume).

Les mains gauches ne bougent pas. Il s'agit pour chacun, avec sa main droite, d'amener à son épaule droite la main de l'adversaire.

C'est ce qu'on appelle \*\*\*PAAF mələlləsō, de la racine «faire revenir, retourner».

#### X. Jeux de balle.

Voir Mittwoch, IX, dont les explications sur des termes techniques ne sont pas reprises ici, sauf utilité spéciale (1).

a. \*\*\***ФСФО** qərqəb «rebondissement» ou \*\*\***\*\*\*\*** dəqədəq (c'est ainsi que j'ai noté; mais on attendrait plutôt dəqəddəq) «battement».

On ne m'a pas montré sous ce nom le jeu compliqué de Mittwoch, IX, 1. Il s'agit simplement de faire rebondir la balle le plus de fois possible contre terre, en comptant les coups; on ne s'arrête que si on manque le coup ou lorsqu'on est trop fatigué<sup>(2)</sup>.

## b. PAPA gəlmös, \*\*PAAA qəlbös ou \*\*PAA gunös.

C'est un jeu simple, dans le genre de celui que Mittwoch décrit sous le même nom de qalmos, IX, 3. La balle est lancée en l'air, puis rattrapée et renvoyée de nouveau avant qu'elle ait touché terre. Ce sont les tout petits qui jouent de cette manière.

<sup>(1)</sup> Pour la fabrication des balles, voir XI. a, p. 483.

<sup>(2)</sup> Sur un comput particulier à ce jeu dans la province du Walqait, voir d'Abbadie, cité par Guidi, col. 277, sous **\$\phi QCP**\$ qabāryā.

La balle est lancée en l'air; un enfant la rattrape après qu'elle a rebondi sur le sol. Tous les autres alors crient nor; si l'un d'eux y manque, celui qui tient la balle l'en frappe. L'enfant qui a été frappé devient cheval et prend sur l'épaule celui qui l'a frappé. Celui-ci continue le jeu du haut du cheval s'il frappe un autre enfant, c'est celui-là qui devient cheval.

J'entends nor \*\*\*FC le cri des enfants, non \*\*\*\*JPC nayār, comme écrit M. Mittwoch, p. 27. Le même mot s'emploie aussi autrement : quand un nouvel arrivant se répand en politesses, une réponse usuelle et, me semble-t-il, toujours nuancée d'un léger ton de supériorité, est ce même nor, que je traduirais : «Ça va bien, repos, je vous salue aussi!» En écoutant de très près, j'arrive à décomposer en n'uor, ce qui conduit à une orthographe \*\*\*JDC; si on se souvient que dans des mots usuels il y a en amharique des confusions de b devenu spirant (b) avec u (voir TOT tobāt et DT tuāt « matin »), on aboutit à \*\*\*JC nobâr, impératif inusité de LC nabbara « être (il était) », ou mieux impératif, conservé en formule, de ge'ez LC nabara « rester, demeurer », d'où le sens « reste tranquille! » qui convient suffisamment.

d. \*\*\***PPPM** ja qəməmmətōš, quelque chose comme «l'assoiement», variante du précédent, avec minutieux règlement sur les échanges de chevaux.

Un enfant lance la balle (AP laggā «lancer la balle»); il devient le cheval de celui qui la rattrape.

Le cavalier la lance à son tour; s'il la lance par terre et la rattrape après rebondissement, il continue à mener le jeu. Il a le droit de lancer la balle sur un des autres enfants, à moins que celui-ci n'ait dit nor; s'il en frappe un, c'est celui-là qui devient son cheval.

Si le cheval arrive à attraper la balle au passage quand elle rebondit, il devient cavalier et le cavalier cheval.

Si le cavalier et le cheval manquent la balle et qu'un autre enfant prenne cette balle, il peut : 1° la rendre au cavalier, qui recommence; 2° la donner au cheval, qui devient cavalier, et prend pour cheval son précédent cavalier; 3° la garder et prendre la place du cavalier.

# e. \*\*Topp šəmət, \*\*Topp šəbət ou \*\*F722T fəndədös.

On place un enfant 1; derrière lui, à quelques pas, un enfant 2; puis, à partir de 1, on compte un certain nombre d'enjambées à la course (magaçã); on fixe un but B, puis on compte de l'autre côté autant d'enjambées, et au bout on place un enfant 3; derrière lui, un enfant 4:



L'enfant 4 ramasse la balle et la remet à 3, qui vise 1 à son tour. S'il le touche, le camp 3-4 compte à son tour un point.

Si l'enfant 1 manque l'enfant 3 par exemple, il se présente deux cas : 1° la balle tombe sans être rattrapée, et on ne compte rien; 2° l'enfant 4 rattrape la balle au vol ou après un rebondissement; dans ce cas on baisse d'un point le compte du camp 1-2. On lui dit : http://www.asyarrada (l'adversaire) a fait descendre (ton.compte) » ou hattu allabbah « tu en tiens! »

On joue ainsi, chaque camp lançant à son tour; le vainqueur est le premier qui a fait autant de points qu'il y a d'en-

jambées de lui au but.

f. Balle folle: MR abbada «il est fou» (comparer dans Mittwoch, IX, 4, une description différente de celle qui suit).

C'est la terminaison des jeux de balle, quand on en a assez

de jouer (voir ci-dessus, VII, p. 478).

Un enfant se protège la figure et la poitrine des deux avantbras dressés, accolés l'un contre l'autre, la face dorsale des bras et des mains vers l'extérieur, les poings à hauteur du front: contre le bouclier fait par ces deux bras, un autre enfant lance la balle avec force; si elle rebondit vers lui et qu'il la rattrape, il continue de même. S'il ne rattrape pas la balle, le premier enfant (le frappé) lui saute au cou et il s'engage un court corps-à-corps.

Un autre enfant se précipite sur la balle, la ramasse et la lance. C'est le frappeur du début, dégagé du corps-à-corps, qui forme bouclier de ses bras et devient le frappé. Et ainsi de suite.

## XI. Polo (75 gannā).

Voir Mittwoch, VIII, p. 21; Guidi, col. 753 et 41. Pour la nomenclature et le début du jeu, ce que je connais au Choa diffère tant de ce que donne Mittwoch, que de ce que donne Guidi pour le Choa même. Les chants du vainqueur, pour se moquer du vaincu, que donne Mittwoch, p. 22 à 25, existent, sensiblement les mêmes, au Choa. Je ne les ai pas recueillis.

C'est un jeu saisonnier (depuis un peu avant Noël, dont il prend le nom, jusqu'à un ou deux mois après), mais nullement lié strictement à un jour de fête.

Il y a lieu de traiter des accessoires du jeu, de l'avant-jeu, du jeu.

a. Accessoires. — L'essentiel est la balle; au Choa, j'ai toujours vu jouer avec une balle faite de bouts d'étoffes cousus serrés; c'est ce qu'on appelle ha kuās.

Mais la balle peut être en cuir : elle prend alors le nom de \*\*\*T37!mg (voir \*\*\*T37.\*\* dans Mittwoch, p. 20). Enfin on utilise aussi des boules de bois, dites \*\*\*C orur.

La balle est lancée au moyen d'une crosse: c'est un bâton, autant que possible noueux du bout, mais seulement coupé, non travaillé. On l'appelle and se malaggia (voir and se malaggia, Mittwoch, p. 30-31), ou simplement se dulla «massue».

b. Avant-jeu. — Le début du jeu est le partage des camps. On fait deux limites (comme au foot-ball), laissant au milieu un champ et à chaque extrémité un «camp» ou **L7** biēt, mot-à-mot «maison».

Puis on forme les deux partis ou camps des joueurs, appelés \*\*A-R3 budan (A-R3 budan dans Mittwoch, p. 20 et 21, n. 8, avec un sens un peu différent), en disant: \*\*\*A39R3 annabyādan «faisons les camps».

On choisit tout d'abord d'un commun accord deux « chess », dits hat abbāt « père ». Les deux chess tirent (au moyen du šukt, voir plus loin, XXI, p. 490) à qui aura droit au choix de ses partenaires.

Les ensants viennent vers les chess par groupes de deux; les chess demandent: «Qui étes-vous?»; la paire répond: «Cheval et mulet», ou «Carabine Snider et Fusil Gras (1)», etc. Le ches qui a droit au choix choisit à ses convenances le «cheval» ou le «mulet», etc., et laisse l'autre à l'autre ches. Étant donné que, au moins dans le jeu actuel, on sait parsaitement qui est «cheval» et qui est «mulet», l'utilité de ce cérémonial n'apparaît pas.

c. Jeu. — Il s'agit pour chaque camp, en frappant la balle, de la faire pénétrer dans le camp de l'adversaire, et inversement d'empêcher la balle d'entrer dans son propre camp.

Dans le jeu ordinaire tous les joueurs sont munis de crosse. Un joueur peut enlever la balle à la main, pour la dégager d'un groupe, etc., mais alors les adversaires ont le droit de chercher à la lui arracher.

Dans le pays de Manz (région haute, dans l'est du Choa), seuls les chess de camp ont la crosse; les autres jouent à la main.

Un camp marque un point quand il a fait entrer la balle dans le camp adverse. Il n'y a pas de nombre limité de points; on s'arrête à la fatigue.

Pour un gra, c'est une altération de «Fusil Gras»; c'est en effet l'ancien fusil français qui est le plus répandu actuellement en Abyssinie, sauf tout au Nord. Là c'est l'ancien fusil italien (Martini) qui prévaut sous le nom, d'origine indigène, semble-t il — mais avec quel sens propre à l'origine? — de \*\*\*Ora.6.

načafo.

## XII. Qənçəft \*\*Фзект.

Semblable au \*\*\*\*PCPFF qərçəft de Mittwoch, X, p. 29. Il s'agit d'un jeu avec la crosse, mais où le projectile est un court morceau de bois posé entre deux pierres qui servent en même temps de limite de camp. Il s'agit, en frappant le petit bois dit qənçəft, de lui faire franchir la limite du camp adverse, ce qui compte un point.

Le jeu est inconnu au Choa. Il se joue au Lasta: l'écartement entre les deux limites est de 30 coudées. Il faut faire 30 points pour gagner.

Après quoi on vise une perche, toujours avec le même projectile.

#### XIII. Tāb 🖦 1.

Voir une description dans Mittwoch, XI, p. 31, et une autre dans Guidi, col. 816. Il s'agit de petits bouts de bois qu'on lance en l'air; suivant qu'un certain nombre retombent sur leur face ou leur revers on compte des points différents : on exprime le compte des points en donnant des titres aux joueurs suivant une hiérarchie déterminée : maire, intendant, roi, etc.

M. Mittwoch, dans son introduction, p. 2, a indiqué le rapprochement avec un des jeux égyptiens de même nom (voir Lane, An account of the manners and customs of the modern Egyptians<sup>2</sup>, 1890, pp. 317, 320); Lane décrit un procédé de brimade des joueurs moins heureux par les vainqueurs.

Au Lasta le jeu existe, et on y rencontre la procédure suivante : un des titres donnés n'est valable que tant qu'un titre supérieur n'a pas été amené. Si un joueur réussit le coup qui procure le titre supérieur, le précédent dignitaire est dit « destitué » (\*T& tašāra « il a été destitué »). Le nouveau dignitaire, à titre supérieur, va à cloche-pied donner des coups, avec un linge roulé, au dignitaire inférieur qu'il a destitué.

32

Au Choa je n'ai pas vu jouer ce jeu; mes informateurs m'ont prétendu que seuls les Gouragué y jouent. Mais je ne suis pas sûr que ce jeu ne soit absolument pas choanais.

Peut-être le fait que ce jeu est d'usage restreint vers le Sud de l'Abyssinie est-il une indication à l'appui d'une origine

égyptienne.

#### XIV. Akāndurā ħħ3¼.

C'est le nom d'un os ou petit morceau de bois dur apointé, qu'on lance de tout près, par un coup d'adresse particulier, de manière à le ficher dans du bois mou ou un morceau de tige de plante placé comme but.

Voir une description dans Mittwoch, XIII, p. 33, et une

autre dans Guidi, col. 479.

Mon informateur du Lasta ignorait ce jeu; au Choa il existe, mais n'est pas général : on m'a dit qu'il se joue surtout dans les villes; on l'attribue plus particulièrement aux populations non abyssines d'où se tirent les esclaves, Walamou et Chan-

qalla.

Au Choa le but est constitué par plusieurs feuilles de la plante \*\*pa\*\* tult (Rumex Steudelii), feuilles larges, à queues assez longues et charnues. La feuille est posée à plat, la queue se dressant verticalement; il y a plusieurs queues sur le même alignement et l'adresse consiste à en percer le plus possible avec l'espèce d'aiguille qu'est l'akāndurā. Les noms des coups diffèrent suivant le nombre de queues percées. D'Abbadie a connu la même manière de jouer et la même nomenclature :

1 piqué (une queue transpercée) constitue le coup \*\*A. \*\* bič (donné par d'Abbadie dans son Dictionnaire de la langue amariñãa, avec l'orthographe A. \*\* bəč; en effet s est très proche de i devant č).

<sup>2</sup> piqués sont @37 ugnt (aussi donné par d'Abbadie).

3 piqués sont 637 liēnč (égalément dans d'Abbadie).

4 piqués sont \*\*\*676 sanf ou 46 sāf (ce dernier seul donné par d'Abbadie). Ces deux mots s'expliquent facilement, si on ajoute que « piquer les quatre queues d'un coup » se dit 44 saffā, mot à mot « coudre ». Avec cette explication il devient inutile de séparer saffā du jeu d'akāndurā de saffā « coudre », comme le fait Guidi; sāf est un dérivé de la même racine; enfin sanf est à rapprocher de 4667 sanāfē « boucle, broche », que donne Guidi, col. 185, et que d'ailleurs je n'ai pas pu retrouver.

#### XV. Osselets.

Au Choa PAPT qəlmōš; voir Guidi, col. 237, où est décrit le jeu avec cinq cailloux; voir aussi ci-dessus, X, b, p. 479, le jeu de balle du même nom; dans les deux cas, il s'agit de « prendre au vol ».

Au Lasta \*\*\* \*\*\* Au dəbbōs. On verra ci-dessous le rôle que jouent dans le jeu le dos et les doigts de la main. Or la variante d'alahoy (voir ci-dessus, V, p. 477) indiquée par Mittwoch, III, p. 7, qui se joue avec les doigts, a précisément nom \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* Au dibbōs.

Il y a deux manières de jouer.

a. Voici la manière de procéder au Choa; les filles et les garçons jouent également à ce jeu.

On met en groupe par terre un nombre indéterminé de petits cailloux; le joueur, assis sur le sol, en prend un dans la main; ce premier caillou est nommé ma tor «lance». On le jette en l'air; il faut le rattraper avant qu'il ne retombe et après avoit dans l'intervalle frappé le sol du dos de la main.

Sans cesser de tenir ce premier caillou dans la main, on recommence avec un second, qu'on lance seul en l'air; si on le rattrape, on le met à part dans la main gauche et on continue avec un troisième, puis un quatrième, jusqu'à épuisement des cailloux.

Si on manque un coup, il faut recommencer tout.

Au Lasta les filles seules jouent à ce jeu; pendant que le caillou est en l'air, au lieu de frapper simplement le sol avec le dos de la main, il faut ramasser à terre un autre caillou.

b. On prend un nombre quelconque de cailloux dans la main, on les lance en l'air et on en rattrape le plus possible sur le dos de la main.

On en fait désigner un par un camarade. Il s'agit alors, sans que ce caillou tombe, de faire choir à terre tous les autres, par de petits mouvements en souplesse des articulations de la main.

Puis, toujours sans que le caillou principal tombe, il faut en ramasser un autre entre le pouce et l'index; ensuite, tenant ce deuxième caillou, projeter le premier en l'air avec le dos de la main où il se trouve, puis le rattraper sur la paume, où il vient voisiner avec le second caillou.

### XVI. Jet du javelot.

On vise un but qu'il s'agit d'atteindre avec un javelot, ou un long bâton remplaçant le javelot. C'est le **2.m.** giție; voir Mittwoch, XII, p. 33, et Guidi, col. 782.

Au Choa les perdants se couchent sur le ventre et le vainqueur leur marche sur le dos.

Au Lasta le vainqueur monte sur l'épaule d'un des perdants et de là continue à viser le but.

### XVII. Balançoire.

Les jeux de balançoire sont appelés \*\*\* A. A. Ti sillos ou — seulement dans le Sud-Ouest du Choa — \*\*\* >> 3 m. A. Ti entillos, mot de la racine de \*> 3 mana antalattala « suspendre ».

- a. On se suspend tout simplement par les deux mains à une branche horizontale et on se balance ou on se fait balancer.
- b. On accroche les deux bouts d'une corde à une branche et on s'assoit pour se balancer sur la boucle ainsi formée.

#### XVIII. Cerceau.

Tinche \* iskərkərīt, donné par Guidi ainsi qu'un minche \* (col. 80) que mes informateurs ne m'ont pas donné.

On me l'a décrit comme un disque en bois ou en paille tressée, mais avec un vide circulaire au centre; on joue à le faire rouler, puis à le prendre au passage avec une baguette qu'on introduit dans le trou du milieu.

Une autre variété est dite \*\*\*\*\That əškōlaliē, nom tout proche du \( \sigma \text{That aikalal} \) donné par d'Abbadie. Il est plein et moins grand, et sert de jouet aux enfants plus petits.

# XIX. Poupée.

Dans l'usage indigène, c'est une misérable marionnette comportant seulement une tête grossière et une robe (1).

### XX. Port sur l'épaule.

(1) Sur un jeu de hilles — que je ne connais pas, mais qui existe peut-être au Choa (je n'ai pas informé dessus) — voir profest, Guidi. col. 305. Voici comment se fait l'opération : le cheval tend les deux mains comme étrier, le cavalier y met le pied droit, et passe la jambe gauche de l'autre côté de l'épaule droite du cheval, sur laquelle il se trouve alors à califourchon (état représenté par la planche A): puis le cheval lâche le pied du cavalier.

Le verbe qui indique cette opération est እንስከ ፡ አሉ ፡ ənkuōk-kō āla «faire ənkuōkkō» dont le sujet est le cheval; ainsi on dira ና ፡ አንስከ ፡ ልበልሀ ፡ nā ənkuōkkō ləbaləh «viens que je te

fasse ənkyōkkō, viens monter sur mon épaule ».

#### XXI. Šukt \*\* Th.

C'est un jeu en soi, très usité dans les moments de désœuvrement, et spécialement pendant les longues marches, et nullement réservé aux ensants et jeunes gens.

Mais il sert dans les autres jeux chaque fois qu'il y a lieu de tirer au sort.

Sur des manières de jouer ou mots dissérents de ceux donnés ici, voir \*\*non šāuuaka et \*\*non šauk, Mittwoch, p. 21, n. 5 et 9, \*non tašākkuāta, Guidi, col. 224, \*non tašāuuata, non šauuatā, col. 226.

Puis, simultanément, ils sortent chacun une des figures cidessous; celui qui a la figure supérieure gagne. Si les deux joueurs ont sorti la même figure, quand il s'agit de tirer au sort, ils recommencent; s'ils jouent seulement comme distraction, ils continuent indéfiniment.

Voici les figures, par ordre de valeur croissante, la première étant la plus faible:

1. Toute la main ouverte, tenue verticalement : 65 sief

Planche A.

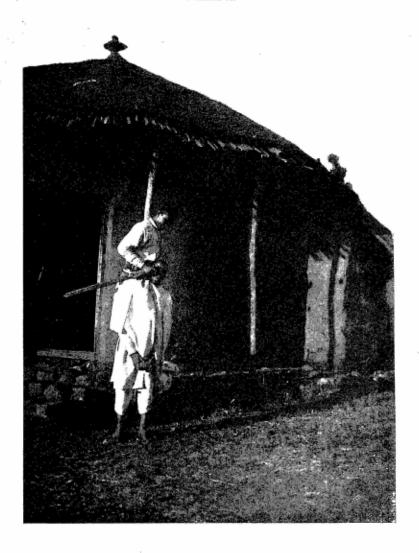



- Index et médius tendus et séparés : a t maques « ciseaux ».
- 3. Index seul tendu : \*\*\* masarasarit « poincon, aiguille ».
  - 4. Poing fermé : ル 🕫 madōšā « marteau ».
- Main ouverte posée sur le sommet de la tête: \*\*pa\* tābōt autel, sanctuaire ».

#### XXII. Jeux à combinaison.

Les jeux de grandes personnes sont extrêmement peu nombreux en Abyssinie.

Les échecs **17m2** santarağ paraissent avoir été très en vogue autrefois à la cour de Gondar, et le dictionnaire de d'Abbadie est plein de termes techniques de ce jeu. Je le crois, d'après certaines informations, encore en usage chez les nobles abyssins, mais n'ai pas eu l'occasion de le voir jouer. On en connaît le nom, mais on ne le joue pas dans le peuple.

Les dés et dominos sont inconnus. On joue aux cartes à Addis-Ababa, dans quelques tripots dont la clientèle est surtout musulmane (Arabes et Harari).

Le seul jeu réellement en usage, mais celui-là joué avec passion, et avec des règles très variées, par les grandes personnes plus que par les enfants, est le jeu de 70 m gabatā.

Des variantes plus ou moins éloignées de ce jeu sont usitées en de nombreuses régions d'Afrique; voir à ce sujet, entre autres, Guidi, col. 748, Lane, Manners and customs..., p. 315, et l'étude très complète de Avelor, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie, IX, 1908, p. 9; cet auteur pense que le gabata provient originairement des confins du domaine éthiopien.

L'instrument du jeu est un double rang de cases en creux : on peut jouer avec 10, 12 ou 14 cases; elles sont appelées dans la terre; si on dispose de plus de temps, on les creuse dans le rocher: sur les chemins d'Abyssinie nombreuses sont les pierres ainsi sculptées d'un gabatā. Enfin le luxe consiste à avoir un jeu en bois, tel que celui que représente la planche B. Deux tablettes pouvant se replier l'une contre l'autre (B1), avec deux cordonnets de cuir comme charnière, un rang supplémentaire de cases et une grande case à chaque bout pour mettre les jetons pris et sortis momentanément du jeu (voir B2), une bourse en cuir pour les jetons, le tout encore bien grossier comme d'ailleurs les quelques produits de l'industrie abyssine en général. Bent, The sacred city of the Ethiopians, p. 73, a donné la photographie d'un gabatā en bouse de vache, provenant du nord du domaine abyssin (et des indications sur la règle du jeu, qui sont, pour autant que je sache, erronées).

Les jetons sont généralement des cailloux; au reste on les appelle toujours mmc tatar «caillou». Mais le luxe peut monter jusqu'à des billes de plomb, l'occasion faire descendre jus-

qu'à des crottes de mouton séchées.

En général le jeu se joue à deux; les joueurs, assis face à face, prennent chacun une des rangées de cases. Mais on peut donner une case à un troisième, à un quatrième joueur, pour qu'ils participent au jeu.

La manière de jouer la plus fréquente est dite \*\*\*a-q uugg. On distribue d'abord 4 jetons dans chaque case; puis on tire

à qui commencera.

Le joueur qui commence prend dans sa main les 4 jetons d'une de ses cases à son choix; il les distribue dans les cases suivantes, indistinctement dans les siennes et celles de l'adversaire, en allant de gauche à droite pour sa rangée, puis de droite à gauche pour la rangée de l'adversaire, et ainsi de suite; il dépose un jeton dans chaque case, de manière que la première case reste vide, chacune des quatre cases sui-

Journal asiatique, novembre-décembre 1911, p. 492. Planche B.

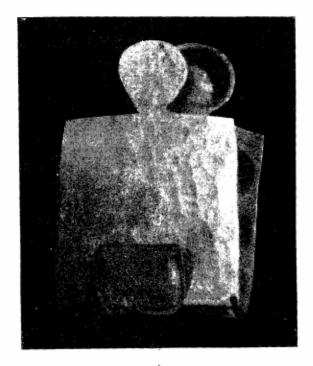





•

C'est alors à l'autre joueur d'aaller ».

Si le dernier jeton d'une poignée tombe dans une case de l'adversaire où il y avait 3 jetons, on dit que le joueur a «frappé» paggā; il s'arrête et la case reste avec ses 4 jetons: c'est ce qu'on appelle un pagg; il appartient au joueur qui a «frappé». Aucun des deux joueurs ne peut en enlever les jetons par le procédé ordinaire, pour «aller», soit au commencement du coup, soit, après avoir épuisé une poignée de jetons, pour continuer; mais chaque fois que le dernier jeton d'une poignée y arrive, il y reste, en s'additionnant à ceux qui s'y trouvaient déjà accumulés; le uŭgg s'ensie donc des derniers jetons d'une poignée qui y tombent, et de ceux que les joueurs y laissent au passage en «allant».

Cependant, si le joueur non possesseur du unique au le joueur non possesseur du unique dans la case précédente, il peut, quand c'est son tour de jouer, entrer ce jeton dans le unique de son adversaire, et l'en retirer accompagné d'un autre jeton; il met ces 2 jetons à l'écart en dehors du jeu; c'est ce qu'on appelle «manger» a 4 balla.

Quand, à force de «manger» et d'accumuler dans les unique,

Quand, à force de « manger » et d'accumuler dans les uŭgg, il ne reste plus de jetons disponibles pour « aller », le jeu s'arrête; chaque joueur est possesseur des jetons qu'il a « mangés » ou qui sont accumulés dans ses uŭgg.

On refait le jeu, avec 4 jetons dans chaque case. Le joueur

Le jeu ne cesse que quand un des joueurs n'a plus de cases du tout; on dit alors qu'ail est mort » Pr muota, ou qu'ail a mangé la souris » her • 114 • aiit ballā.

Quand un joueur a 3 jetons dans l'une de ses propres cases, l'adversaire a le droit de l'empêcher d'aller » en commençant par cette case, en s'écriant: \*\*\*hhh \* (1) QECP \* (2) sullus bāirəqañ « que le groupe de trois ne s'éloigne pas de moi (ne m'échappe pas) » ou hhh • QPCP • sullus bāttārqañ « que tu n'éloignes pas de moi (ne m'enlève pas) le groupe de trois ». Le but de la manœuvre est de se ménager la possibilité de faire un uugg dans la case de l'adversaire ainsi préservée; mais le partenaire peut y parer en s'écriant: (hhh)

<sup>(1)</sup> Voir Phá sollus, même mot sans assimilation vocalique, dans Guidi, col. 144 et 161.

<sup>(</sup>a) Remarquer l'emploi de **(1)** ba avec l'imparfait indicatif au sens d'optatif (avec une négation), c'est-à-dire une forme originale de vétatif.

песьм : qran (sullus) bāirəqañ bāttəlañ «que tu ne dises pas : (que le groupe de trois) ne m'échappe pas».

Si un joueur touche les jetons d'une case pour jouer avec, puis se ravise et veut jouer avec une autre case, son adversaire peut l'en empêcher en s'écriant: \*\*Zh giēss, ou, avec l'adjectif possessif et le suffixe -n, Zhu? giēssohon, au féminin Zhu? giēsson. On peut d'ailleurs y parer en s'écriant: Zh: 4713: giēss bāttəlañ « que tu ne me dises pas giēss [1]! »

D'autres manières de jouer moins usitées sont :

\*\*A-A-A sullusie, autre forme de uŭgg, où les groupes de trois sont préservés dans je ne sais quelles conditions.

\*\*\*P3P1D qənçəbəs, jeu où on fait, avant de commencer à aller, \*\*l'opération dite P3P1 qənçəb; faire le qənçəb se dit P3D1 qanaççaba: on met un jeton de la case 1 dans la case 2, puis un jeton de la case 3 dans la case 4, et ainsi de suite, de sorte qu'on obtient une succession de cases avec 3 puis 5 jetons.

\*\*\*44 lāmōš, combinaison très analogue à la précédente; j'en ignore la règle exacte.

old yararā; j'ignore la manière de faire qui porte ce nom; il désigne par aillleurs \*\*l'opération de distribuer tous les jetons d'une case un à un dans les cases suivantes (c'est cette opération plusieurs fois répétée qui s'appelle « aller », voir p. 493).

\*\*\*Æ\*\* ǧĭm, combinaison où, au début ou à un autre moment, un grand nombre de jetons se trouvent rassemblés dans une case sans toutefois constituer un uŭgg. C'est cette réunion de jetons qui s'appelle proprement ǧĭm.

Les Abyssins sont de grands joueurs : tous les jeux catalogués ici sont pratiqués souvent, et avec animation.

<sup>(</sup>i) Cette exclamation est aussi d'usage dans les jugements; le juge la lance si les plaideurs font des paris trop formidables à l'appui de leur serment, pour annuler l'engagement qui vient d'être pris; ce mot se rattache probablement à la racine de 700 gassasa meffacer, annuler»

#### INDEX.

d. R. 493. **ሳምሽ**, 495. ሴንች, 487. ለጋ, 480. መለጊያ, መልጊያ, 483. **\*\*ምልልሾ**, 479. **006**, 467. ሚስቶዬ, 468. **\*\*ምሽምሾ**, 477. መቀከ, 491. \*\* \$9397 , \*\* \$375, 474, note 2. \*\*መንግጁ, 474, note 7. PA, 494. **መ**名首, 491. σο**ር7**σ2, 481. \*\*ውሎሴ, 495. \*\*ውሉስ ,ሥሉስ, 494-\*\*a. 6 76, 488. መስረስሪት, 491. \*\*65%C, 484, note 1. ሰንጠረጅ, 491. \***\*ሰን**ፍ, 487. **ሰናፊች**, 487. **ሰም**, 470. ሰፋ, 487. 44. 487. ሴፍ, 490. \*\***T**, 477. **\*\*ሽም**ዋ, 481. **\*\*አሽመጠ**, 481. ተሻረ, 485. ሸሺ, 467. **\*\*ሽብ**ዋ, 481. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 477, note 1. **ሽክርክሪት**, 489. መሽከርከፊት, 48g. ተሻኰተ, 490. **\*\*ኹክት**, 483, 490 **ተሻወተ**, 490. **ሽወታ**, 490. **\*\*ሽወከ**, 490.

\*\*ሽው•ክ, 490. ሽፍን, 467. **ቅልሞሽ** , 479 , 487 . \*\***ቁልምች**, 4<sub>7</sub>3, 4<sub>7</sub>5. **\*\*ቅል**በሽ, 479. \*\***ቅምም***ሐኸ*, 48o. \*\* ውር : አለ, 494. **ቅርቅብ**, 479. **\*\*ቅርጭፍት**, 485. ΦηCP, 479, note 2. \*\***\$**\$**\tilde{K}**\$\tilde{K}\$\tilde{K}\$, 473, 475. \*\***ቁን**ዋ*ጠሽ*, 477. **ቀንጭብ**, 495. **\*\*ቅንጭበሽ**, 495. **\*\*ቅንጭፍት**, 485. **ቀደሰ**, 467. **ቀዳሽ**, 467. \*\***中**足尽害,473,474. **ቁዋ ፡ አለ**, 493. **ቂተኛም**, 472, 477. \*\***.\$P43**, 473, 475. **ቅጭት**, 48g, note 1. \*\*0.8, 477, note 1. Q4, 493, 494. 16h-7, 473, 474. **6**₹, 483, 492. ብትን, 469, note 3, 477. **\*\*ቤች, ብች**, 486. **ቡዳ**, 477. \*\***ቡደ**ን, \*\***ቡድ**ን, 483. **\*\*ሷደታ**, 483. **ቱልት**, 486. **ታበት**, 465, 491. \*\*30G, 480. \*\*5PG, 48o. \*\*¶C, 480. \*\*30C, 48o. \*\***ንዋርታ**, 480. 37-P , 469. —**h** (—ā), 474, note 3. - h (-ē), 469, note a, 470.

**-- አ** (*--*ē), 468. አለብሀ, 482. አለሆይ, አለለሆይ, 4<sub>7</sub>3, 4<sub>7</sub>4. **አለ**ቃ, 473. እሑፎ, 483. **\*\*አርቼ**, 478. **\*\*አርጬሜ**, 473. **አረፌ**, 493. —አሽ (—ōሽ), 465. \*\* h 734, 477, note 1. \*\***አሸንጉሌት** , 489. **\*\*እሽኩልል**, 465. **\*\*** እሽክለሴ, 489. አሽክክ, አሽክክ, <sup>48</sup>9. **አባልጅ**, 473, 474, note *7*. **አባብ**, 469, 47ə. **አባት** , 483. አበደ, 478, 482. **አንቅ**, 469. **\*\*ኢንቃጫ**, 466. **አናት**, 465. **አንካሲ**ቶ, 471. **እንስከ**, 489. እክሴ, 472. **አካንዱ**ፌ, 486. **አይጕ**, 468, 494. **አሟ**, 475, note 4. **አፖሴ**, 479. **\*\*ኢጕን**, 48o. **አጤ** , 470. **\*\*ኩልኩሉ**, 465. **ኃ.ከ**, 483. **\*\*ክብት, \*\*ክብታም**, 4<sub>7</sub>5. \*\*n-Q.P. 471. \*\*h-h-+, 465. **ወረ**ራ, 493, 495. *አስወሬ*ደ, 48<sub>2</sub>. **\*\*ው-ሰድ**, 469, note 3, 472. **ወሽከለል**, 489. **ወንት**, 486.

**\*\*ው ጅም**, 471. \*\*ውድግሌ, 484, note 1. **@2**, 493. \*\***@~7**, 492, 493. \*\***# @ 62**, 484, note 1. **ዝንቅ** , 469. \*\*አ*ዞሪት* , 4<sub>7</sub>8. **\*\*የቁን**ጪዋ , 477. ድኃ, 476. **ዱሳ** , 483. **\*\*ድምቡሎቃ**, 473, 474, note 8. **ድመት** , 468. ዶሮ, 466. \*\***£C**4**£C**4, 4<sub>7</sub>8. **መደቆሽ** , 471. **\*\*ድቅድቅ**, 479. **\*\*ዲ**በሽ, 4<sub>77</sub>, 48<sub>7</sub>. **\*\*ድ**ሰሽ, 48<sub>7</sub>. **\*\*ድብቆሽ**, 465, 467. \*\*(**የ**)ዴንቴ, 473, 474. \*\***E**P, 495. **\*\*ጉርጓድ**, 469. **\*\*%ስ**, 495. 7Q, 494. 7UM, 491. **ግብ**ዋ, 491. **35**, 475. 75, 48a. **\*\*ጕኇሽ**, 479, 480. **ጊ**ጤ, 488. \*\***ጋፋቴ**, 478. **\*\*ኢንጢሎሽ** , 488. **ጠር** , 487. **ጣብ**, 485. \*\***ጥንጣ**, **\*\*ጥንጊት**, 483. MMC, 492. \*\***ጥፍት**, 469, note 3, 472. **太十少7**, 473, 475. \*\***ክፌንደደ** , 481. \*\***ፍንድዶሽ**, 481.

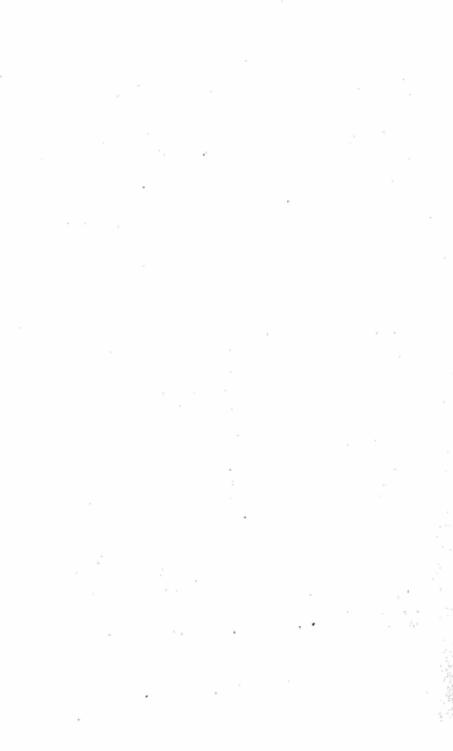

## UN

# TRAITÉ MANICHÉEN RETROUVÉ EN CHINE, TRADUIT ET ANNOTÉ

PAR

# MM. ÉD. CHAVANNES ET P. PELLIOT.

Depuis quelques années, la découverte de sources orientales jusque-là inconnues a permis de reprendre sur des bases nouvelles l'étude du manichéisme. Les extraits du Livre des Scholies, de Théodore bar Khôni, publiés en 1898 par M. Pognon, ont été commentés en 1908 dans un travail excellent de M. Cumont, La cosmogonie manichéenne d'après Théodore bar Khôni. En même temps s'élaboraient peu à peu les riches matériaux recueillis dans la région de Tourfan, au Turkestan chinois. M. F. W. K. Müller ouvrait brillamment la voie en 1904 avec ses Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan; il s'agissait de fragments manichéens en pehlvi et, pour une ou deux pièces, en sogdien. Des fragments turcs ont suivi, moins importants. Puis, en 1909, un texte considérable du manichéisme turc, le Khuastuanist ou Manuel de consession des auditeurs manichéens, était publié par M. Radlov; une nouvelle traduction allemande et une traduction anglaise de ce même texte, dues à M. von Le Coq, ont paru en 1911(1). La Chine enfin apportait sa contribution. Dans les grottes de Touen-

<sup>(</sup>i) Le lecteur verra sans peine tout ce que nous devons aux travaux de MM. Cumont, Müller, Radlov, von Le Coq; les efforts de ces devanciers ont beaucoup facilité et guidé notre tâche. Notre ami M. Robert Gauthiot nous a fourni en outre quelques notes très ingénieuses sur des mots iraniens transcrits en chinois; on les trouvera entre crochets, et suivies des initiales R. G.

houang, au Kan-sou, l'un de nous a recueilli en 1908 et signalé immédiatement un fragment d'un ouvrage manichéen en chinois (1); ce fragment a été publié à Pékin, au début de 1000, dans le Touen houang che che yi chou 敦煌石室 遺 書 ou Livres perdus de la chambre de pierre de Touen-houang (2). Faute de pouvoir acquérir et rapporter à Paris tous les manuscrits de Touen-houang, il avait paru bon d'insister auprès des érudits chinois de Pékin pour que le Gouvernement chinois assurât le sort de ce qu'il avait fallu laisser sur place dans la niche. L'avis fut écouté. Les quelques milliers de textes ainsi entrés à la Bibliothèque nationale de Pékin ne contiennent bien dans l'ensemble que les sūtra bouddhiques auxquels force avait été de renoncer (3). Il y a cependant au moins une exception : un des textes, rédigé à la manière des sūtra bouddhiques, est en réalité un ouvrage manichéen; c'est lui que nous traduisons aujourd'hui.

Si nous pouvons entreprendre ce travail, c'est grâce à M. Lo Tchen-yu 顯 振 玉. Très bon philologue et archéologue, M. Lo Tchen-yu<sup>(4)</sup> est l'un des érudits qui, sur des photographies, ont édité le Touen houang che che yi chou. Depuis lors, d'autres photographies de manuscrits de Touen-houang entrés à la Bibliothèque nationale de Paris lui ont été envoyées par l'un de nous. Pour les éditer, M. Lo Tchen-yu a fondé en 1911 une publication bimestrielle, le Kouo hio ts'ong k'an 國學 叢 刊 ou Recueil d'érudition nationale, où paraissent, à côté de certains de nos manuscrits, des travaux indépendants dus à des savants chinois. Le second fascicule de cette publication con-

<sup>(1)</sup> Cf. B. E. F. E.-O., VIII, 518.

<sup>(5)</sup> Cf. Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions, 1910, p. 245.

<sup>(3)</sup> Gf. Toung Pao, II, xII, 286-287.

<sup>(4)</sup> M. Lo Tchen-yu est le plus actif collaborateur de la revue d'art et d'archéologie publiée à Chang-hai sous le titre de 神州國光集 Chen tcheou kouo kouang tsi (sur laquelle cf. B. E. F. E.-O., IX, 573 et suiv.); cf. aussi, sur Lo Tchen-yu, le J. A. de janvier-février 1911, p. 129 et suiv.

tient l'ouvrage manichéen aujourd'hui conservé à Pékin (1). M. Lo Tchen-yu, qui hésitait pour ce texte entre le nestorianisme, le mazdéisme et le manichéisme, s'est borné à le qualifier provisoirement de Po sseu kiao ts'an king 波斯敦愛經, Livre saint incomplet d'une religion de la Perse.

Le manuscrit est en effet incomplet : le début manque. Mais il ne s'agit pas d'un texte fragmentaire. Le maniement même des rouleaux en endommageait très vite les premières sections; il semble que ce fut le cas ici, et la lacune initiale ne doit pas être considérable. La fin du rouleau est intacte; par malchance, le titre n'y a pas été répété; nous ne pouvons donc dire immédiatement et sûrement de quelle œuvre manichéenne il s'agit. Toutesois, dans les premières lignes de la partie conservée, l'Envoyé de la Lumière, qui est certainement Mâni, s'adresse à un certain A-t'o (\*A-da). Il semble bien que ce soit là l'Aδδas que les Acta Archelai indiquent comme l'apôtre du manichéisme en Orient, qui est nommé en outre dans les formules grecques d'abjuration à l'usage des manichéens et, sous la forme Addai, dans les Actes syriaques des martyrs persans; ses écrits, selon Photius, auraient provoqué le traité de Titus de Bostra, et c'est aussi contre eux, plutôt que contre l'Évangile vivant de Mâni, qu'auraient été dirigés les sept premiers livres du traité de Diodore (2). Notre ouvrage représenterait-il

<sup>(1)</sup> Cf. Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions, 1911, p. 604.

<sup>(2)</sup> Cf. Acta Archelai, chap. 4, p. 5; chap. 13, p. 22; chap. 64, p. 93; G. Hoffmann, Auszüge aus den syrischen Akten persischer Märtyrer, Leipzig, 1880, p. 76; Photius, Bibliotheca, n° 85; Kesslen, Mani, p. 70, 105, 108-109, 112, 156-157, 173-174, 177, 240, 364. Le texte de Photius est assez intéressant (nous citons la Bibliotheca d'après la traduction latine, 1606. in-4°, \$ 85): «Lecti sunt Heracliani Chalcedonensis Episcopi adversus Manichaeos libri viginti... Recenset item eos, qui ante se in Manichaeorum impietatem calamum strinxerunt...; et Titum, qui cum se putavit contra Manichaeos scribere, in Addae magis libros scripsit... Denique et Diodorum illum, qui libris quinque et viginti cum Manichaeos certavit. Quorum septem prioribus putat quidem et Vividum se Manichaeorum Evangelium refellere; at

donc les τὰ Αδδου συγγράμματα dont parle Photius? C'est possible, et peut-être l'étude ultérieure du texte autorisera-t-elle cette conclusion. Pour le moment, allant au plus urgent, nous nous bornerons à traduire ce traité avec un commentaire explicatif, sans insister autrement sur son origine ou sa composition.

Dans une seconde partie, nous étudierons le fragment manichéen de Paris, publié dans le Touen houang che che yi chou, ainsi que le passage consacré au manichéisme à la fin du chap. 1 du Houa hou king 化 胡 經(1) et les textes historiques chinois concernant le manichéisme (2). Nous réunirons les renseignements épars qui concernent les deux livres saints que les textes chinois attribuent aux manichéens, c'est-à-dire le Eul tsong king 二宗 經 ou Livre des deux principes, et le San tsi king 三 際 經 ou Livre des trois moments (3). On aura alors sous la main à peu près tout ce que la Chine, dans l'état actuel de notre documentation, peut apporter de contribution à l'étude générale du manichéisme. C'était jusqu'à présent peu de chose;

non assequitur: dum non illud, sed quod ab Adda scriptum crat, et Modium appellatur, evertit...» Nous n'avons pas à rechercher ici dans quelle mesure les apôtres Thomas, Addas et Hermas du manichéisme sont indépendants des personnages du même nom que connaît la tradition chrétienne. Il suffit, pour autoriser l'hypothèse que nous faisons ici, que le manichéisme ait eu des écrits mis sous le nom d'Addas.

(1) Cf. B. E. F. E.-O., VIII, 518.

(2) La majeure partie de ces textes ont déjà été étudiés par nous, tant dans le J. A. que dans le B. E. F. E.-O.; mais ces recherches ont besoin d'être au-

jourd'hui reprises et complétées.

(3) Nous nous bornons à signaler ici que les «trois moments», définis par un texte chinois comme «le passé, le présent et l'avenir», mais de façou plus technique, dans le fragment de Paris, comme «l'antérieur, le médian et le postérieur», sont évidemment identiques aux «initium, medium et finem» que décrivait l'Epistula fundamenti (cf. saint Augustin, De actis cum Felice, l. 2, chap. 1, col. 536; et aussi l. 1, chap. 9 et 10, col. 525; chap. 12, col. 527), et d'autre part que la mention côte à côte des «deux principes» et des «trois moments» se retrouve dans le Khuastuanist turc où, à la section VIII, il est question successivement des «deux racines» (áki yiltiz) et des «trois moments» (úč ôd).

l'heureux hasard de la découverte de Touen-houang veut au contraire que nous possédions désormais en chinois le texte manichéen le plus détaillé qu'on ait encore retrouvé (1).

La traduction d'ailleurs n'en va pas sans difficultés; les unes proviennent d'une terminologie toute nouvelle et ne se résoudront que peu à peu; les autres résultent de l'état même du texte. Nous avons du nous contenter de l'édition de M. Lo Tchen-yu, qui n'est pas un fac-similé; mais il est vraisemblable qu'elle est bien faite, et c'est le manuscrit même qui paraît incorrect en bien des cas. De la date de ce manuscrit, nous ne pouvons pas dire grand'chose. L'année 1035 environ est naturellement la date la plus basse à laquelle on puisse le faire descendre, puisque la niche de Touen-houang fut murée vers ce moment-là. Le style est beaucoup moins littéraire que celui du fragment de Paris, lequel, d'après son écriture, remonte matériellement au viir siècle et ne dut guère être rédigé en chinois beaucoup plus tôt. Le texte que nous traduisons aujourd'hui est rythmé en groupes de quatre mots; c'est là un mode populaire dont les sūtra bouddhiques offrent maints exemples (2). Provisoirement, il nous paraît vraisemblable d'admettre, pour

<sup>(1)</sup> MM. Grünwedel et von Le Coq ont encore rapporté à Berlin, surtout depuis le travail publié par M. Müller en 1904, d'autres documents manichéens, principalement en sogdien; mais rien n'en est encore publié. Le seul renseignement précis que nous ayons à leur sujet se trouve dans les Sitzungsber. der k. preuss. Akad. der Wissensch., 1909, 25 février, p. 325, où il est fait mention de la présentation à l'Académie des traductions d'un important fragment cosmogonique en sept feuillets, d'un document manichéen sur la mort de Mani, et d'une portion assez considérable des épitres de Mâni à Mâri Amû.

<sup>(2)</sup> Ce rythme facilite la lecture à haute voix, mais le texte est en prose. Il est d'ailleurs très rare que les textes religieux du bouddhisme chinois contiennent de véritables vers, observant les règles de la versification chinoise. Par contre, le petit texte nestorien intitulé Éloge de la sainte Trinité, qui provient également de Touen-houang et est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, a été traduit en vers réguliers de sept syllabes (cf. à son sujet B. E. F. E.-O., VIII, 518-519; ce texte est également édité dans le Touen houang che che yi choù).

la traduction, la date approximative de 900 A.D., et de laisser une marge d'un siècle pour l'exécution du manuscrit lui-même<sup>(1)</sup>.

Un certain nombre de corrections seront indiquées ou proposées dans les notes. Ici même, il faut en signaler deux qui portent sur l'ensemble du texte. L'une concerne 智惠 tehehouei, qui significrait mot à mot «bienfaisance sage»; mais cette expression est anormale, et comme, à l'époque des T'ang, 惠 houei et 慧 houei sont sans cesse confondus, nous avons toujours traduit comme s'il y avait 智慧 tehe-houei, «sagesse n(2); la comparaison avec les sources orientales et occidentales ne laisse d'ailleurs aucun doute sur la légitimité de cette correction. Le cas de 相 siang est plus délicat. Ce mot a des sens assez divers, mais il apparaît que, dans les énuméra-

(i) On verra au cours de la traduction que le texte n'est pas exempt de lacunes. d'interpolations et même d'un certain désordre.

<sup>(</sup>a) Dans les noms de moines bouddhistes débutant par l'un de ces deux caractères, on ne sait même souvent en faveur duquel on doit se décider. Par exemple on trouvera un même moine appelé 惠 生 Houei-cheng dans le Wei chou et le Lo yang k'ie lan ki, mais 慧 生 Houei-cheng dans le Pei che et le Sousi chou (cf. B. E. F. E.-O., III, 379, 380, 382, 388); le moine Houeitch'ao, dont le récit de voyage en Inde, également retrouvé à Touen-houang, a été édité lui aussi dans le Touen houang che che yi chou, est appelé 🧱 🚜 Houei-tch'ao à la table du chapitre 100 du Yi ts'ie king yin yi de Houei-lin, et 惠 超 Houei-tch'ao dans le corps de ce même chapitre; et la confusion est si naturelle que l'éditeur du Touen houang che che yi chou, M. Lo Tchen-yu, en la signalant dans le texte de Houei-lin, n'y a pas échappé lui-même, car il écrit successivement 繋 琳 Houei-lin et 惠 琳 Houei-lin. La véritable expression tche-houei, «sagesse», est employée, à propos d'un prêtre manichéen, dans le chapitre 971 du Ts'o fou yuan kouei, mais la confusion reparaît quand ce même texte est reproduit dans le chapitre 997 (cf. Chavannes, Le nestorianisme, p. 47-48). Le fragment manichéen de Paris donne la bonne forme tche-houei, «sagesse». Par contre l'inscription de Kara-balgasoun, qui est en partie consacrée, elle aussi, au manichéisme, porte à la ligne 21 智惠 tche housi, où le second caractère est sûrement inexact (cf. Schlegel, Die chinesische Inschrift, p. 67, où la traduction «Weisheit und Herzensgüte» est à rejeter). Le véritable caractère 🗱 houei n'apparaît qu'une fois an cours de tout notre texte (fol. 13 r\*), dans une expression qui n'est d'ailleurs pas tche-housi.

tions techniques de notre texte, là où on serait, à première vue, tenté de le traduire par «forme», il désigne en réalité une opération de l'esprit, et que c'est là le sens imposé également par la comparaison avec les sources chrétiennes et musulmanes. Force est donc d'admettre que dans tous ces cas simplement, «forme», est une faute généralisée pour siang, «pensée» (1). Les cas simplement douteux seront toujours signalés en note. Mais partout où, dans notre traduction, on trouvera le mot «pensée», nous prévenons une fois pour toutes que le texte, au moins dans l'édition de M. Lo Tchen-yu, donne «forme».

### LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES CITÉS (2).

- Saint Augustin. Les traités de saint Augustin contre les manichéens sont cités d'après la Patrologie latine de Migne, où, sauf indication spéciale de volume, ils se trouvent dans le tome XLII.
- Ferd. Christian Baur, Das manichäische Religionssystem, Tübingue, 1831, in-8°, x1-500 pages. (Baur, Das manich. Relig.)
- De Beausobre, Histoire critique de Manichée et du manichéisme, t. I, Amsterdam, 1734, in-4°, exxvi-594 pages; t. II, Amsterdam, 1739, in-4°, xxxiv-806 pages. (De Beausobre, Histoire.)
- Wilhelm Bousser, Hauptprobleme der Gnosis, 10° fasc. des Forsch. zur Relig. und Liter. des Alten und Neuen Testaments, Göttingen, Vandenhoek et Ruprecht, 1907, in-8°, vi-398 pages. (Bousser, Hauptprobleme.)
- Éd. Chavannes, Le nestorianisme et l'inscription de Kara-balgassoun, dans J. A., janv.-févr. 1897, p. 43-85. (Chavannes, Le nestorianisme.)

(2) Les indications finales données entre parenthèses sont celles des titres abrégés qui sont adoptés pour les références dans le cours de ce travail.

<sup>(</sup>i) Le vrai mot siang, « pensée», ne se trouve qu'une fois dans notre texte (fol. 4 v°); ce n'est pas dans une énumération technique. L'absence presque absolue d'un mot aussi usuel, dans un texte de religion et de philosophie comme celui-ci, serait à elle seule un indice sérieux en faveur de notre correction.

- Fr. Cumont, Recherches sur le manichéisme. I. La cosmogonie manichéenne, d'après Théodore bar Khôni, Bruxelles, Lamertin, 1908, in-8°, 80 pages. (Cumont, Cosmogonie.)
- G. Devéria, Musulmans et manichéens chinois, dans J. A., nov.-déc. 1897, p. 445-484. (Devéria, Musulmans.)
- G. Flügel, Mani, seine Lehre und seine Schriften, Leipzig, Brockhaus, 1862, in-8°, vm-440 pages. Contient le texte et la traduction copieusement annotés de la section consacrée au manichéisme dans le Fihrist al 'ulûm (ordin. Kitab al Fihrist) de Abû'lfaradj Muḥammad ben Ishāk an-Nadîm, écrit en 987-988 A. D. (Flügel, Mani.)
- Hegemonius, Acta Archelai, éd. Ch. H. Beeson, Leipzig, 1906, in-8°, LIV-134 pages. (Acta Archelai.)
- Geiger et Kuin, Grundriss der iranischen Philologie, Strasbourg, 1896-1904, in-4°, 2 volumes. (Geiger et Kuin, Grundriss.)
- K. Kessler, Mani, Forschungen über die manichäische Religion, t. I (seul paru), Berlin, G. Reimer, 1889, in-8°, xxvII-407 pages. (Kessler, Mani.)
- A. von Le Coo, Chuastuanift, ein Sündenbekenntnis der manichäischen Auditores, gefunden in Turfan, Berlin, 1911, in-4°, Anhang zu der Abhandl. der k. pr. Akad. der Wissensch., 43 pages. (von Le Coo, Chuastuanift.)
- A. von Le Coo, D' Stein's turkish Khuastuanift from Tun-huang, dans J. R. As. Soc., avril 1911, p. 277-314. (von Le Coo, Khuastuanift.)
- A. von Le Coo, Köktürkisches aus Turfan, Berlin, 1909, in-4°, Sitzungsberichte der k. pr. Akad. der Wissensch., p. 1047-1061. (von Le Coo, Köktürkisches.)
- A. von Le Coo, Ein manischäisch-uigurisches Fragment ans Idiqut-Schahri, Berlin, 1908, in-4°, ibid., p. 398-414. (von Le Coo, Ein manich-uigur. Fragment.)
- A. von Le Coo, Ein christliches und ein manichäisches Manuskriptfragment in türkischer Sprache aus Turfan, Berlin, 1909, in-4°, ibid., p. 1208-1218. (von Le Coo, Ein christliches und ein manich. Man.)
- F. W. K. Müller, Ein iranisches Sprachdenkmal aus der nördlichen Mongolei, Berlin, 1909, in-4°, ibid., p. 726-730.

- F. W. K. MÜLLER, Uigurica, Berlin, 1908, in-h<sup>o</sup>, 60 pages; Uigurica, II, Berlin, 1911, in-h<sup>o</sup>, 110 pages. (Müller, Uigurica, I et II.)
- F. W. K. MÜLLER, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Berlin, 1904, in-4°, Sitzungsberichte der k. pr. Akad. der Wissensch., p. 348-352; II, 1904, in-4°, Anhang zu den Abhandl. der. k. pr. Akad. der Wissensch., 117 pages. (MÜLLER, Handschr.)
- P. Pelliot, Les Mo-ni et le Houa hou king, dans B. E. F. E.-O., t. III, 1903, p. 318-327. (Pelliot, Les Mo-ni.)
- H. Pocnon, Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir. Appendice II: Extraits du Livre des Scholies, de Théodore bar Khouni. Ce qui concerne les Manichéens est contenu dans les pages 181-193. Paris, Imprimerie nationale, 1899, in-8°. (Pognon, Inscriptions.)
- W. Radloff [V. Radlov], Chuastuanit, das Bussgebet der Manichäer, Saint-Pétersbourg, 1909, in-8°, vi-51 pages. (Radlov, Chuastuanit.)
- W. Radloff [V. Radlov], Nachträge zum Chuastuanit (Chuastuanut), dem Bussgebete der Manichäer (Hörer), Saint-Pétersbourg, 1911, dans les Izvěstiya Imperatorskoï Akademii Nauk, in-4°, p. 867-896. (Radlov, Nachträge.)
- G. Salemann, Ein Bruchstük manichäischen Schriftums im Asiatischen Museum, extrait des Zapiski Imperat. Akad. Nauk, VIII<sup>o</sup> série, t. VI, n<sup>o</sup> 6, 1904, in-4<sup>o</sup>, 26 pages. (Salemann, Ein Bruchstük.)
- G. Salemann, Manichaeische Studien, I, ibid., t. VIII, n° 10, 1908, in-4°, 172 pages. (Salemann, Manich. Stud.)
- Gustave Schlegel, Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen Denkmal in Kara Balgassun, dans Mém. de la Société finno-ougrienne, t. IX, Helsingfors, 1896, in-8°, 142 pages. (Schlegel, Die chinesische Inschrift.)
- A. Em. de Stoop, Essai sur la diffusion du manichéisme dans l'empire romain, Université de Gand, Rec. de trav. publiés par la Fac. de philos. et de lettres, 38° fasc., in-8°, Gand, 1909, vIII-152 pages. (De Stoop, Essai.)
- J. A. = Journal asiatique.
- B. E. F. E.-O. = Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient.

#### TRADUCTION.

... Si on ne rencontre pas une cause occasionnelle, on n'a pas par où se libérer et poursuivre la délivrance (1).

La nature primitive du corps charnel (2) est-elle simple ou est-elle double (3) ? [Car] tous les saints sans exception qui sont

(1) L'édition de M. Lo Tchen-yu débute par cette phrase, mise au milieu d'une ligne, comme une rubrique. Elle est d'ailure toute bouddhique. Pour obtenir la délivrance, il faut non seulement des causes premières, des causes efficientes ( 因 vin, nimitta), mais aussi des causes secondaires, occasionnelles ( wan, pratyaya), comme la rencontre d'un "ami excellent" qui vous guide dans la bonne voie (cf. S. Lévi, Mahäyäna-süträlamkära, 11, 26). L'expression de 解 股 kiai-t'o, adélivrance, s'applique bien au manichéisme, puisqu'il s'agit de délivrer les éléments de lumière emprisonnés dans la matière; mais c'est la traduction usuelle et littérale du vimoksa bouddhique. Quoi qu'il en soit de cette phrase, on va voir qu'à la suite d'une question de A-t'o, l'Envoyé de la Lumière raconte la délivrance des cinq corps lumineux emprisonnés dans les gouffres des ténèbres par les démons; c'est le second acte de la cosmogonie manichéenne, relui qui correspond à la délivrance, par l'Esprit Vivant, des cinq afilsa de l'Homme primitif. Le début, aujourd'hui disparu, devait donc mentionner l'existence des deux principes lumineux et obscur, puis l'envahissement de la terre de lumière par le roi des ténèbres, l'évocation, par le Père de la Grandeur, de l'Homme primitif et de ses cinq «fils», enfin la défaite de l'Homme primit f vaincu par les démons.

L'expression de «corps charnel», quoique d'une clarté absolue, n'est pas très usuelle dans le bouddhisme chinois. En turc de l'époque des T'ang, on a également ἀι'σε, qui semble bien composé de ἀι «chair» et σε «personne» (cf. W. F. K. Müller, L'igurica, I, p. 55; von Le Coq, Chuastuanift, p. 304); peut-être l'expression turque a-t-clie été frappée par des manichéens. Dans notre texte, le mot [3] jour est écrit avec la forme [3], usuelle sous les T'ang.

61 On verra plus loin que l'homme a une «nature primitive» et une «nature étrangère, qui habite en lui provisoirement». Nous avons ajouté «car» dans notre traduction, puisqu'il s'agit d'une question dont la seconde phase ne peut être que le développement. Mais il subsiste quelque obscurité, puisque nous ne pouvons encore préciser s'il s'agit d'opposer la «nature primitive» à la «nature étrangère», ou la «nature lumineu» à une «nature obscure», qui seraient toutes deux «primitives». Il semble sculement que le texte, pris littéralement, soit en faveur de cette seconde interprétation. La «nature lumineuse» correspond au giyân rôsan «ame de lumière» du peblvi manichéen (cf. par exemple Mēller, Handschr., 52). Sur le dualisme des ames dans le manichéisme, cf. le De duabus animabus de saint Augustis, et Bousser, Hauptprobleme, p. 368.

509

apparus dans le monde ont distribué et inventé des méthodes qui fussent capables de secourir la nature lumineuse, et par lesquelles elle pût s'affranchir de la multitude des souffrances et être définitivement calme et heureuse.

Après qu'il eut posé cette question, il (1) s'inclina en signe de respect, et, reculant, il se tint debout de côté (2).

Alors l'Envoyé de la lumière (3) parla en ces termes à A-t'o (4): « C'est fort bien! C'est fort bien (5)! En vue de profiter à la

(1) Celui qui pose la question doit être A-t'o, puisque c'est à lai que l'Envoyé de la Lumière va répondre.

(2) Tout ce debut est construit à la manière d'un sūtra bouddhique. Il faut supposer, tel le Buddha dans les sūtra, l'Envoyé de la Lumière assis au milieu d'une assemblée de divinités et de fidèles auxquels il expose la loi. Survient un disciple qui rend hommage au Maître, puis lui adresse une question, et, en attendant la réponse, se recule pour prendre place dans l'assemblée; la réponse à cette question fait l'objet du sūtra. La fin même de notre traité montre que tel est bien le cadre adopté. Au lieu de «reculant, il se tint debout de côté», la formule ordinaire des sūtra bouddhiques est «reculant, il s'assit de rôté».

(3) L'Envoyé de la Lumière est ici certainement Mâni; c'est le fréstagrésan des textes pehlvi (cf. Mūller, Handschr., 88). Mâni n'est d'ailleurs pas le seul Envoyé de la Lumière: il a été précédé par exemple par Zoroastre, le Buddha, Jésus (cf. Albibûri, Chronology of ancient nations, trad. Sachau, p. 190; Kessler, Mani, p. 317). Un passage de notre texte parle même (cf. p. 553) d'Envoyés de la Lumière futurs; il y a peut être la une adoption ancienne d'idées messianiques dans le manichéisme, mais on peut songer tout aussi bien au Saosyant du mazdéisme, ou même à une contamination due aux théories bouddhiques sur Maitreya, le Buddha à venir.

(\*\*) 阿斯森 A-t'o (\*\*A-da). Nous avons proposé, dans l'introduction à notre traduction, d'identifier A-t'o à Å&ãs. Dans tout le cours de ce travail, les prononciations anciennes sont précédées d'un astérisque; elles sont restituées, pour l'époque des T'ang, en tenant compte simultanément des tables du K'ang hi tseu tien, des indications fournies par les prononciations dialectales modernes, des transcriptions de mots étrangers en chinois, et aussi des transcriptions anciennes de caractères chinois en caractères manichéens, onigours, tibétains et 'phags-pa. Le système est solide dans son ensemble; il y a cependant quelques incertitudes de détail, qui seront indiquées le cas échéant.

(e) C'est là aussi un emprunt au bouddhisme; les réponses du Buddha aux questions des disciples commencent régulièrement par cette double exclamation en sanscrit sādhu, sādhu. foule illimitée des êtres vivants, vous avez pu poser cette question qui a un sens extrêmement profond et mystérieux. Vous voilà bien maintenant un grand « ami excellent »<sup>(1)</sup> de la foule des êtres vivants qui, dans tous les mondes, sont aveuglés et égarés, et je vais vous donner une explication de point en point, afin que le filet de vos doutes (2) soit pour toujours rompu sans qu'il en reste rien. Vous tous donc, il vous faut savoir que, avant que ce monde fût établi, les deux Envoyés de la Lumière (3) qui sont Tsing-fong (Vent pur) (4)

(i) Le 善知識 chan tche-che, mami excellent, est une expression technique du bouddhisme, traduisant le kalyāṇamitra du sanscrit; sur le rôle du kalyāṇamitra, cf. B. E. F. E.-O., IX, 384. L'expression simple tche-che, au sens d'mamin, ne se rencontre guère non plus dans la littérature profane; elle se retrouve plus loin dans notre texte (p. 574), sans valeur technique cette fois.

(3) Encore une expression bouddhique; cf. par exemple, Chavannes, Cinq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois, 1911, in-8°, t. III, p. 61.

(3) Le chinois 使 che, tout comme le pehlvi fréstag, répond aux deux sens d'dyyelos et d'dndololos; il ne s'agit plus ici des apôtres» qui sont venus éclairer l'homme sur la religion, tels Zoroastre ou Mâni, mais des angesn, des messagersn du Père de la Grandeur chargés de lutter contre les démons. Nous traduisons par alumièren aussi bien 明 ming que 光 明 kouang-ming; ce sont uniquement des raisons de rythme qui ont fait employer, dans le texte chinois, tantôt le mot simple, tantôt l'expression double.

(A) Nous traduisons les noms littéralement; mais M. fong, «vent», a beaucoup du sens de «soufflen, «espritn, روح rouk. Il s'agit ici du Spiritus Vivens (τὸ Ζῶν Πνεῦμα) des Acta Archelai (chap. 7, 8, p. 10, 11), du Spiritus potens de saint Augustin (Contra Faustum, 1. 20, chap. 9, col. 375), du Δημιουργός d'Alexandre de Lycopolis (chap. 3, dans Miene, Patrologie grecque, t. XVIII, col. 416) et de la formule d'abjuration (cf. Kessler, Mani, p. 360; Cunowr, Cosmogonie, p. 21), de l'Esprit de Vie du Fibrist (Flügge, Mani, p. 88, 91, 92, 102 et les notes correspondantes); c'est lui qui constitue et organise le monde. Le manichéisme l'identifiait certainement avec l'Esprit Saint, car on le verra plus loin nommé dans une Trinité après le Père de la Lumière et le Fils de la Lumière (p. 556), et assimilé ailleurs à une colombe blanche (p. 557). Dans l'inscription nestorienne de Si-ngan-fou, il est question d'Eloha, puis du Messie, et enfin on arrive à ail établit la nouvelle religion ineffable du Vent pur de l'Unité trine» (設三一淨風無言之新教). Les traducteurs modernes ont donné de cette phrase des interprétations parfois étranges : Pauthier (L'inscription syro-chinoise de Si-ngan-fou, Paris, 1858, in-8°, p. 9) en a tiré :

et Chan-mou (Mère excellente) (1) entrèrent dans le domaine sans lumière des gouffres d'obscurité (2); ils en retirèrent

«Il établit la doctrine pure de l'Unité trine, sans l'appeler une nouvelle religion. " Legge (Christianity in China, Londres, 1888, in-8", p. 7) traduit: "ll établit ses doctrines nouvelles, opérant sans paroles par l'influence purifiante de l'Unité trine. " Heller (Das nestorianische Denkmal in Singan fu, Budapest, 1897, in-4°, p. 31) parle, sans autre explication, de "l'action silencieuse de l'esprit pur ». Seul le P. Havret (La stèle chrétienne de Si-ngan-fou, III partie, Changhaï, 1902, in-8°, p. 46) a pressenti le véritable sens d'Esprit Saint et admis que King-tsing, l'auteur de l'inscription, avait tout au moins «eu en vue cette interprétation comme secondaire». Cependant il est certain que c'est là le sens, non passecondaire, mais unique, de Tsing-fong dans l'inscription de Si-nganfou. Si on conservait le moindre doute à cet égard, il suffirait de se reporter au petit Eloge de la Sainte Trinité retrouvé à Touen-houang, et où l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, est bien rendu par Tsing-fong. Il est curieux de voir que là où tous les exégètes modernes se sont mépris, quelqu'un avait vu clair, le P. Rho, qui traduisit une première fois l'inscription de Singan-fou l'année même de sa découverte, en 1625, et rendit bien Tsing-fong par Spiritus Sanctus (cette version est reproduite en appendice par HAVRET, Stèle chrétienne, III, 68).

(1) La Mère excellente n'est autre que la δύναμιν λεγομένην Μητέρα τῆς Zωñs qu'évoque le Père Excellent dans les Acta Archelai (chap. 7, p. 10; cf. Cumont, Cosmogonie, p. 14); la Mère des Vivants apparaît aussi dans le Fibrist (Flügel, Mani, p. 91, 100, 250-251, 343) et dans les textes peblvi de Tourfan (Müller, Handschr., p. 47, 55); Titus de Bostra (éd. de Lagarde, Berlin, 1859, in-8°, 1, 24) l'appelle dévaus του dyaflou (cf. Flügel, Mani, p. 210), ce qui, combiné avec la mention des Acta Archelai, justifie le nom chinois. Dans Théodore bar Khôni (Posson, Inscriptions, p. 185), la Mère de Vie apparaît dès le premier acte de la cosmogonie manichéenne, mais elle intervient aussi, à côté de l'Esprit Vivant, dans la constitution du monde (Pognon, Inscriptions, p. 188, 189); c'est aussi le cas ici pour la Mère excellente. MM. Bousset (Hauptprobleme, chap. 1 et 2) et Cumont (Cosmogonie, p. 15) ont montré les origines de la Mère de Vie, qui se retrouve dans les sectes gnostiques. Pour le triade Père, Mère et Fils, cf. les textes parallèles pehlvi et sogdien publiés par Müller (Handschr., p. 102-103); la Mère y est appelée Ramratukh; dans le Fibrist (Flügel, Mani, p. 90 et note 292), la Mère des Vivants semble porter le nom de Nahnaha, que Flügel traduit hypothétiquement par «Abwendung des Bösen».

(2) Cf. saint Augustin, De moribus Manichaeorum, liv. II, chap. 9, dans Micre, Patr. lat., t. XXXV, col. 1351: a.... malum esse quinque antra elementorum, aliud tenebris, aliud aquis, aliud ventis, aliud igni, aliud fumo plenum. p. D'après Théodore bar Khôni (Poeron, Inscriptions, p. 184), les cinq mondes

les vaillants toujours victorieux... [couverts de] la cuirasse de la grande connaissance (1), [à savoir] les cinq corps

du Roi des Ténèbres sont le monde de la fumée, le monde du feu, le monde du vent, le monde des eaux et le monde des ténèbres. C'est, en ordre inverse. l'énumération même de saint Augustin. Saint Augustin donne ailleurs (De haeresibus, chap. 46, col. 35) l'ordre: fumus, tenebrae, ignis, aqua, ventus. Le Fibrist (Flügel, Mani, p. 86) indique pour les «membres» de l'obscurité les noms suivants : brouillard, flamme, vent pestilentiel, poison, ténèbres, et (p. 87) : fumée, flamme, ténèbres, vent pestilentiel, brouillard; il semble bien que, dans la première liste, le «poison» résulte d'une faute de texte (cf. Flügel, Mani, p. 186-187 et 205). L'ordre de Sahrastani, comme l'indique Flügel, correspond à la seconde énumération du Fibrist; de même celui d'Ibn al-Murtada (Kessler, Mani, p. 351). Une description des horreurs de la «terre» des ténèbres est encore donnée dans un autre passage du Fihrist (Flügel, Mani, p. 94). M. Cumont (Cosmogonie, p. 12) a proposé de voir une description des cinq régions des enfers dans un passage obscur des textes pel·lvi de M. Müller (Handschr., p. 40); mais si la «terre des ténèbres» (tar zamiq) y est nommée, il semble qu'il s'agisse à son propos d'une série de quatre calamités, et non de cinq réléments» ou mmembres». Il va de soi que les cinq mmembres» de l'obscurité sont les correspondants mauvais des cinq «membres» bons de la lumière, éther, vent, lumière, eau, seu; cf. d'ailleurs Cumont, Cosmogonie,

°р. 36-37.

(1) Le texte chinois a ici une lacune qui, dans l'édition de M. Lo Tchen-yu. correspond à trois caractères; le rythme de la phrase est d'accord avec cette estimation. Le mot que nous traduisons par avictorieux» est en partie manquant; il n'en reste que la clef; mais le rapprochement avec le caractère précédent ne laisse aucun doute sur la restitution. Même en tenant compte de la lacune, le passage est assez étrange. Théodore bar Khôni dit bien (Poeson, Inscriptions, p. 185) que l'Homme primitif évoqua «ses cinq fils, comme un homme qui revêt ses armes pour le combatn; mais ce sont ces cinq fils qui sont à la fois l'armure et les armes, et non pas eux qui sont couverts eux-mêmes de la «cuirasse de la grande connaissance». De plus ils ont été vaincus, et il est peu naturel, quand on va précisément pour les délivrer, de les qualifier de availlants toujours victorieux». Enfin l'Esprit vivant, pour aller au secours de l'Homme primitif, évoque lui aussi cinq fils (cf. Théodore bar Khôni, dans Posnon, Inscriptions, p. 186-187), qui sont glorieux entre tous dans le manichéisme (cf. Comont, Cosmogonie, p. -2-23), et ces fils seront mentionnés, à diverses reprises, dans la suite de notre texte. Deux fois à leur propos, et à propos d'eux seuls, reparaîtra, avec des variantes insignifiantes (廳 健 hiaokien et 真 健 yong-kien au lieu de 廳 緯 hiao-kien), l'expression que nous traduisons ici par «vaillants». Il semble donc assez vraisemblable que le texte soit ici altéré non seulement au point de vue matériel, mais même dans son fond.

lumineux divisés (1); ils les prirent en main ingénieuse-

四五分明身. On verra plus loin qu'il s'agit des cinq éléments, éther. vent, lumière, eau, seu. Les sources grecques et latines qui les concernent sont indiquées dans Cumont (Cosmogonie, p. 16-17) et dans Bousset (Hauptprobleme, p. 231 et suiv.). Pour l'énumération des éléments en pehlvi et en sogdien, cf. MULLER, Handschr., p. 99; ils sont énumérés en turc dans le Khuastuanift (cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 284-285); le Fihristles donne dans le même ordre comme les "membres" de la "terre de la lumière" et aussi comme les "cinq dieux», «espèces (Geschlechter) de l'Homme primitif» (cf. Flügel, Mani, p. 86, 87, 203-204). Dans le manichéisme pehlvi et turc, c'est Ormuzd qui est considéré comme l'Homme primitif; il suffit, pour s'en convaincre, de comparer un texte pel·lvi de M. Müller (Müller, Handschr., p. 20) avec le texte parallèle du Fihrist que M. Müller en a rapproché à bon droit. Les premières sections du Khuastuanist sont également décisives à ce point de vue. Il saut donc corriger dans ce sens les traductions proposées par M. von Le Coq (Chuastuanift, p. 280 et passim, et note 10 de la page 301), et admettre que bis tângri désigne «les cinq dieux», fils d'Ormuzd, tout comme dans le Fihrist ils sont «les cinq dieux», fils de l'Homme primitif. Il semble bien d'ailleurs que ces cinq dieux», qui sont, comme on le verra, les éléments lumineux emprisonnés dans l'homme, soient considérés comme nos âmes, et que, par suite, le bizning üzütümüz de la page 280 du Khuastuanist soit, comme le propose M. Radlov (Nachtrage, p. 870), une apposition de bis tangri; les lignes 301-302 de la page 297, pour lesquelles nous proposerions par suite une traduction très differente de celle de MM. von Le Coq et Radlov, nous paraissent en faveur de cette interprétation. Le nom de «fils» employé par Théodore bar Khôni (p. 185-186) et le parallélisme nécessaire avec les «fils» de l'Esprit Vivant montrent que, dans le Khuastuanift, il faut bien laisser à oylan son sens ordinaire de "fils" comme l'a fait M. von Le Coq, et rejeter le sens secondaire de aguerrier» qu'a proposé M. Radlov (Nachtrage, p. 870). Les cinq afils» de l'Homme primitif, tout en étant ses émanations, l'armure dont il s'est entouré, continuent à faire partie de sa personne lumineuse; ils sont ses «membres»; c'est ce qu'entend le texte chinois par «corps lumineux divisés». Ici encore, notre texte permet de préciser le sens d'une phrase de l'inscription de Singan-fou. On a beaucoup bataillé sur le sens de 分身 fen-chen, qui est employé dans cette inscription à propos de l'incarnation du Messie, et la question s'est surtout embrouillée de ce qu'on voulait donner à l'expression une valeur spécialement nestorienne. Le P. Havret a bien montré que fen-chen n'avait rien de nestorien, et il a traduit (Stèle chrétienne, III, 35) la phrase 我三一分身景尊彌施訶... par «Cependant notre Trinité s'est comme multipliée; l'illustre et vénérable Messie... n. Nous ne croyons pas que ce soit là le sens. Le P. Havret a mentionné (ibid., p. 38), sans s'y arrêter, que certains ont cru devoir faire de fen-chen un participe, et traduire par «personne divisée»; ce sens nous paraît résulter du texte même. Il suffit,

ment<sup>(1)</sup> pour qu'ils montassent et avançassent et ils les firent sortir des cinq gouffres. Les cinq sortes de démons<sup>(2)</sup> se collèrent<sup>(3)</sup> aux cinq corps lumineux, telle la mouche qui s'attache au miel, tel l'oiseau qui est retenu par la glu<sup>(4)</sup>, tel le poisson qui a avalé l'hameçon. Pour cette raison, l'Envoyé de la Lumière nommé Tsing-fong (Vent pur), au moyen des cinq sortes de démons et des cinq corps lumineux et par la combinaison de leurs deux forces<sup>(5)</sup>, constitua les dix cieux et les huit

pour s'en convaincre, de rapprocher du présent passage celui qui est consacré à Eloha:我三一妙身无元真主阿羅訶, «le corps merveilleux de notre Unité trine, le vrai maître sans commencement Elohan, pour être amené par le parallélisme à traduire la phrase relative au Messie par sle corps divisé de notre Unité trine, le brillant et vénérable Messien. Mais si des doutes sur la valeur de participe ou d'adjectif de fen dans fen-chen pouvaient subsister pour quelques-uns, ils seraient levés par le présent texte manichéen, où wou-fen-ming-chen ne peut signifier que «les cinq corps lumineux diviséen.

(1) 策持.Le mot 策 ts'ö signifie un aplann, au sens stratégique; l'expression militaire 策 應 ts'ö-ying signifie asecourirn (un corps de troupes, une place); ts'ö-tch'e, dans notre texte, paraît avoir la même valeur que ts'ō-ying, avec cette nuance que ce secours est opéré en tirant les cinq corps lumineux comme par la main. Dans notre texte, ts'ō est écrit avec la forme 葉; cette forme se retrouve dans l'inscription de Si-ngan-fou (cf. Lesse, Christianity in China, p. 12) et dans nombre de manuscrits de l'époque des T'ang.

(\*) Ces cinq sortes de démons sont les cinq éléments mauvais correspondant aux cinq terres de ténèbres. Le Khuastuanift (von Le Coq, Khuastuanift, p. 280) connaît aussi les cinq sortes de démons (biš türlüg yāklārlüg) qui

luttent contre Ormuzd (l'Homme primitif) et les cinq dieux ses fils.

(3) Le terme chinois et les comparaisons qui suivent sont à rapprocher, à cause de leur précision, du verbe quil' qu'emploie au même propos le Khuastuanift (von Le Coo, Khuastuanift, p. 280, 285, 291) et qui, selon Radlov (Nachträge, p. 870), signifie «adhérer», cêtre collés ensemble».

(6) Le caractère sa donné par le texte n'est qu'une variante de sa tch'e,

πglu».

"可知合品" ne nous semble pas qu'il faille traduire ici houo-ho par runion harmonieusen, comme on serait tenté de le faire d'abord, puisque les deux natures ou forces de lumière et d'obscurité ne vivent pas dans le monde en bonne harmonie. Houo-ho a ici la valeur d'un terme technique marquant la combinaison stable, mais susceptible pourtant de dissociation, dans laquelle le Vent pur a réuni les deux natures pour former le monde.

515

terres (1) de l'univers. Ainsi donc l'univers est la pharmacie où les corps lumineux guérissent, mais il est en même temps la prison où les démons obscurs enchaînent. Ces [deux Envoyés de la Lumière], Tsing-fong (Vent pur) et Chan-mou (Mère excellente), établirent, par un procédé ingénieux, les dix cieux, ensuite ils instituèrent la roue des révolutions (2), ainsi

(1) Les dix cieux et les huit terres sont bien connus. Cf. SAINT AUGUSTIN, Contra Faustum, XXXII, \$19: mocto esse terras et decem caelos. Les Acta Archelai (chap. 8, p. 11) mentionnent les huit terres. Cf. aussi, pour le Fibrist, Flügel, Mani, p. 89, et la note, p. 218-220. Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 188) parle de onze cieux (douze dans le ms. de Berlin) et de huit terres; le nombre des cieux est certainement fautif (cf. Cumont, Cosmogonie, p. 28). Les dix cieux se retrouvent chez les Ophites et les disciples de Battai (Pognon, Inscriptions, p. 213, 223). Pour deux textes nouveaux sur les dix cieux et les huit terres, cf. Müllen, Handschr., p. 97, et von Le Coq, Khuastuanift, p. 285 (dans ce dernier passage, les maix cieux en haut et les maix terres en base rappellent le men dessouse qui sera joint à une nouvelle mention des huit terres un peu plus loin). On voit que notre texte est muet sur l'écorchement des démons dont la peau aurait servi à tendre le ciel et dont les os auraient formé les montagnes (cf. à ce sujet de Beausobre, Histoire, II, 366; Cumont, Cosmogonie, p. 26).

(2) 霎 輪 ye-louen. Dans un texte bouddhique, on interpréterait tout naturellement ye-louen par groue des rétributions, encore que nous n'ayons pas souvenir d'avoir rencontré cette expression sous cette forme; ye, action n, est en effet un mot usuel pour désigner le karman , c'est-à-dire l'enchaînement des actes à travers les existences successives. Mais ici il s'agrit évidemment d'un phénomène cosmique. Il nous semble que, par ye-louen, notre texte entend ici la mise en mouvement du firmament. Toutefois, il faut noter que, d'après deux passages de saint Augustin qu'a signalés M. Cumont, en les rapprochant d'une phrase de Théodore bar Khôni, le mouvement du ciel ne dut pas être, pour les manichéens, contemporain de sa création (cf. Cumont, Cosmogonie, p. 37). Il y a d'ailleurs d'autres différences entre la théorie cosmogonique de Théodore bar Khôni, sur laquelle s'appuie principalement M. Cumont, et notre traité. Pour Théodore bar Khôni, l'auteur principal du deuxième acte de la cosmogonie, l'Esprit vivant, crée les vaisseaux du soleil et de la lune, mais ils restent immobiles, et c'est l'agent de la troisième création, le Messager (ou Legatus tertius des Acta Archelai), qui met ces deux astres en mouvement. Dans notre traité, le Vent pur (qui correspond à l'Esprit vivant) semble constituer d'abord les apalais» du soleil et de la lune, puis, à un acte suivant, construire les «vaisseaux» de ces deux astres; les «palais» seraient donc différents des «vaisseaux»; mais ce ne doit être là qu'une apparence due à une rédacque les palais du soleil et de la lune<sup>(1)</sup>, et aussi les huit terres en dessous, les trois vêtements<sup>(2)</sup> et les trois roues<sup>(3)</sup>, et même

tion un peu ambiguë; nous reviendrons sur cette question à propos des avaisseaux».

- (1) Les πpalaisπ (宮 kong) du soleil et de la lune reparaissent à deux reprises dans la deuxième section du Khuastuanift: πPour le dieu du soleil et de la lune et pour les dieux assis dans leurs deux palais (ordu) lumineuxπ (cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 283-284).
- (\*) = K san yi. Les a trois vêtements reparaissent dans un texte pehlvi de Toursan (Millen, Handschr., 39): aPuis, par la même purification, il habilla le dieu du soleil (milryazd) de trois vêtements (pémôg seh), qui sont le vent, l'eau et le seu. M. Müller avait rendu un peu plus librement pémôg par aenveloppe. (Hülle); notre texte montre qu'il vaut mi ux laisser au mot son sens propre. Le mot avêtement a d'ailleurs été adopté pour cette phrase par M. Salemann (Manich. Stud., 1, 50), qui traduit : aPuis, par cette même purification, Miln-yazd sit trois vêtements, de l'air, de la terre et du seu.
- (3) = san louen. Les atrois roues sont connues par saint Augustin, Contra Faustum, xv, 6 : "tres rotas ... ignis, aquae et venti", et xx, 10 : grotas ignium, ventorum et aquarum». Notre texte confirme ce témoignage, et met hors de doute que, dans le passage correspondant de Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 189-190), il faut bien, comme le croit M. Cumont (cf. Cosmogonie, p. 31), traduire agană par roue, ou au plus par orbe, mais non par vase. Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 190) parle de l'ascension, de la montée des trois roues. M. Cumont (Cosmogonie, p. 32, 37-38) a justement rapproché de ce passage trois phrases des textes pehlvi de M. Müller (Handschr., p. 17, 19, 42) où il est question du vent, du feu, de l'eau et de leur ascension. Mais l'action des trois «roues» n'en reste pas moins assez obscure. M. Cument admet (Cosmogonie, p. 33) qu'il y a la un souvenir ades sphères concentriques des éléments, eau, air, feu, qui, suivant les stoiciens, entourent la terre placée au centre de l'univers». C'est en effet très possible, mais la conception avait certainement beaucoup dévié, et ni les rotae de saint Augustin, ni les louen du chinois ne peuvent s'interpréter normalement par «sphère». Enfin on doit se demander en quoi les «trois roues» différent des atrois vétements»; jusqu'à présent, nous n'en savons rien. Il se pourrait, à la rigueur, qu'au lieu de comprendre «les trois vêtements et les trois roues», on dut considérer les deux termes comme dépendant l'un de l'autre et dire : «les trois roues des trois vétements»; nous ne le croyons pas. Provisoirement, voici l'explication que nous supposons. Les trois «vêtements» seraient ces «matelas» ou ces «lits» dont parle Théodore bar Khoni (Pognon, Inscriptions, p. 189); M. Cumont (Cosmogonie, p. 33) propose d'y voir des séparations constituées par le vent, le feu et l'eau, qui «doivent empêcher les habitants des cieux d'être brûlés par le poison des archontes». Peut-être touchons-nous là à

# les trois calamités(1), les quatre cours à enceintes de fer (2), le

une question qui semble avoir joué un grand rôle dans les controverses manichéennes, celle de savoir si quelque chose s'interposait entre la lumière et l'obscurité (cf. Acta Archelai, chap. 27, p. 39), ou si ces deux mondes étaient simplement contigus, comme l'ombre d'un objet l'est à la lumière (cf. par exemple Titus de Bostra, éd. de Lagarde, I, x, p. 5-6, et le texte parallèle du Skand-gumânik Vižâr, dans Salemann, Ein Bruchstük, p. 20). Quant aux trois groues, les Acta Archelai (chap. 8, \$8, p. 19) nous paraissent en donner une explication assez précise (il s'agit du «démiurge», c'est-à-dire de l'Esprit vivant): Ελβών οὖν ποιεῖται τὴν δημιουργίαν πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν καὶ μηχανὴν συμεσθήσατο έχουσαν δώδεκα κάδους, ή τις ύπὸ τῆς σΦαίρας σθρεΦομένη, ἀνιμᾶται τῶν ∋νησκόντων τὰς ψυχὰς καὶ ταύτας ὁ μέγας Φωσ1ήρ ταῖς ἀκτῖσι λαθὼν καθαρίζει καὶ μεταδίδωσι τῆ σελήνη, καὶ ούτως ωληρούται τῆς σελήνης ὁ δίσκος, ό ωαρ' ήμεν ωροσαγορευόμενος»; et dans la traduction latine : «Cum ergo venisset, machinam quandam concinnatam ad salutem animarum, id est rotam, statuit, habentem duodecim urceos; quae per hanc spheram vertitur, hauriens animas morientium quasque luminare majus, id est sol, radiis suis adimens purgat et lunae tradit, et ita adinpletur lunae discus, qui a nobis ita appellatur.» Le texte des Acta Archelai ne parait avoir de correspondant exact nulle part. A ses douze «seaux» correspondent, dans Epiphane (Haeres., Lxvi, 9, cité par Flüggl, Mani, p. 231), les douze signes du zodiaque ; la parenté paraît certaine. Par contre, le Fihrist et Sahrastâni sont monter les âmes des morts vers le soleil et la lune par la «colonne de gloire» dont il sera question plus loin (cf. Flügel, Mani, 227-234); c'est une autre tradition, car pour les Acta Archelai (et pour Épiphane), la «colonne de gloire» est au contraire la dernière étape des âmes qui ont déjà passé par la lune et le soleil. Nous sera-t-il permis de faire une hypothèse sur la «roue» des Acta Archelai? Les manichéens, qui se figuraient toutes leurs abstractions à l'image d'objets réels, ont dû prendre cette roue dans la réalité. Or la «machine» à douze «seaux», qui tourne en puisant les âmes des morts, c'est-à-dire la lumière, toute l'Asie, depuis la Perse jusqu'à la Chine, la connaît bien; c'est la roue élévatrice de l'eau, la «noria». Il nous semble que les trois «roues» du vent, de l'eau et du feu ont pu être trois «noria» qui, actionnées par le Roi de Gloire (cf. infra, p. 550, n. 1), faisaient progressivement monter la lumière délivrée des liens terrestres vers la lune et le soleil.

(i) 三 庆 san-tsai. Ces «trois calamités» reparaissent un peu plus loin, mais ne rappellent rien de connu dans le manichéisme lui-même. Pour une hypothèse à leur sujet, cf. la note suivante.

(\*) 鐵圈四院 t'ie-wei sseu-yuan; elles reparaissent un peu plus loin sous la forme abrégée de sseu-wei, «les quatre enceintes»; les deux fois, elles sont précédées des «trois calamités». Dans un passage des manuscrits pehlvi de Toursan (Müller, Handschr., p. 41), on lit: «Et tout autour de cette même terre, il fit quatre murs (čahár parisp) et trois sossés (seh párgén).» Dans l'ex-

mont Wei-lao-kiu-fou, ainsi que toutes les petites mon-

pression chinoise t'ie-wei sseu-yuan, t'ie-wei est le terme même qui, pour les bouddhistes chinois, traduit le nom du Cakravala, c'est-à-dire des deux chaînes de montagnes qui sont à la périphérie de l'univers, et qui, entre elles deux. abritent les enfers. Il paraît bien que les «cours» n'aient en elles-mêmes aucune importance, et ne figurent ici que pour le rythme de la phrase de quatre mots; elles disparaissent d'ailleurs quand, la deuxième fois, il n'est question que des quatre enceintes; quant au nom d'aenceinte de fera, il a bien dû être amené par un rapport de nature avec le Cakravala. Il s'agirait donc dans le texte de Tourfan. sous le nom de «quatre murs», d'une quadruple barrière, qui, entre ses quatre plissements, laisserait naturellement place aux atrois fossés». Telle devrait être aussi l'explication pour le chinois; mais que faire alors des atrois calamités, ? Il se pourrait que le texte fût fautif, et qu'au lieu de = \* san-tsai. il fallût lire 三 穴 san-hiue, les «trois fosses», qui correspondraient approximativement aux seh pargén. Enfin peut-être les fossés eux-mêmes ne sont-ils pas sans rapports avec les enfers situés dans le plissement interne du Cakravāla : ce serait là le tombeau préparé d'avance dont parle le Fibrist (Flügel, Mani, p. 90), et où, quand toutes les parcelles de lumière auront été dégagées du monde, l'obscurité s'engouffrera au terme de la troisième wépoques. Dans son récit de la création manichéenne, le Fibrist ne parle que d'un seul fossé et d'un seul mur (cf. Flight, Mani, p. 89) : # [L'ange créateur] disposa tout autour du monde un fossé, pour y jeter l'obscurité qu'il voulait séparer de la lumière. Derrière ce fossé, il édifia un mur afin que rien de l'obscurité qui serait séparée de la lumière ne s'échappât.» Mais cette simplification ne devait pas être conforme à l'enseignement de Mâni, car le Fibrist lui-même, en énumérant les œuvres de Mâni, nous apprend (Flügel, Mani, p. 102) que le quatorzième chapitre du Livre des Secrets était intitulé : «Des trois fossés»; il doit bien s'agir des «trois fossés» situés entre les «quatre murs». Ces «quatre murs» ne paraissent pas devoir être confondus avec les murs» (τεῖχος) des cinq éléments, dont il est question dans les Acta Archelai (chap. 13, p. 21) et qui habiteront dans la lune jusqu'à ce que le grand incendie ait consumé le monde. Kessler (Mani, p. 116) a cru voir dans l'emploi du mot «mur» une preuve en faveur de la rédaction première en syriaque des Acta Archelai; "mur» proviendrait de la confusion du mot syriaque qui a ce sens avec un autre mot syriaque qui signifie «protecteur». Mais les textes pehlvi de Toursan parlent nettement des cinq «murs» (parisp), composés des cinq éléments lumineux, qui font partie du vaisseau (?) du soleil, et des cinq «murs» identiques qui font partie de celui du dieu de la lune (mâh yazd) [cf. MULLER, Handschr., 38-39, 99]. Il semble donc bien qu'on ne doive plus incriminer les «murs» des Acta Archelai. L'existence des «trois fossés» est donc bien attestée dans la cosmogonie manichéenne; mais les «trois calamités» existent dans le bouddhisme. Il y en a deux séries : les «trois grandes calamités»

tagnes, les océans et les fleuves (1). Quand ils eurent fait toutes ces choses et eurent constitué l'univers, ils emprisonnèrent les cinq sortes de démons et les enchaînèrent (2) au moyen des treize grandes forces lumineuses. Ces treize sortes de grandes forces braves, ce sont les cinq fils lumineux de Sien-yi (Raisonnement antérieur) (3) et les cinq fils lumineux de Tsing-fong

(feu, eau, vent), qui correspondent aux grandes destructions cosmiques, et les atrois petites calamités» (famine, peste, massacre), qui sévissent au contraire sur l'homme, sur le microcosme (cf. Eitel, Handbook of Chinese buddhism, s. v. dhyāna et kalpa, et surtout Kohma Sekho, Bukkō jiden, p. 350). La religion mandéenne (cf. Brand, Die mandäische Religion, Leipzig, 1889, in-8°, p. 123) connaît aussi atrois catastrophes», qui sont : épée et peste, incendie, inondation; l'analogie est assez frappante. D'autre part, on sait les rapports du manichéisme et de la religion mandéenne. Il se peut donc que le manichéisme lui-même ait parlé des atrois calamités».

(i) 未劳俱孕 Wei-lao-kiu-fou (\*Mw'i-lao-k'ū-fhu; l'apostrophe, dans ces restitutions, indique le yod, et non l'aspiration); on peut, pour le premier caractère, songer éventuellement à sa confusion fréquente avec 末 mo (\*mwat et \*mwar). Il doit évidemment s'agir d'une montagne centrale du monde, analogue au Sumeru de l'Inde ou à l'Alburz de l'Iran. La seconde moitié du nom rappelle le pehlvi kof, «montagne», mais on ne peut rien certifier avant d'avoir une hypothèse vraisemblable pour wei-lao. D'après Ya'qûbi, Mâni aurait exposé dans le Śâbūhragán que le monde repose «auf einem abwärts geneigten Berge» (cf. Kesslen, Mani, p. 191, 329); mais le passage est obscur, et le nom de la montagne n'est pas donné.

(2) Le terme de «lier», «enchaîner», pour désigner l'union temporaire des deux principes lumineux et obscur dans le monde, sait certainement partie du vocabulaire primitif du manichéisme, et s'explique fort bien par le caractère épique donné par Mâni à sa création; tous les agents y apparaissent comme des êtres vivants. Cf. par exemple sant Augustin, De actis cum Felice (l. 2, chap. 1, col. 536): «Deum... miscuisse naturae daemonum polluendam et ligandam partem suam»; Škand-gumānik Vižār (dans Salemann, Ein Bruchstük, p. 20): «L'âme est enchaînée dans le corps»; saint Ephrem (Kessler, Mani, p. 275): «Ils disent que le Manvais a fixé l'âme dans le corps, comme si elle y était enchaînée».

(2) Il est assez difficile de dire de façon certaine qui est 先意 Sien-yi (Raisonnement antérieur). Nous traduisons le nom en donnant à 意 yi la même valeur que nous avons adoptée pour ce mot dans les énumérations techniques; mais il équivaut régulièrement aux mots sanscrits manas et citta, et on pourrait aussi bien dire «Pensée antérieure». La première idée qui vient à l'esprit est qu'il doit s'agir de la première émanation du Père de la Grandeur,

(Vent pur)(1), puis Hou-lou-chō-tō (Khroštag), P'o-leou-

de celui qui, avant la constitution du monde et de l'homme, est l'Homme primitif des Acta Archelai, du Fibrist et de Théodore bar Khôni, l'Ormuzd du manichéisme pehlvi et turc (cf. sur l'Homme primitif, Bousser, Hauptprobleme, chap. IV; Cumort, Cosmogonie, p. 14 etsuiv.). Les «cinq fils lumineux» seraient naturellement les cing éléments, identiques aux «cinq corps lumineux» que le Vent pur et la Mère excellente ont tirés des gouffres d'obscurité; en ce cas il devait déjà être question de Sien-yi dans le début qui manque aujourd'hui à notre texte. Cette hypothèse paraît confirmée par la suite du texte où, en indiquant les rôles des treize forces, il est question des «cinq corps lumineux», mais non plus des «cinq fils» de Sien-yi; si les uns ne sont pas identiques aux autres, il manquera une série de cinq dans cette seconde énumération. Enfin, on concoit assez bien que les cinq corps lumineux, même contaminés par les démons et devenus leur prison, continuent à être considérés comme des forces lumineuses. Toutefois, dans la suite du texte (cf. infra, p. 558-559), il est dit : «Ce comme dans le macrocosme où Sien-yi (Raisonnement antérieur) et Tsing-fong (Vent pur) avaient eu chacun cinq fils qui avaient servi de colonne d'appui pour les cinq corps lumineux. » Cette fois, les cinq corps lumineux, c'est-à-dire les cinq éléments, fils de l'Homme primitif, sont nettement distingués des cinq fils de Sien-yi (Raisonnement autérieur). Malgré tout, il nous répugne de séparer Sien-yi de l'Homme primitif. Peut-être pourrait-on songer pour lui, comme c'est le cas pour le Père de la Grandeur dans le Fihrist (cf. FLÜGEL, Mani, p. 86), à une double série de cinq membres, les uns étant ses éléments, les autres ses vertus transcendantes; mais c'est une hypothèse que nous ne pouvons, en ce qui concerne l'Homme primitif, appuyer sur aucun texte. Quant au nom même de Raisonnement antérieur, nous proposons d'y voir l'équivalent de la «première intelligence» (pratúmin khrad), si ce terme, dans les textes de Tourfan, s'applique bien, comme l'admet M. Müller (Handschr., p. 22) à l'Homme primitif.

(i) Les cinq fils de Tsing-fong doivent être les cinq amembres, dont il sera question plus loin (cf. p. 559): 相 (三世) siang, pensée; 太 sin, sentiment; 元 nisn, réflexion; 思 sseu, intellect; 微 yi, raisonnement. Théodore bar Khôni (Poeson, Inscriptions, p. 187) connaît les cinq fils de l'Esprit vivant, qui est le même que Tsing-fong; nous citons la version un peu modifiée de M. Cumont (Cosmogonis, p. 22): all fit sortir de son intelligence l'Ornement de Splendeur, de sa raison le grand Roi d'honneur, de sa pensée Adamas-Lumière, de sa réflexion le Roi de gloire et de sa volonté le Porteur, Le Fibrist (Flügel, Mani, p. 86; Kessler, Mani, 387) connaît une double série analogue qu'il donne à la fois comme les amembres, du Père de la Grandeur et comme les amembres, de l'orbe de l'air : alonganimité, science, raison, secret (ou discrétion), pénétration. Théodore bar Khôni (Poeson, Inscriptions, p. 184) connaît également les cinq ademeures, du Père de la

521

Grandeur: πintelligence, science, pensée, réflexion, sentiment». Les Acta Archelai disent (chap. 10, p. 15): τῆς δὲ ψυχῆς ἐσῖι τὰ ὀυόματα ταῦτα, νοῦς, ἔννοια, Φρόνησις, ἐνθύμησις, λογισμός. Sur les rapports de ces listes, cf. Cuмонт, Cosmogonie, p. 10. Nous retrouverons plus loin l'Ornement de Splendeur

et les autres fils de Tsing-fong sous un autre aspect.

⑴ 呼 ⊫ 慧 德 Hou-lou-chö-tő (\*zu-lu-s'yt-tyk) et □勃 瞜 麻養 德 P'oleou-houo-to (\*Bwyt-lyu-ywak-tyk); les caractères p'o et houo, simples caractères de transcription qui ne se trouvent pas dans le K'ang hi tseu tien, sont considérés ici comme les équivalents de leur partie phonétique; y représente un i très sourd, qui transcrit souvent un ă, et a d'ailleurs abouti à à dans plusieurs dialectes modernes; il a pratiquement disparu de très bonne heure après la semi-voyelle labiale. Les deux noms reparaissent à plusieurs reprises dans notre texte, tantôt en transcription, tantôt en traduction; le premier est traduit par 説 聽 Chouo-t'ing, «celui qui écoute quand on lui parle», le second par 晚 鷹 Houan-ying (et une fois, pour un motif de rythme, 晚 應 麽 Houan-ying-cheng), «celui qui répond quand on l'appelle». Ce sont là évidemment les dieux (tängri) Khroštag et Padwakhtag du Khuastuanift, restés jusqu'ici mystérieux (cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 294; Radlov, Nachträge, p. 884). La traduction chinoise nous donne l'explication de leur nom. En pehlvi, \(\sqrt{khrus}: \text{khros} \text{ signifie \( \pi \) appeler\( \pi \), et on connaît déjà une forme khrôstak (cf. Geigen et Kunn, Grundriss, I, 1, 305; et aussi R. Gauthiot, dans J. A., juillet-août 1911, p. 64); dans les textes pehlvi de Tourfan, on a la forme khróstar, l'appelant» (Müllen, Handschr., p. 24). Tel est aussi, malgré l'apparence de participe passif plutôt qu'actif de ce nom, le sens de Khroštag, c'est-à-dire l'Appelant (nous gardons pour les deux noms la forme du Khuastuanift, à g final; le chinois ne peut distinguer, comme implosives finales, entre k et g). Padwakhtag s'explique aussi facilement. En pehlvi, on conneît \(\sqrt{vac}: padváž «répondre» (cf. Geigen, Grundriss, I, 1, 298; Horn, Grundriss der neupers. Etymol., p. 288, s. v. "patväxtan"; Salemann, Manich. Stud., p. 109); Padwakhtag, c'est le Répondant. Nous retrouvons alors ces deux adivinités chez Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 188; CUMONT, Cosmogonie, p. 24) : a[L'Esprit vivant] dit encore [à l'Homme primitif]: "Comment vont nos pères, les fils de la lumière, dans leur cité ?" L'Appelant lui répondit : «Ils vont bien.» L'Esprit vivant, l'Appelant et le Répondant s'attachèrent l'un à l'autre et montèrent vers la Mère de vie et vers l'Esprit vivant. L'Esprit vivant revêtit l'Appelant, et la Mère de vie revêtit le Répondant, son fils chéri. Ils descendirent vers la terre des ténèbres à l'endroit où se trouvaient l'Homme primitif et ses fils." Comme l'a fait remarquer M. Cumont, il y a certainement une faute dans ce texte, puisque l'Esprit vivant ne peut monter vers lui-même. M. Cumont propose, sous réserves, l'interprétation suivante : l'Appelant serait «la Parole de l'Esprit qui serait personnifiée»,

haray)(1). Les cinq corps lumineux furent comme la prison et les

le Répondant serait «l'Image ou la Forme de l'Homme [entendez de l'Homme primitif |, qui serait distincte de luin. La question est très obscure, et nous croyons vraie, en partie, l'explication de M. Cumont, mais en partie seulement. Sans pouvoir produire d'arguments certains, il nous paraît que l'Appelant et le Répondant doivent tous deux se rattacher à l'Homme primitif. Tous deux seraient sa Parole, conque d'une part comme évocatrice, d'autre part comme répondant à l'évocation d'autrui. L'Appelant et le Répondant sont inséparables. Nous verrons un peu plus loin que, joints aux cinq éléments, ils doivent constituer les sept émanations qui correspondent dans le manichéisme aux sept Amešaspenta du mazdéisme; or, les deux derniers Amešaspenta. Haurvatat et Ameretat, constituent eux aussi une paire inséparable, et il se pourrait qu'il y eût un lien à établir, de forme, sinon de fond, entre les deux conceptions. Il semble que Khroštag et Padvakhtag, qui sont bien, dans une certaine mesure, partie intégrante des cinq éléments lumineux, n'aient pas été contaminés comme eux chez les démons et ne le soient pas davantage dans le monde. Aussi, de même qu'ils ont été les hérauts de la libération de l'Homme primitif, ils sont, d'après le Khuastuanift et pour autant qu'on puisse comprendre un passage assez obscur, les hérauts de la libération des parcelles lumineuses enchaînées dans le monde et dans l'homme.

(1) 窓路沙羅夷 Sou-lou-cha-lo-yi (\*Swyt [ou Swyr]-lu-š'a-la-'i); nous admettons l'alternative t ou r parce que, si la plupart des dialectes attestent encore le t implosif final primitif, les transcriptions de caractères chinois en écritures manichéenne, ouïgoure et tibétaine établissent pour l'époque des Tang, dans le nord et l'ouest de la Chine, un passage de t final à r qui est aujourd'hui représenté par l'I final de la prononciation coréenne. Sou-lou-chalo-vi est évidemment le Sroš-harây qui apparaît dans un des textes pehlvi de Tourfan (Müller, Handschr., p. 75). On voit par là que harây, dont M. Müller ne savait que faire, est une épithète devenue partie intégrante du nom. La transcription chinoise elle-même, en suppriment l'h de harây, montre que ce nom composé se prononçait comme un seul mot. Sroš-haray est le Sroš pehlvi, le Sraoša (l'Obéissance), auquel est consacré le onzième yašt de l'Avesta; c'est l'un des trois juges des âmes. «Comme ange de l'obéissance religieuse, Sraoša est devenu un dieu sacerdotal, une incarnation du service divin, un esprit protecteur qui protège du mal le monde endormin (Gricer et Kunn, Grundriss, II, 643). Dans le texte publié par M. Müller, il est qualifié de aforta et de apuissanta; asainta et apuissanta, telles sont en effet ses épithètes courantes dans l'Avesta; notre texte parle à son tour de la «grande force» de Sroš-haray. Peut-être est-ce lui le «Dieu fort» (küčlūk tängri) dont il est question à deux reprises dans le Khuastuanift (von Le Coq, Khuastuanift. p. 291, 293; il ne nous semble pas qu'il s'agisse là, comme le suppose M. von Le Coq, d'une des trois grandeurs de Zervan). L'épithète harâi reste jusqu'ici

cinq sortes de démons furent ensemble enfermés dans cette prison (1). Les cinq fils de Tsing-fong (Vent pur) (2) furent comme les magistrats gouvernant la prison. Chouo-t'ing (celui qui écoute quand on lui parle — Khroštag) et Houan-ying (celui qui répond quand on l'appelle — Padvakhtag) furent comme ceux qui crient les veilles de la nuit. Quand à la treizième (des grandes forces lumineuses), à savoir Sou-lou-chalo-yi (Sroš-ḥaråy), elle fut comme le roi qui juge les affaires. Quand le démon de la convoitise (3) eut vu ces choses, dans

inexpliquée (cf. Salemann, Manich. Stud., p. 104, où il est fait seulement mention, sans en tirer aucune conclusion, de l'épithète courante de Sraoša dans l'Avesta, ašya). — [En fait, la graphie chinoise donne exactement en pehlvi, car c'est bien le pehlvi qui est à la base du texte manichéen chinois traduit ici par MM. Chavannes et Pelliot, \*srōšāray; cette forme représente \*srōšahray, comme pūr «fils» équivaut à puhr. Mais \*srōšahray lui-même est la forme attendue et correcte d'un groupe ancien \*srauša- + artay-, avest. sraoša-+ ašya- (où s représente une ligature qui contient rt; cf. Bartholomae, Altiran. Wb., col. 1634) que la traduction pehlvi rend d'ailleurs par srōšahryak, dans le dialecte particulier des Parses (cf. Hübschmann, Pers. Stud., p. 195-196); le persan aurait \* srōšard-. Le sens ainsi obtenu est exactement celui que demande le contexte chinois : šraošō ašyō est bien «comme le roi qui juge les affaires». Au point de vue de la langue, il est à noter qu'ici, tout comme dans le cas des (a)mahraspand (cf. p. 544), on se trouve en présence de formes parses, qui relèvent de la langue savante du mazdéisme. Quant au sros harây de M. F. W. K. Müller (Handschr., p. 75), on est évidemment tenté plus que jamais de l'interpréter, comme M. Salemann a proposé très discrètement de le faire (Man. St., p. 104), en le rapprochant des termes avestiques cités plus haut. Il suffit pour que tout s'arrange que sros forme un mot avec harây : on aurait alors, en effet, סרושהרי qui serait à lire \*srošaḥrāy et non srošḥarāy, הר étant la graphie régulière dans les textes de Tourfan du -hr- pehlvi. — R. G.]

(i) Cf. saint Ephrem (dans Kesslen, Mani, p. 298) : "L'obscurité fut em-

prisonnée... La prison est construite avec la substance du bien.»

(2) Rappelons que si, contrairement à notre opinion, il ne fallait pas voir dans les cinq corps lumineux les cinq fils de Sien-yi, on devrait ajouter ici les cinq fils de Sien-yi aux cinq fils de Tsing-fong pour obtenir le total final des treize grandes forces lumineuses; mais on verra qu'il faudrait alors faire une addition analogue dans le microcosme, c'est-à-dire dans l'homme; cela nous paraît invraisemblable.

(a) 貪魔 t'an-mo. Ce «démon de la convoitise» correspond comme nom

son cœur empoisonné il conçut de nouveau un méchant projet;

au sog yak du Khuastuanift; le sens est le même, et dans le Khuastuanift ce d mon recoit en outre, à chaque fois, les épithètes de todunésuz oruteuz. minsatiable et éhontém (cf. von Lu Coo, Khuastuanift, p. 281, 295, 297, 298); c'est aussi le Âz des textes pehlvi de Tourfan (Müllen, Handschr., p. 18, 20; cette équivalence a déjà été indiquée par M. Salemann dans Radlov, Nachtrage. p. 871). Âz (dans l'Avesta Âzi) est en effet un grand démon avide dans la littérature mazdéenne (cf. les index de West, Pahlavi Texts). Mais son rôle dans notre texte n'est pas aussi simple. Dans les textes de Tourfan, dz reparaît assez souvent comme nom commun, parfois suivi de avarzóg (cf. Müller, Handschr., 13, 15, 23, 24, 53); M. Müller a traduit dz par aconcupiscences et avarzóg par adésirn; il faut renverser les termes (cf. Salemann, Manich. Stud., p. 40, 51). Mais l'essentiel pour nous est cette réunion de la convoitise et de la concupiscence. On verra plus loin qu'en créant l'homme, le démon v mit la convoitise et la concupiscence, pour y représenter le Khroštag et le Padvakhtag du macrocosme (cf. p. 530); un autre passage (cf. p. 537) parlera nettement des «deux démons de la Convoitise et de la Concupiscence». Dans le Fibris, la Convoitise et la Concupiscence sont plusieurs fois nommées côte à côte (cf. Flügel, Mani, p. 91, 94, 100) et si, dans un cas (p. 100; cf. p. 341), Flügel paraît admettre qu'elles ne font qu'un démon à elles deux, il est clairement dit ailleurs (p. 100; cf. p. 258) que ce sont là deux démons distincts, la Convoitise étant un démon mâle, et la Concupiscence un démon femelle : peut-être ce dernier trait est-il hérité du Varenya de l'Avesta (Dan-MESTETER, The Zend-Avesta, II, 29), a démon femelle de l'envie et de la luxuren. La tradition du Fihrist est confirmée par Théodore bar Khôni, qui dit que Jésus, ayant réveillé Adam, «chassa de lui le démon séducteur et enchaîna loin de lui la puissante Archonte femelle» (cf. Pognon, Inscriptions, p. 192; Cunony, Cosmogonie, p. 47). Ainsi la Convoitise et la Concupiscence sont deux démons puissants, le plus souvent associés; comment l'un d'eux crée-t-il le microcosme, l'homme, à lui seul? C'est qu'en réalité le démon de la Convoitise a usurpé dans notre texte un rôle qui n'est pas le sien. Pour puissant que soit le démon de la convoitise, le sog yak du Khuastuanift, au-dessus de lui, il y a le šamnu; c'est le šamnu qui est le Démon primitif, le vainqueur de l'Homme primitif (cf. von Le Coq, Köktürkisches, p. 1056; Khuastuanift, p. 280-282); c'est le samnu qui est Ahriman (cf. les phrases parallèles sur la parenté zervanite d'Ormuzd et d'Ahriman, d'Ormuzd et du Samnu, dans Müller, Handschr., p. 94, et dans von Le Coq, Khuastuanift, p. 282). Or c'est Abriman qui crée le microcosme. On voit ainsi que le démon de la convoitise, dans notre texte, représente bien parfois le vrai démon de la convoitise, l'Az des textes pehlvi, mais que le plus souvent il répond au Démon primitif lui-même, à Ahriman, qui n'apparaît jamais ici sous son nom véritable.

525

il ordonna donc à Lou-yi (1) et à Ye-lo-yang (2) d'imiter Tsingfong (Vent pur) et Chan-mou (Mère excellente). Dans ce [macrocosme], par transformation ils constituèrent le corps

(1) FA [5] Lou-yi (\*Lu-'i); on pourrait songer, pour le second caractère, à une confusion facile avec [5] t'ang (\*than). D'après Théodore bar Khôni (Poenon, Inscriptions, p. 191; Cumont, Cosmogonie, p. 42), le roi des Ténèbres confie la création de l'homme au démon Asaqloun et à sa compagne Namraël (Nabrôël); nous reviendrons sur Nebroël à la note suivante. M. Cumont (p. 42-44, 73) a montré qu'Asaqloun est le Σαπλα̃s des textes grecs, et que, sous ce dernier nom, il a été également connu de saint Augustin (dans la note 2 de la page 44, la seconde mention d'Adam est une inadvertance pour Saclas); mais en disant (p. 42) que le nom d'Asaqloun paraît nouveau, M. Cumont paraît avoir momentanément perdu de vue la forme Saqloun donnée par Al-Jáhiz (cf. Kessler, Mani, p. 361, 368, dont les conjectures étymologiques sont d'ailleurs ruinées par le texte de Théodore bar Khôni). Lou-yi doit donc représenter une

forme altérée (?) de Saklas-Ašaqloun.

(3) 業羅漢 Ye-lo-yang (\*N'ăp-la-"an); pour le dernier mot, une confusion est facile avec At kiue (\*kw'at ou \*kw'ar). M. Cumont (Cosmogonie, p. 42) a discuté les diverses formes du nom attribué à la femme d'Ašagloun, et conclut en faveur de Nabrôël ou Nebrôël, donné par Michel le Syrien. Ye-loyang doit en être une transcription, assez aberrante cependant pour la consonne initiale et la consonne finale. L'initiale ancienne de ye est n et non n, et dans les mots de ce type, l'élément guttural paraît l'avoir emporté à l'époque des T'ang sur la nasalisation. Dans un texte ouigour de Tourfan, on trouve en transcription turque le nom chinois Kitsi, qui répond à 蒲泽 Yi-tsing (\*Ni-tsin) [cf. MULLER, Uigurica, I, p. 14-15, où l'équivalence A Yue-tche n'est pas exacte; l'initiale ancienne de yi et de yue, dans ces deux cas, est d'ailleurs la même; la chute de n après i est usuelle dans les transcriptions d'Asie centrale à l'époque des T'ang]. L'inscription de Si-nganfou, qui nous donne, transcrits en chinois avec beaucoup de liberté, un certain nombre de noms syriaques, rend Gabriel par 業利 Ye-li (\*N'āp-li) (cf. Heller, Das nestorianische Denkmal, p. 36). Même au xive siècle, la nasale gutturale subsistait; et si 嚴 yen (sous les T'ang \*näm ou n'ām) est donné sous la forme nem dans MÜLLER (Handschr., p. 113), c'est soit une faute d'impression pour nem, soit une véritable anomalie de la transcription tibétaine, car le mot apparaît correctement en transcription 'phags-pa, dans une inscription de 1334, sous la forme nam (cf. Toung Pao, II, IX, pl. 9 après la page 428). Si l'initiale de Ye-lo-yang est surprenante, la finale l'est également. Même une correction kiue (\*kw'ar) ne nous avancerait guère, car si la transcription de la finale devient par là absolument régulière, nous ne ponvons rendre compte de l'explosive k. Au fond, la transcription chinoise paraît d'ailleurs plutôt faite sur Gabraël (Gabriel) que sur Nebroël.

de l'homme et y emprisonnèrent les natures lumineuses afin d'imiter (1) le grand monde (2); ainsi donc le corps charnel avec sa convoitise et sa concupiscence empoisonnées et mauvaises, fut, bien qu'en plus petit, l'image fidèle de point en point de l'univers des cieux et des terres. La roue des révolutions, les constellations, les trois calamités et les quatre enceintes (3), les grandes mers et les fleuves, les deux terres du sec et de l'humide (4), les plantes (5) et les animaux (6), les

- (1) Notre texte écrit toujours 放 fang pour 做 fang ou 行 fang; c'est un archaïsme.
- (\*) La création de l'homme par le démon est une théorie fondamentale du manichéisme. Cf. par exemple Kessler, (Mani, p. 273), citant saint Ephrem : «Si, comme ils blasphèment, le créateur du corps est mauvais, ...et si l'obscurité a eu le projet de constituer une prison pour l'âme...» Les textes analogues abondent. A ceux déjà connus depuis longtemps, on joindra celui du Škand-gumánik Vižár (Salemann, Ein Bruchstük; p. 20). Quant à l'idée que l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme, on la retrouve très clairement dans le Škand-gumānik Vižār, quand on a écarté, comme l'a fait avec raison M. Cumont (Cosmogonie, p. 44), une confusion commise par l'auteur mazdéen de ce traité. Cf. aussi Acta Archelai, chap. 9, p. 14 : τὸ γαρ σῶμα τούτο κόσμος καλείται πρός του μέγαν κόσμου. La théorie existait (un peu différente peut-être) dans le mazdéisme; cf. la note de Darmesteter (The Zend-Avesta, I, 191). Le passage du Grand Bundehes auquel Darmesteter fait allusion est celui qui a été traduit par M. Blocher dans la Rev. d'hist. des Relig., t. XXXI, p. 243, et qui débute ainsi : #ll est dit dans l'Avesta : Le corps de l'homme est une représentation du monde matériel...»

(3) Sur ces deux expressions, cf. supra, p. 517.

(6) Les «terres sèche et humide» reparaissent à deux reprises dans le Khuastuanift (von Le Coq, Khuastuanift, p. 286, 298). Cf. aussi Théodore bar Khôni (Poenon, Inscriptions, p. 191): «Alors ce péché tomba sur la terre, la moitié dans la partie humide, la moitié dans la partie sèche.» M. Cumont (Cosmogonie, p. 39) a rappelé que cette distinction se trouve dans la Genèse, I, 9.

(b) Dans le manichéisme, où le nombre cinq joue un rôle prédominant, on reconnaissait cinq sortes de plantes et d'arbres (cf. von Le Goq, Khuastuanift,

р. 286).

(6) De même qu'il y avait cinq sortes de plantes, il y avait cinq catégories d'êtres animés (cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 286, 287, 298). Les cinq catégories d'êtres animés (hipèdes [les hommes], quadrupèdes, oiseaux, poissons, reptiles) sont énumérées dans le Khuastuanift (p. 287); M. von Le Coo a rappelé avec raison que saint Augustin. (Contra Epistulam Fundamenti,

527

montagnes et les cours d'eau ainsi que les buttes de terre et les tertres, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, les années, les mois, les heures et les jours (1), et même le limité et l'illimité (2), il n'y eut pas une seule formation de l'univers qu'ils n'imitassent [dans le corps charnel]. C'est ainsi que, quand un orfèvre, copiant (3) la forme d'un éléphant blanc, la grave à l'intérieur d'une bague, elle est exactement semblable au corps de l'éléphant lui-même; c'est de la même manière que l'homme est semblable à l'univers.

chap. 31) donne exactement la même énumération, mais en ordre inverse; il faut y joindre le texte de saint Augustin, De haeresibus, chap. 46 (éd. Migne, col. 35), où chacune des catégories d'êtres vivants est rattachée à un des cinq éléments. On trouve aussi énumérées dans les Acta Archelai (chap. 10, p. 17) les espèces a hominum et animalium et volatilium et piscium et repentiums.

(i) 時日 che je. On pourrait être tenté de traduire \*\*les saisons et les jours ». Mais, dans la suite du texte, che est toujours employé au sens d'heures; de plus les quatre saisons ont déjà été énumérées séparément. Il ne reste donc

que la petite anomalie de voir citer les heures avant les jours.

(a) 有礙无礙 yeou-ngai wou-ngai. Le dictionnaire de Giles donne un emploi boudhique de wou-ngai dans une expression «les quatre connaissances illimitées», dont nous ne connaissons pas l'original sanscrit. Le terme analogue 不碍 pou-ngai traduit anantarya (anantara), «sans intervalle», «sons interruption, dans un vocabulaire bouddhique (Toung Pao, VII, 381). Pour le mot turc correspondant, cf. MÜLLER, Uigurica, II, 48. Le sens n'est pas douteux, et il semble bien que la double expression «le limité et l'illimité» se rattache à un problème considérable du manichéisme, mais dont le détail nous échappe encore. Il s'agit sans doute de la distinction entre une forme finie et des éléments infinis; dans la suite du texte (cf. infra, p. 551), on verra le corps charnel limité opposé aux démons illimités. En tout cas, c'est bien à ce même sujet que paraît se rapporter toute la réfutation mazdéenne du manichéisme dans le Skand-gumánik Vižár; elle commence par ces mots (West, Pahlavi Texts, III, 246; Salemann, Ein Bruchstük, p. 22): "Maintenant, parlons avant tout de l'impossibilité qu'aucune chose existante soit illimitée, en dehors seulement de ce que j'appelle illimité : l'espace et le temps.» Cf. aussi le livre 25 du Contra Faustum.

(5) 摸 mo est ici employé pour 摹 mo; ce sens est omis à tort dans le dictionnaire de Giles. On retrouve 摸 mo dans l'inscription de Si-ngan-fou (Legge, Christianity in China, p. 12-13), quand il est dit qu'un portrait de l'empereur fut «copié» (reproduit) sur les murs du monastère nestorien de

Si-ngan-fou.

[De plus], Tsing-song (Vent pur) avait pris les cinq sortes de démons, et, dans les treize sortes de corps purs lumineux, il les avait emprisonnés et enchaînés, et ne leur avait plus permis d'être indépendants. Ce que voyant, le démon conçut des sentiments envieux et empoisonnés; il enferma les cinq natures lumineuses dans le corps charnel dont il fit un petit univers (microcosme); à son tour, il se servit des treize forces obscures non lumineuses pour y emprisonner et y enchaîner [les cinq natures lumineuses], auxquelles il ne permit plus d'être indépendantes. Ainsi donc, ce démon de la convoitise enferma l'éther pur dans la ville [1] des os; il établit la pensée obscure dans laquelle il planta un arbre de mort [2]. Puis il en-

(1) the tch'eng. Nous traduisons ce mot par avillen, parce que plus loin il sera question de la avillen du démon, et de son palais. Mais tch'eng signific aussi amuraillen, aenceinten, et l'emploi technique du mot amura dans le manichéisme ne nous paraît pas absolument exclu ici.

<sup>(3)</sup> Nous voyons ici apparaître les cinq arbres de mort; on trouvera plus loin les cinq arbres de vie. La théorie des arbres de mort et des arbres de vie est intéressante, car il y est fait allusion dans saint Augustin. Le manichéen Fortunat prétendait justifier par l'évangile même la distinction de ces deux sortes d'arbres, et par suite de deux natures opposées dans l'homme; ne lit-on pas en effet dans saint Matthieu (xv, 13); πTout arbre que n'a pas planté mon père céleste sera déraciné»; et ailleurs (III, 10) : "Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. » Surtout les Acta Archelai (chap. 5, p. 7) ne manquent pas d'invoquer les deux passages parallèles de Matthieu, vir, 18, et Luc, vi, 45 : «Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits.» Les manichéens voyaient dans ces textes la preuve qu'il y a des arbres qui sont foncièrement mauvais et qui n'ont pas été plantés par le principe suprême du bien. Saint Augustin répond à Fortunat en expliquant que c'est la volonté humaine qui, en vertu du libre arbitre, peut devenir soit un arbre bon, soit un arbre mauvais (cf. Contra Fortunatum disputatio, \$ 14; Contra Adimantum, \$ 26). Le traité manichéen que nous traduisons en ce moment du chinois permet de voir l'importance et l'ampleur de la théorie des deux sortes d'arbres dans la religion manichéenne. Les cinq arbres du mal sont connus de Théodore bar Khôni qui écrit (Poenon, op. cit., p. 191; cf. aussi Cunont, Cosmogonie, p. 40); «Le péché qui était tombé sur la partie sèche [de la terre] se mit à germer sous la forme de cinq arbres.» L'ouvrage gnostique Pistis Sophia cite à plusieurs reprises les cinq arbres du bien (trad. AMÉLINEAU, p. 10, 98-99). Dans les Acta Archelai (chap. 19,

ferma le vent excellent dans la ville des nerfs; il établit le sentiment obscur, dans lequel il planta un arbre de mort. Puis il enferma la force de la lumière dans la ville des veines; il établit la réflexion obscure, dans laquelle il planta un arbre de mort. Puis il enferma l'eau excellente dans la ville de la chair; il établit l'intellect obscur, dans lequel il planta un arbre de mort. Puis il enferma le feu excellent dans la ville de la peau; il établit le raisonnement obscur, dans lequel il planta un arbre de mort. Le démon de la convoitise planta ces cinq arbres de mort empoisonnés dans les cinq sortes de terrains abêmés; il les fit en toute occasion décevoir et troubler la nature primitive lumineuse, tirer au dehors la nature étrangère (1) et produire des fruits empoisonnés : ainsi, l'arbre de la pensée obscure pousse à l'intérieur de la ville des os : son fruit est la haine; l'arbre du sentiment obscur pousse à l'intérieur de la ville des nerfs: son fruit est l'irritation; l'arbre de la réflexion obscure pousse à l'intérieur de la ville des veines : son fruit est la luxure; l'arbre de l'intellect obscur pousse à l'intérieur de la ville de la chair : son fruit est la colère ; l'arbre du raisonnement obscur pousse à l'intérieur de la ville de la peau : son fruit est la sottise. C'est ainsi donc que des cinq sortes de choses qui sont les os, les nerfs, les veines, la chair

(i) La nature étrangère paraît constituée par les cinq sortes d'éléments spirituels obscurs que vient d'établir le démon. Par «tirer au dehors», nous traduisons le chinois ## tch'eou; il s'agit sans doute de faire agir la nature

étrangère, de la faire se manifester.

p. 30), Mâni, sommé par Archelous de développer sa pensée au sujet de l'arbre du mal, dit que «la racine est mauvaise, l'arbre détestable, que sa croissance ne vient pas de Dieu, que ses fruits sont les fornications, les adultères, les homicides, l'avarice et tous les actes mauvais de cette racine mauvaise». Quant au goût des fruits de ces arbres, l'injustice et l'avarice qui sont dans le cœur des hommes nous révèlent ce qu'il est. Dans ce passage des Acta Archelai où il est question des racines, des fruits et du goût de l'arbre du mal, il y a évidemment une réminiscence de la théorie qu'on va voir développée dans notre traité.

et la peau, il fit une prison et y enferma les cinq corps divisés (c'est-à-dire qui sont les divisions du premier principe lumineux), de la même manière que les cinq (corps) lumineux retenaient prisonniers les diverses sortes de démons. En outre, de la haine, de l'irritation, de la luxure, de la colère et de la sottise il fit les magistrats de la prison pour imiter les cinq fils vaillants de Tsing-fong (Vent pur). Au milieu, [il plaça le démon de] la convoitise [et celui de] la concupiscence (1) pour représenter Chouo-t'ing (Khroštag) et Houan-ying (Padvakhtag) qui crient les veilles de la nuit. Le feu vio-lent, vorace et empoisonné (2), il lui laissa pleine liberté, afin qu'il imitât Sou-lou-cha-lo-yi (Sroš-ḥarây).

Quand ces cinq corps lumineux eurent enduré de telles souffrances et furent emprisonnés et enchaînés, ils oublièrent leurs sentiments primitifs, comme le fait un fou, ou un homme ivre, ou encore comme [celui dont il est question dans la comparaison suivante]: quelqu'un ayant entrelacé une multitude de serpents venimeux pour en faire une cage où les têtes des serpents sont toutes tournées vers l'intérieur, et où elles crachent leur venin dans toutes les directions, si on introduit

<sup>(1)</sup> 貪慾 t'an yu; un peu plus loin on a 貪慾二鬼 t'an yu eul kouei. . Sur ces deux démons, cf. supra, p. 524, note.

<sup>(2)</sup> 能毒 活火 tch'an-tou-mong-houo. Ge feu violent, opposé au feu bon, n'est pas seulement un des cinq éléments de l'obscurité, comme on l'a vu plus haut (cf. p. 523, n. 3); il a une sorte d'existence à part, car un rôle cosmique spécial lui est dévolu; à la fin de la période médiane, il doit produire le grand incendie qui embrasera le monde et durera 1,468 ans (cf. Flügel, Mani, p. 90, 237-239; Müllen, Handschr., p. 19). Une des épîtres de Mâni était consacrée à cet incendie (cf. Flügel, Mani, p. 104, 379; Kesslen, Mani, p. 235). Ge doit être du feu violent qu'il est question dans Müllen, Handschr., p. 53. Pour ce qui est de l'épithète d'a empoisonnén, on a vu plus haut (p. 516, n. 3) les précautions que prit l'Esprit vivant, selon Théodore bar Khôni, pour éviter que les dieux ne fussent abrûlésn par le apoisonn des Archontes. C'est contre la théorie de ce feu, capable de consumer, mais n'ayant rien de lumineux, qu'est dirigé le dernier chapitre (chap. 26) du traité d'Alexandre de Lycopolis.

531

dans cette cage un homme et si on l'y suspend la tête en bas, alors, parce qu'il est menacé par le venin et parce qu'il est suspendu la tête en bas, cet homme sera égaré dans son cœur et dans sa pensée; il n'aura plus le loisir de songer même à son père et à sa mère, et à ses parents, et à ce qui faisait primitivement sa joie. C'est de la même façon que se comportent les cinq natures lumineuses quand elles ont été emprisonnées et enchaînées par le démon dans le corps charnel où elles endurent des souffrances jour et nuit (1).

En outre, Tsing-fong (Vent pur) fit (ou avait fait) deux navires lumineux (2) qu'il mit sur la mer de la vie et de la

(1) Les éléments de lumière enfermés dans le microcosme se souillent comme s'étaient souillés les fils de l'Homme primitif quand ils avaient été vaincus par le démon et s'étaient mèlés aux puissances obscurés.

(a) Ces deux navires lumineux seront appelés de façon plus précise un peu plus loin «les deux navires lumineux du soleil et de la lune». Cette conception du soleil et de la lune sous forme de deux navires chargés d'épurer et de transporter les âmes des morts est bien connue par les autres sources. Cf. par exemple Acta Archelai (chap. 9, p. 13): "Naves enim vel transitorias cumbas esse dicit duo ista luminaria»; saint Augustin, De Natura boni, chap. 44, citant le 7" livre du Trésor de Mâni (éd. Migne, col. 568): «Tunc beatus ille Pater, qui lucidas naves habet... Suas virtutes, quae in clarissima bac navi habentur, transfigurat... Ubi penitus ablutae animae ascendunt ad lucidas naves...»; saint Augustin, De haeresibus, chap. 46 (éd. Migne, col. 35): «Quidquid vero undique purgatur luminis, per quasdam naves, quas esse lunam et solem volunt, regno Dei, tamquam propriis sedibus reddi... Naves autem illas, id est, duo caeli luminaria, ita distinguunt, ut lunam dicant factam ex bona aqua, solem vero ex igne bonon; saint Ephrem (dans Kessler, Mani, p. 285) parle longuement de la cargaison lumineuse du vaisseau de la lune, en des termes qu'il faut rapprocher de ceux d'Alexandre de Lycopolis (chap. 4 et 22); Barhebraeus (Abû'l-Faraj), dans Kessler, Mani, p. 357; «Il créa au ciel deux grands navires, à savoir le soleil et la lune»; la formule grecque d'abjuration (Kessler, Mani, p. 362) dit la même chose; les «navires se retrouvent enfin dans Théodore bar Khôni (Posnon, Inscriptions, p. 189-190; Cumont, Cosmogonie, p. 29) et dans les textes pehlvi de Tourfan (cf. MÜLLER, Handschr., p. 52, et peut-être p. 38). Plusieurs conceptions assez différentes semblent avoir contribué ici à la formation de la doctrine manichéenne. L'idée que la lune est faite d'eau et le soleil de feu se retrouve bien ailleurs que chez les manichéens; pour les textes chinois à ce sujet, mort (1) pour la faire traverser aux hommes de bien (2) et pour

cf. Chavannes, Le Tai-chan, 1910, in-8°, p. 187-190; les Hindous considéraient la lune comme composée d'eau (cf. Kern, Hist. du bouddh. dans l'Inde. I, 320). Par ailleurs, M. Cumont (p. 29) a justement rappelé que eles astres ont été souvent regardés comme les barques glissant dans le ciel». Mais, au moins sous son habit chinois, le texte que nous traduisons impose un autre rapprochement. La «mer de la vie et de la mort» que les navires du soleil et de la lune doivent faire «traverser» aux âmes des morts pour les amener à · leur «domaine primitif» évoque une idée bouddhique : c'est la traduction régulière de samsaramahāsamudra, le agrand océan des existences successives ». qu'il faut atraverser (渡 tou, comme dans le présent texte) pour arriver à «l'autre rive» (彼岸 pei-ngan). L'idée de ces «navires de salut», était d'ailleurs suffisamment répandue, au moins comme image, pour qu'on lise dans l'inscription nestorienne de Si-ngan-fou:棹蒸航以登明宮 wil fit avancer à la rame la barque de la miséricorde pour faire monter au palais lumineuxy (cf. Legge, Christianity in China, p. 7; Havner, III, 44, 50, où la traduction est un peu différente). Enfin il reste une dernière difficulté. On a vu que, des le début de la création, l'Esprit vivant avait constitué le soleil et la lune; comment se fait-il que leurs "navires" n'apparaissent que maintenant? On pourrait à la rigueur concevoir le soleil et la lune comme existant indépendamment de feur fonction de navires de salut; ces navires ne seraient qu'un de leurs aspects; Flügel (Mani, p. 226) fait une distinction qui n'est pas sans quelque analogie avec celle-là. Mais nous ne croyons pas que cela-soit le cas. Le chinois ne distingue guère entre les temps, et c'est pourquoi, à côté de #fitz, nous avons ajouté dans notre traduction la version alternative mavait faitm. De même que plus haut le texte a rappelé la constitution du macrocosme pour justifier celle du microcosme, de même ici on rappelle, avec un peu plus de détails que par le passé, la constitution de «deux» navires du soleil et de la lune dans le macrocosme de l'Esprit vivant pour expliquer la constitution de #deux# sexes dans le microcosme du démon.

牛死海 cheng-aseu-hai. On a vu à la note précédente que, dans le bouddhisme, c'est là la traduction usuelle de samsaramahāsamudra; mais, la mer mise à part, l'expression chinoise traduit une expression composée qui est attestée dans les textes pehlvi de Tourfan, zádmûrd, «vie et mort» (cf. MULLER, Handschr., p. 67, 77; SALEMANN, Manich. Stud., p. 78).

② 姜子 chan-tseu, mot à mot «fils bons». Le mot chan a dans tout notre texte une sorte de valeur technique; il désigne les parcelles abonnesa, c'està-dire lumineuses, qui se dégagent des liens de l'obscurité; il s'agit en somme ici de «l'âme» de tout ce qui existe. Chan-tseu paraît bien être l'équivalent du dašnėzėdag des textes de Tourfan (Müller, Handschr., p. 58, qui en rapproche encore ابناء لجين d'Ibn al-Murtada; Salemann, Manichaeische Studien, p. 69).

les amener dans leur monde primitif(1), en sorte que leur nature lumineuse fût définitivement calme et heureuse.

Quand le démon de la haine, le maître de la convoitise (2) eut vu cela, il en conçut des sentiments d'irritation et de jalousie; il fit alors les formes des deux sexes, la mâle et la femelle, afin d'imiter les deux grands navires lumineux qui sont le solcil et la lune, et décevoir et troubler la nature lumineuse, en sorte qu'elle montât sur les bateaux d'obscurité, que, menée par eux, elle entrât dans les enfers (3), qu'elle transmigrât dans les cinq conditions d'existence (4), qu'elle subît toutes

- (1) 本界 pen-kiai. Ce adomaine primitifa est celui du Père de la Grandeur, celui de la Lumière abrolument pure où se trouvaient les éléments lumineux avant l'invasion du démon. Saint Augustin le connaît bien, comme on le voit par les textes suivants: (De haeresibus, chap. 46, éd. Migne, col. 35) a Quidquid vero undique purgatur luminis,... regno Dei, tanquam propriis sedibus reddia; a...purgatumque illis navibus [lumen] imponatur ad regna propria reportanduma; (De natura boni, chap. 44, éd. Migne, col. 568) ablutae animac...ad suae patriae transfretationem sunt preparataea. M. Müller reconnaît ce adomaine primitifa, avec raison selon nous, dans un passage pehlvi qui mentionne ala terre où to as été dès le commencementa (Müller, Handschr., p. 53).
- (2) 怨魔貪主 yuan-mo t'an-tchou; il s'agit toujours du démon de la convoitise jouant le rôle d'Ahriman. Le terme de «maître» ou «chef» de la convoitise n'apparaît que dans ce passage. Il nous paraît la traduction évidente de princeps, ἀρχων, qui est le nom technique des puissances des ténèbres dans le manichéisme. Ce mot semble se retrouver sous la forme arqon dans un passage, d'ailleurs assez étrangement construit, du Khuastuanift (cf. von Le Coq, Khuastuanift, p. 291, 303).

(5) 強 流 ti-yu, aprison de la terren; c'est l'expression bouddhique. On ne voit pas que ces aenfers doivent différer des cinq terres obscures; cependant les textes de Tourfan (Muller, Handschr., p. 43) parlent de douze enfers

réportis par groupes de trois entre les quatre points cardinaux.

(a) 輪 週 五 版 louen-houei wou-tsiu, mot à mot vrevenir en cercle dans les cinq voiesn; c'est encore un emprunt au bouddhisme; louen-houei traduit régulièrement samsara; les vcinq voiesn sont les cinq gati du bouddhisme, dieux, hommes, habitants des enfers, preta, animaux (cf. Feen. Fragments traduits du Kandjour, dans Annales du Musée Guimet, V, 514-528); le chiffre de cinq gati se retrouve également dans les textes sogdiens et turcs; il a même été emprunté par le taoïsme (cf., par exemple, Wiegen, Le Canon taoïste, n° 368); meis, dans le bouddhisme chinois, on comptait le plus souvent six gati, par l'addition des asura entre les hommes et les habitant

les souffrances et qu'en définitive il lui fût difficile d'être délivrée.

des enfers (c'est le seul chiffre connu d'Errer, Handbook of Chin. Buddhism. s. v. gáti). Ni la métempsycose, ni même la transmigration bouddhique ne furent peut-être dans le système original de Mâni; mais le pas, semble-t-il. fut vite franchi. Mani admettait seulement une sorte d'animisme universel; il y a des parcelles lumineuses éparses dans la nature, et il faut les dégager: or c'est au moment de la procréation que se fait, pour les êtres vivants, la plus grande transmission de ces parcelles lumineuses. C'est là, à part les origines mythiques, le sens de l'épisode si peu édifiant de la séduction des archontes enchaînés (cf. Cumorr, Cosmogonie, p. 54-68); c'est une raison du même ordre qui explique des passages comme celui de saint Augustin. De haeresibus, chap. 46 (éd. Migne, col. 36) : «Coguntur Electi corum velut eucharistiam conspersam cum semine humano sumere, ut etiam inde, sicut de aliis cibis quos accipiunt, substantia illa divina purgetur.» La différenciation des sexes dans le microcosme du démon est donc une sorte de contrepartie de la séduction des archontes dans le macrocosme de l'Esprit vivant; elle a bien pour but d'empêcher la libération de la lumière, en la faisant passer d'existence en existence; c'est pourquoi les Manichéens condamnaient la procréation. Notre texte, qui est parfaitement chaste, ne dit rien de la séduction des archontes, mais peut-être y est-il fait indirectement allusion par le rapport établi entre les deux sexes et les deux vaisseaux : d'après Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 190), c'est lorsque ales vaisseaux marchèrent et arrivèrent au milieu du ciel» que se manifestèrent les formes lumineuses mâle et femelle qui séduisirent les archontes. Pour des Chinois, au moins, le rapprochement avait un sens subsidiaire évident : le soleil est en effet rattaché au principe måle (陽 yang), la lune au principe femelle (陰 yin). Reste la mention des acinq gatin; on comprend très bien que le traducteur, ayant le choix dans les termes bouddhiques entre cinq et six «voies», ait choisi le chiffre de «cinq», qui cadrait avec les catégories numériques du manichéisme, mais certainement en l'interprétant autrement que ne le faisaient les bouddhistes. Peutêlre, bien que le microcosme seul, c'est-à-dire l'homme, soit à proprement parler l'œuvre du démon, la différenciation des sexes porte-t-elle sur les cinq catégories animales dont il a été question plus haut, et dont l'homme ne formait que la première. D'autres écrivains, comme Barhebraeus, ont parlé de la «transmigration des âmes» dans le manicheisme (cf. Kessler, Mani, p. 357). L'idée d'une sorte de «roue» des existences ne doit pas être étrangère aux tivres de Mani, car on lit dans le Fibrist (Flüebl, Mani, p. 101; Kesslen, Mani, p. 400) que l'homme mauvais werre en cercle incessamment dans le monde parmi les tourments, jusqu'au temps de la fin du monde, où il sera jeté dans l'enfer». A ce propos il est bon de rappeler un passage d'Albiruni dans son ouvrage sur l'Inde (cf. Sacrau, Alberuni's India, I, 54Quand il y a un Envoyé de la Lumière (1) qui apparaît dans le monde pour instruire et convertir la multitude des êtres vivants afin de les délivrer de toutes leurs souffrances, il commence par faire descendre par la porte de leurs oreilles (2) le son de la Loi merveilleuse; ensuite il entre dans l'ancienne demeure (3) et, employant les grandes prières magiques, il

55): «Lorsque Mânî fut banni de l'Érânšahr, il alla dans l'Inde, apprit des Hindous la métempsycose, et la transporta dans son propre système. Il dit dans le Livre des Mystères: «Comme les Apôtres savaient que les âmes sont nimmortelles, et que dans leurs migrations effes revêtent toutes les apparences, «et prennent la forme de tous les animaux, et sont moulées dans le moule de ntoutes les figures, ils demandèrent au Messie quelle serait la fin de ces âmes qui n'auraient pas reçu la vérité ni appris l'origine de leur existence. Sur quoi il dit: «Toute âme faible qui n'a pas reçu tout ce qui lui appartient de vérité, périt sans aucun repos ou bonheur.» Par «périr», Mânî entend sa «punition, mais non sa disparition totale.» Cf. aussi la formule grecque d'abjuration: «Je maudis ceux qui croient à la métempsycose, et qui la nomment elle-même un transvasement des âmes» (Kesslen, Mani, p. 363, 404). Les Acta Archelai (chap. 10, p. 15) parlent on ne peut plus nettement de la transmigration dans les espèces animales et végétales.

(1) Mani n'est pas le seul Envoyé de la lumière. Il a été précédé par Zoroastre, le Buddha, Jésus, etc. (cf. supra, p. 509, n. 3); mais on verra un peu plus loin (cf. p. 536, n. 2) que le nom d'Envoyé de la lumière répond à plusieurs conceptions différentes, et ne va pas sans amphibologie.

(2) 從耳門 ts'ong cul-men. Peut-être y a-t-il ici un écho de la distinction mazdeenne entre la science innée et la science «apprise par l'ouïe»; cf. Dar-

MESTETER, The Zend-Avesta, II, 4.

(s) 故 宅 kou-tchai; c'est le corps du 故 人 kou-jen, nvieil homme, homme ancien, c'est-à-dire de l'homme non converti et purifié par la loi religieuse; au kou-jen s'oppose le 新 人 sin-jen, l'nhomme nouveaun (cf. p. 540). Ce sont là évidemment des termes techniques du manichéisme, mais pour lesquels nous ne pouvons pas encore établir de correspondances certaines. Il est bien question dans les textes pehlvi de Toursan d'un ndieu du nouveau royaumen (nôg šahr ... yazd) et de nouvelles habitationsn (nôg há'abádh) [cf. Müllen, Handschr., 20, 47], mais le premier passage peut se rapporter à toute autre chose, et le sens du second n'est pas absolument établi (cf. Salemann, Manich. Stud., p. 82, qui rend há'abádíh par nwohlbesinden). Toutesois, nous croyons bien que c'est de l'nhomme ancienn et de l'nhomme nouveaun qu'il s'agit dans le passage du Khuastuanift où il est question de l'nancien moin (ilki-i özün) et de ne moi-cin (bu özün) [cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 288, et les remarques antérieures de Radlov, Chuastuanit, p. 31].

emprisonne la multitude des serpents venimeux ainsi que toutes les bêtes féroces et ne leur permet plus d'être en liberté. En outre, muni de la hache de la sagesse, il coupe et abat les arbres empoisonnés, et il arrache leurs souches ainsi que toutes les autres plantes impures; en même temps il ordonne d'orner purement et majestueusement la salle du palais et d'y disposer un siège [pour la prédication] de la Loi; il s'y assied ensuite. De même que, lorsque le roi d'un royaume a triomphé d'un royaume ennemi et haineux (1), il orne dans ce pays une salle élevée, il y place un trône et il juge avec équité tous les hommes, bons et méchants, de même agit cet Envoyé de la Lumière bienfaisante (2). Quand il est entré dans l'an-

(1) Nous considérons 愛 yuan comme l'équivalent de 怨 yuan, et non de 策 yuan qu'indique le dictionnaire de Giles; l'alternance est usuelle dans les manuscrite des T'ang

les manuscrits des T'ang.

<sup>(</sup>a) 惠 明 使 housi-ming che. Ici apparaît pour la première fois une difficulté très sérieuse et qui va se répéter à travers toute la suite du texte. Il s'agit de savoir qui est désigné tantôt sous le nom d'Envoyé de la Lumière bienfaisante, et tantôt sous celui de Lumière bienfaisante tout court. Ses analogies avec Tsing-fong (l'Esprit vivant) sont certaines, et un ouvrage manichéen que cite notre texte (cf. infra, p. 556) affirme l'identité des deux. Mais d'autre part on ne s'expliquerait pas ce changement de nom sans un changement de personne, ou au moins d'aspect. On remarquera que si Tsing-fong est le démiurge du macrocosme, l'Envoyé de la Lumière bienfaisante est plus spécialement en rapport avec le microcosme, avec l'homme, qu'il défend contre le démon. Or ce dernier rôle est joué dans la cosmogonie manichéenne par un personnage spécial, qui est le "Heilsbote" du Fihrist (Flügel, Mani, p. 91, a50, 310-311), et qu'on connaît aujourd'hui surtout par Théodore bar Khôni, qui l'appelle le Messager (Pognon, Inscriptions, p. 189-190). M. Cumont a montré, grâce à une correction ingénieuse, que ce Messager, «troisième création » du Père de la Grandeur, était connu des Acta Archelai sous le nom de "troisième Messager" (cf. Cunort, Cosmogonie, p. 34 et suiv., 57 et suiv.). Or, de même que le Messager de Théodore bar Khôni évoque douze vierges qu'il énumère, nous trouverons plus loin (cf. p. 568-569) une liste des douze «formes» de la Lumière bienfaisante qui correspond rigoureusement aux douze noms de l'auteur syriaque. Il nous paraît donc que, quels qu'aient pu être les traits communs, les points de contact, entre Tsing-fong (l'Esprit vivant, le Saint-Esprit) et l'Envoyé de la Lumière bienfaisante, il faut en principe les

cienne ville et qu'il a détruit les ennemis haineux, il lui faut aussitôt séparer les deux forces de la Lumière et de l'Obscurité, et ne plus leur permettre de se mélanger. Il commence par soumettre la haine; il l'emprisonne dans la ville des os, et fait en sorte que l'éther pur puisse entièrement se délivrer de ses liens. Il soumet ensuite l'irritation et l'emprisonne dans la ville des nerss; il sait en sorte que le vent pur et excellent soit immédiatement délivré. Il soumet ensuite la luxure et l'emprisonne dans la ville des veines; il fait en sorte que la force lumineuse puisse de suite se débarrasser de ses liens. Il soumet ensuite la colère et l'emprisonne dans la ville de la chair; il fait en sorte que l'eau excellente puisse être immédiatement délivrée. Il soumet ensuite la sottise; il l'emprisonne dans la ville de la peau; il fait en sorte que le feu excellent soit entièrement délivré. Les deux démons de la convoitise et de la concupiscence, il les emprisonne au milieu. Le feu violent, affamé et empoisonné, il le laisse en liberté. C'est ainsi qu'un orfèvre (1) qui désire fondre [du minerai | d'or commence par se procurer du feu; s'il ne trouve pas de feu, la fonte ne se réalise pas. L'Envoyé de la Lumière bienfaisante est comparable à l'orfèvre; quant au Yi-lieou-eul-yun-ni (2), il est comme le minerai d'or;

séparer, et voir dans ce dernier le Messager de Théodore bar Khôni et le legatus tertius d'Evodius.

(1) La comparaison qui suit devait être usuelle dans le manichéisme; le Fibrist (FLÜGEL, Mani, p. 88) et lbn al-Murtada (KESSLER, Mani, p. 353) en donnent comme un écho quand ils parlent du mélange de la lumière et de

l'obscurité dans l'or et dans l'argent.

(2) 印版 印面 云 印版 yi-licou-cul-yun-ni. Le premier caractère répond à \*nik, à moins que, considéré comme simple caractère de transcription, il ne faille lui donner sa valeur subsidiaire \*ni, qui est aussi celle de sa phonétique. Le second caractère n'est pas attesté; ce doit donc être un simple caractère de transcription formé par l'addition de la clef de la bouche à un caractère connu, et il faut le lire d'après sa phonétique, \*liu. Le mot 而 eul est une particule disjonctive qui ne se prête guère à réunir deux mots transcrits; d'autre part, les mots du type eul n'apparaissent guère en transcription; ils sont l'aboutissement moderne de \*ni, en notant par n un phonème combiné de chuintante

et quant au démon affamé, c'est le feu violent qui fond les cinq corps divisés [de la lumière primitive] et qui les fait devenir purs (1). Le grand Envoyé de la Lumière bienfaisante,

sonore et de nasale palatale, quelque chose comme žñ, qui est à l'époque des Tang rendu par ž en écriture manichéenne (cf. Müllen, Die apersischen» Kalendarausdrücke, p. 5), et également par ž à l'époque mongole en écriture 'phags-pa (cf. par exemple Toung-Pao, II, ix, pl. 1, à la suite de la p. 428, où m cul est transcrit ži en 'phags-pa). Yun répond à "'wyn. Quant à ni, le caractère n'existe pas plus que lisou; on pourrait songer à D若 jo (\*n'a); il est beaucoup plus probable qu'il faut simplement le lire d'après sa phouétique, et qu'il répond par suite à \*nik. Nous aurions donc deux noms \*nikliu et "'wyn-nik, ou un seul nom "nik ou ni ]-liu-ni-'wyn-nik (pehlvi "vanag?). Puisque, dans la comparaison de l'orfèvre, Yi-fieou-eul-yun-ni répond au minerai d'or composé d'or pur et d'éléments impurs, Yi-lieou-eul-yun-ni doit représenter le corps. - [lei encore le chinois rend fort exactement une forme pehlvie. Si l'on tient compte du fait établi que le n chinois initial sert à transcrire g, on rétablit sans peine au moyen de la transcription un original גריוויונג, c'est-à-dire \*g'rewžīwanag, dont le sens est #forme, personne vivante»; c'est bien ce qui convient pour le sens, puisque c'est le corps vivant qui est comme le minerai d'or et qui est purifié au moyen du feu. Pour la forme, il n'y a rien à dire sur ziwanag pour lequel il suffit de renvoyer aux Manichaeische Studien, I, de M. Salemann (Lexique, s. v. קורבב). Le mot g'rēw se trouve dans le même ouvrage, sous גרין; M. Salemann ne le traduit pas et cite expressément M. F. W. K. Müller comme l'auteur de l'interprétation par «Geist», «esprit». C'est d'ailleurs là un sens que M. Müller n'est arrivé à proposer qu'avec le temps et par conjecture : il avait d'abord traduit קרין, qu'il transcrit garév, par «Keim», «germe» (Handschriften-Reste, II, p. 108). Nous le rapprochons du sogdien vr'uw qui a exactement le sens de «Gestalt», «forme, personne, corps», et cela de façon súre, car il se trouve plusieurs fois dans un bilingue sogdien et chinois. Cette signification semble convenir aussi aux textes pehlvis cités par M. F. W. K. Müller (voir Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1905, p. 1079 et suiv.); à la page 1079, 3º ligne du bas, on aurait simplement : « en leur propre personne», c'est-à-dire wen eux-mêmes», au lieu de wen leur propre esprit»; — à la page 1082, note 6, on aurait de même au lieu de «der lebendige Geist», «die lebendige Gestalt»; garév vå tan serait «Gestalt und Leib», gyán — garév «Seele — Gestalt(ung)». Mais il n'y a là rien de décisif et nous ne savons pas à quoi se rattachent les citations de M. F. W. K. Müller. En tout cas, ce qui paraît clair, c'est seulement que le mot transcrit par les Chinois comporte un mot \*g'rēw qui a le sens de sogdien yr'yw (lire \*y'rew). - R. G.] (1) Il y a ici quelque faute dans le texte, puisqu'il faudrait qu'un des élédans les corps d'excellence [des élus], se sert du feu affamé pour produire un grand profit (1).

Les cinq forces lumineuses (2) habitent dans [le corps formé par] les substances combinées [des deux forces lumineuse et obscure]; c'est pourquoi l'homme excellent distingue et choisit entre les deux forces et les fait se séparer l'une de l'autre (3).

ments de la comparaison se rapportât aux opérations de l'orfèvre; il nous semble vraisemblable qu'il y avait à peu près ceci : «Et quant au feu violent [de l'orfèvre], c'est [pour les opérations de l'Envoyé de la Lumière] le feu affamé qui fond ... »; la confusion serait née de la mention simultanée du feu cosmique et du feu de l'orfèvre.

(i) On sait le grand rôle que jouait dans le manichéisme la purification des aliments qui passaient par le corps des Élus; c'est par la digestion des Élus que les parties lumineuses contenues dans ces aliments étaient digérées. Les «corps d'excellence» ( honnes nouveaux». Le «feu affamé» doit être utilisé ici comme feu de la digestion, bien connu dans toute la philosophic hindoue.

(2) Au lieu de 为 li «force», amené par les «deux forces» nommées un peu plus loin, il faut presque sûrement lire 身 chen «corps»; il s'agit des cinq

corps lumineux, c'est-à-dire des cinq éléments.

(3) Ici encore il s'agit certainement de la libération de la lumière par la digestion des Elus. Les textes à ce sujet sont nombreux. Nous nous contenterons de citer une fois de plus le chapitre 46 du De haeresibus de saint Augustin, qui contient un si bon résumé du manichéisme (éd. Migne, col. 35) : «Ipsam vero boni a malo purgationem ac liberationem, non solum per totum mundum et de omnibus ejus elementis virtutes Dei facere dicunt, verum etiam Electos suos per alimenta quae sumunt. Et eis quippe alimentis, sicut universo mundo, Dei substantiam perhibent esse commixtam : quam purgari putant in Electis suis eo genere vitae, quo vivunt Electi Manichaeorum velut sanctius et excellentius Auditoribus suis. " — Dans ses Confessions (IV, 1, et III, 10), saint Augustin dit aussi que, lorsqu'il était adepte du manichéisme, il apportait aux élus la nourriture de laquelle, en la mangeant, ils devaient dégager de la lumière; c'était en effet la règle pour les Auditeurs, et c'est la classe à laquelle appartenait saint Augustin. Nous traduisons par adistinguer et choisira les mots 銓 簡 ts'iuan-kien du texte chinois. Dans le fragment manichéen de la Bibliothèque nationale, il est question des trois 詮 谪 ts'iuan-kien qui sont à la tête de chaque temple manichéen (ce sont ceux dont les titres ont été étudiés par M. Gauthiot dans le J.A. de juillet-août 1911, p. 57-63). Dans les manuscrits des Tang, la clef du «bambou» et la clef de l'«herbe» s'emploient presque indifféremment; les deux caractères kien sont donc équivalents, et répondent en fait au seul 簡 kien moderne, «choisir». Le mot 詮 ts'iuan, Le corps charnel est appelé aussi le « vieil homme ». Il consiste dans les os, les nerfs, les veines, la chair, la peau, la haine, l'irritation, la luxure, la colère, la sottise, ainsi que dans la convoitise, la gourmandise et la luxure; ces treize termes constituent par leur réunion un seul corps qui symbolise [dans le macrocosme] le monde sans commencement et sans lumière (1).

La seconde nuit obscure (2) n'est autre que toutes les mauvaises natures (3) qui ont été méchamment conçues par le démon de la convoitise, à savoir : la sottise, la luxure, la vantardise, l'humeur incommode pour les autres, l'irritation, l'impureté, la destruction, la désagrégation, la mort, la tromperie, la révolte, la pensée obscure; ce sont là les douze heures (4) de la

qui signifie au propre vexpliquern, est également ici, sans aucun doute, le substitut plus ou moins régulier de son homophone to trium discerner, apprécier, choisirn. La forme exacte est donc celle que donne notre texte, et il est certain que nous avons la un terme technique du manicheisme, le correspondant chinois de velectusn. Dans le fragment chinois de la Bibliothèque nationale, il est pris dans son acception substantive; dans le texte que nous traduisons, il reçoit au contraire une valeur en quelque sorte active, et l'Élu n'est pas seulement velui qui est choisin, mais aussi velui qui choisitn, celui qui épare les éléments lumineux des éléments obscurs dans les aliments qu'il absorbe.

(1) Autrement dit, le corps charnel, si on le considère à part des éléments lumineux qui y sont emprisonnés, réprésente le monde de l'obscurité, éternel comme celui de la lumière, avant que l'invasion du démon n'eût amené le

conflit et le mélange des deux principles.

(2) Il n'a pas été question de la «première nuit obscure», et on peut se demander si le texte n'est pas altéré. Nous croyons cependant qu'on peut reconnaître la suite des idées. Cette «première nuit obscure», c'est en réalité le «corps charnel» dont il vient d'être question, c'est-à-dire le corps considéré à part des éléments lumineux qui y sont emprisonnés, et précisément cet état antérieur n'a été rappelé ici que pour justifier la mention de la «seconde nuit» qui apparaît maintenant, et contre laquelle une puissance lumineuse va venir 'utter.

(3) 諸 不 善 性 tchou pou-chan sing, «les natures pas bonnes», avec le sens technique de «bon» dont il a été question plus haut; cf. supra, p. 53a, n. 2.

(4) Par heures (用 che), il faut toujours entendre les heures doubles; ces douze heures sombres sont en réalité pour nous une révolution diurne de

vingt-quatre heures.

nuit obscure sans clarté et redoutable. Ce sont là (1) des signes qui [montrent que cette nuit] est issue primitivement des démons (2).

Pour cette raison donc, le grand Sage de la Lumière bienfaisante (3), par des méthodes excellentes, distingua dans le corps charnel ainsi constitué la nature lumineuse et il vint à son aide en sorte qu'elle pût se délivrer. De ses propres cinq membres (4), il fit sortir par transformation les cinq libéra-lités (5) pour être utile à la nature lumineuse : d'abord, de sa pensée lumineuse, il fit sortir par transformation la pitié et l'ajouta à l'éther pur; ensuite, de son sentiment lumineux... (6),

(1) 如是等 jou che teng. Le rythme est brisé par un mot de trop; il faut

sans doute supprimer teng.

(2) 即是本出諸魔記驗. Nous trouvons ici pour la première fois une expression technique assez embarrassante, 記驗 hi-yen, qui reviendra souvent. Ki signifie «marque»; yen signifie «vérification»; nous traduirons toujours par «signe», sans nous dissimuler que cette traduction ne donne pas un résultat satisfaisant dans tous les cas. Parfois on a, au lieu de hi-yen, 記念 ki-men; cette dernière expression, qui signifie au propre «souvenir, memento», est assez voisine de ki-yen comme son et comme sens; nous la considérerons comme un substitut moins exact de l'expression que nous avons ici.

(3) 惠明大智 housi-ming ta-tche. Au lieu du dernier mot, il saut probablement lire 使 che, et traduire : «le grand Envoyé de la Lumière bienfaisante».

(4) Le mot chinois 借贷 t'i signifie «membre» et «substance». La comparaison avec saint Augustin et le Fihrist montre qu'il faut traduire par «membre».

(5) On a vu plus haut (cf. p. 520, n. 1) que le Fihrist (Flügel, Mani, p. 86) énumère cinq «membres» du Roi du paradis de la Lumière (c'est-à-dire du Père de la Grandeur des textes occidentaux), qui sont la longanimité, la science, la raison, le secret (ou la discrétion), la pénétration; mais il lui attribue en outre cinq membres spirituels (se rapportant aux qualités du cœur et non plus de l'intelligence; cf. Kesslen, Mani, p. 387): amour, foi, fidélité, bravoure, sagesse. Cette seconde série correspond approximativement à celle des πcinq libéralités» (π. Μα wou-che) que fournit le texte chinois.

(6) Le texte omet ici un membre de phrase qu'il est facile de rétablir: [ 次從明心] 化出誠信加被海風次從明念[化出具足加被明力] wil fit sortir par transformation la bonne foi et l'ajouta au vent pur; ensuite, de sa réflexion lumineuse...». L'Envoyé de la Lumière

il fit sortir par transformation le contentement et l'ajouta à la force de lumière; ensuite, de son intellect lumineux, il fit sortir par transformation la patience et l'ajouta à l'eau pure; ensuite, de son raisonnement lumineux, il fit sortir la sagesse et l'ajouta au feu pur; [quant à] Hou-lou-chö-tö (Khroštag) et P'o-leou-houo-tö (Padvakhtag), au trésor de [leurs] paroles, il ajouta la sagesse (1). Ces treize termes, à savoir : l'éther, le vent, la lumière, l'eau, le feu, la pitié, la bonne foi, le contentement, la patience, la sagesse, avec Hou-lou-chö-tö (Khroštag), P'o-leou-houo-tö (Padvakhtag) et la Lumière bienfaisante, sont des signes qui symbolisent le Vénérable de la Lumière du monde de la lumière pure (2). Ceux qui observent toutes les défenses sont comme le soleil.

bienfaisante a donc les deux mêmes séries de amembres» que le Père de la Grandeur; cf. supra, p. 5 h 1, n. 5. Nous traduisons ਜੈਜ਼ੀ Δ tch'eng-sin par abonne foin; tch'eng signifie asincérité»; sin signifie afoin; mais, pour afoin tout court, nous avons dans notre texte d'autres expressions. aBonne foin nous paraît maintenir en partie la double idée de l'expression chinoise; peut-être

pourrait-on aussi dire «confiance».

(i) 於語 藏中加被智惠. Cette phrase n'est guère intelligible. De toute façon, la construction est rompue à propos de l'Appelant et du Répondant, qui, une fois de plus, constituent une paire un peu en marge dans cette énumération. Le rythme n'est pas détruit, mais il est inadmissible que la sagesse, déjà nommée, reparaisse ici une seconde fois. En récapitulant à la phrase suivante les treize termes, l'Appelant et le Répondant sont suivis de la Lumière bienfaisante; il nous paraît donc probable que c'est la Lumière bienfaisante elle-même, et non la sagesse, que l'Envoyé de la Lumière bienfaisante ajoute à Khroštag et à Padvakhtag. Quant au «trésor des paroles», il semble bien qu'il y sit là une allusion au rôle parlant joué par l'Appelant et le Répondant. Reste à savoir si la traduction «trésor» est juste; le mot tsang a encore, dans le bouddhisme, le sens de «essence», «embryon», tout au moins dans le nom de 地藏 Ti-tsang, Kṣitigarbha, que nous retrouverons plus loin; nous ne voyons pour le moment rien à en tirer ici.

(2) 清淨光明世界明雲 ts'ing-tsing kouang-ming che-kiai ming-tsouen. Le Vénérable de la Lumière reparaîtra dans la suite de notre texte; il n'est autre que le Père de la Grandeur de Théodore bar Khôni (qui le connaît aussi à propos des disciples de Battai; cf. Poenon, Inscriptions, p. 222) et de la formule grecque d'abjuration; cf. à son sujet Cumont, Cosmogonie, p. 8. C'est le Père de la lumière (pidar rôsan) des documents pehlvi de Toursan, et sans

Le second jour (1) est celui où les douze grands rois [qui sont] la sagesse [et les autres] (2), [se produisent] par transformation de [l'Envoyé de la] Lumière biensaisante. Ce sont des signes qui symbolisent le soleil rond et complet.

Pour ce qui est du troisième jour, chaque fois que les sept

doute aussi leur róšan gáv et leur báríst 'í róšan (cf. Müllen, Handschr., p. 38, 48, 49); enfin il apparaît dans ces mêmes documents (p. 29, 55, 56, 74, 102) sous le nom de Zarván. En turc, le nom correspondant est Azrua; on retrouve le Père de la Grandeur dans le Khuastuanift (von Le Coo, Khuastuanift, p. 281) comme «le dicu Ăzrua de la Lumière pure»; on reconnaîtra là à peu près la même formule que dans notre texte. Comme M. Cumont l'a fait remarquer avec raison, il résulte de ces constatations que les manichéens ont connu le mazdéisme sous sa forme zervanite, c'est-à-dire sous celle du Temps infini, contre laquelle argue l'Arménien Eznik de Kolb (cf. le deuxième livre de son Wider den Sekten, dans la traduction de Schmid, Vienne, 1900). On peut en fournir une nouvelle preuve. Nous savons aujourd'hui que les anciens Tures bouddhistes, comme aujourd'hui à leur suite les Mongols lamaïstes, connaissaient respectivement Indra et Brahma sous les noms d'Azrua (Zervan) et d'Ormuzd. Or, ces emprunts eux aussi ne s'expliquent que par un manichéisme où Zervan était devenu le dieu suprême, le Père de la Grandeur, pour pouvoir être identifié à Brahma, tandis que Ormuzd, devenu l'équivalent de l'Homme primitif, du héros de la lumière luttant contre les démons, a pris facilement la place d'Indra, le grand lutteur célébré depuis les Veda. — [Le turc azrua est, simplement, la forme sogdienne de l'avestique zevan, reproduite de façon toute mécanique. Le sogdien a, en effet, 'zrw', comme équivalent de Brahma, dans les textes bouddhiques, simplement parce qu'il est le principe premier et sans que Indra soit encore appelé Ormuzd, ce qui paraît être un fait relativement récent. --- R. G.]

(i) De même que la première nuit n'a pas été mentionnée explicitement, le texte est en apparence muet sur le premier jour. Il nous semble cependant que le premier «jour» du microcosme est précisément constitué par la réunion des treize termes qui symbolisent le Vénérable de la Lumière, de même que la première nuit était représentée par les seuls éléments d'obscurité qui symbolisaient le monde des démons. Quant à la théorie des trois jours, elle n'est développée, croyons-nous, dans aucune autre source. Nous devons toutefois signaler que le 16° chapitre du Livre des Secrets de Mâni était intitulé : « Des trois jours» (cf. Flügel, Mani, p. 102; Kessler, Mani, p. 197).

(2) Les «douze grands rois» sont donc les cinq éléments lumineux et les cinq membres spirituels de l'Envoyé de la Lumière bienfaisante, plus Khroštag et Padvakhtag. Dans la suite de notre texte, il sera encore question des «trois

jours», et nous retrouverons deux séries de «douze rois».

sortes de Mo-ho-lo-sa-pen (Mahraspand) (1) entrent dans le

廳 訶 羅 薩 本 Mo-ho-lo-sa-pen (\*:na-ha-la-sat[ou sar]-pwyn). Ce mot transcrit certainement un pehlyi Mahraspand. La première interprétation à laquelle on songe est naturellement celle du Mahraspand usuel, représentant le Mathra-spenta de l'Avesta, la «Parole sainte» (cf. par ex. Darmestres. The Zend-Avesta, II, 12); ce mot Mahraspand apparaît correctement dans les textes pehlvi de Tourfan comme le nom du 29° jour du mois iranien (cf. Müller, Handschr., p. 95). Mais il ne sort de là aucun sens acceptable pour nos sept mahraspand. Si on se reporte aux paragraphes précédents, il est bien probable que cette série de sept qui, jointe aux cinq libéralités, fait douze heures, doit comprendre les cinq éléments lumineux, plus Khroštag et Padvakhtag. Or, dans les premiers fragments sogdiens ("pehlvi-dialekt") étudiés par M. Müller, on trouve (p. 98) la mention des panj mardáspandtih, que M. Müller proposait alors de traduire par «les cinq éléments saints»; le mot reparaissait sous la forme márdaniy à la page 103; dans ses Manich. Stud., p. 94, M. Sal mann déclare que cette dernière forme n'est pas claire. Toutefois la première des deux formes se retrouve encore, écrite mardaspanté et traduite par zélémentsz, dans Müllen, Neutestamentl. Bruchst., 1907, p. 6. M. Andraeas a montré (Zwei soghdische Excurse, 1910, p. 311) que la forme sogdienne mardáspanté, qu'il écrit murčaspondé, pluriel de murčaspond, répond à amuhrosponto; or amuhrosponto correspond à avest. amesaspenta, pehlvi amahraspand. Cette fois, nous avons la solution, car il y a bien dans le mazdéisme un groupe de sept divinités connues sous le nom des sept Amesaspenta (cf. Geiger et Kuhn, Grundriss, II, 633-640). M. Salemann a vu (Ein Bruchstül:, p. 17, 23), en étudiant le chapitre consacré au manichéisme dans le Stand-gumānik Vižār, que les Amešaspenta (Amešāspand) étaient connus des manichéens; il faut seulement supposer, dans l'original de notre texte, une forme aphérétique mahraspand au lieu d'amahraspand. L'emploi sogdien du nom et celui qu'atteste notre texte montrent toutefois que, pour les manichéens, les sept Mahraspand n'avaient plus que des rapports lointains avec les sept Amešaspenta du mazdéisme. Au lieu des sept marchanges » ils sont devenus les cinq éléments lumineux, auxquels on a joint, pour compléter le nombre de sept, l'Appelant et le Répondant. Nous avons en l'occasion de dire plus haut (cf. p. 521, n. 1) que l'apparition en fin de série, dans les sept Mahraspand manichéens, de cette paire inséparable, pouvait ne pas être sans quelque rapport avec la présence, en fin de liste des Amešaspenta mazdéens, du couple non moins inséparable de Haurvatât et d'Ameretat. Pour le chiffre de sept dans le manichéisme, cf. les remarques de M. Cumont sur l'hebdomade (Cosmogonie, p. 34); cf. aussi les sept "aumones" (pusi) et les sept yimki dans le Khuastuanift (von Le Coo, Khuastuanift, p. 290, 294, 296-298). Les catégories des disciples de Battai ne sont pas sans analogie; voici ce que dit à leur sujet Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 223) : «Le Seigneur Dieu

corps d'un maître religieux pur (1), de la part de [l'Envoyé de la] Lumière bienfaisante celui-ci reçoit les cinq libéralités, et [ces] douze heures (2) réalisent le jour complet : ce sont des signes qui symbolisent la grande force de Sou-lou-cha-lo-yi (Sroš-haray).

Ces trois jours auxquels on ajoute les deux nuits sont les signes qu'il y a absolument deux mondes, tant pour les maîtres religieux que pour les simples dévots (5).

prononça également sept mots et cinq forces naquirent de lui. Ensuite sept démons montérent, enchaînérent le Seigneur Dieu et les sept forces nées de lui et calevèrent au Père de grandeur le principe de l'âme; les démons se mirent à l'œuvre ainsi que les sept et les douze et firent Adam le premier homme.» Il faut remarquer d'ailleurs que cinq et douze étant les deux nombres préférés du manichéisme, sept était le complément de l'un à l'autre. Le septième chapitre du Livre des Secrets de Mâni était intitulé, d'après le Fibrist, «Des sept esprits». Flügel (Mani, p. 102, 360) déclare ne rien savoir de ces sept esprits. Kesseer (Mani, p. 196) y voit les sept esprits méchants de l'ancienne mythologie babylonienne qui jouent un grand rôle dans la cosmogonie comme adversaires des dieux (cf. à leur sujet le premier chapitre de Bousser, Hauptprobleme). On vient de voir que la cosmogonie de Battai est d'ailleurs à base de sept plutôt que de cinq. Mais la mythologie iranienne connaissait également ce groupement, puisque non seulement elle célébrait les sept Amešaspenta, mais leur opposait nommément sept démons créés par Ahriman (cf. Blocher, dans Rev. Hist. des Relig., XXXII, 112). Pour le manichéisme, il y a un témoignage important de saint Ephrem (cf. Kessler, Mani, p. 277) : «Sous ce rapport, Bardaisan, le maître de Mani, s'est montré un homme de parole sensée, quand il dit que l'àme est composée de sept parties mélangées et soudées ensemble...» Réserve faite d'un sens spécial du mot «esprit» en arabe, qui obligerait à lui donner le sens d'a esprit mauvais» qu'adopte Kessler, il ne nous paraît donc pas évident qu'il s'agisse, dans le chapitre du Livre des Trésors, d'esprits démoniaques, et peut-être sont-re là seulement nos sept Mahraspand.

(i) 清淨師僧 ts'ing-tsing che-seng. Le mot seng, «moine», est naturellement emprunté au bouddhisme, puisqu'il représente étymologiquement le sanscrit sangha; mais il avait perdu toute valeur de secte, et les nestoriens l'ont adopté également. Par contre, il nous est actuellement difficile de dire si, par che-seng, il faut seulement entendre ici les Élus, ou si les Maitres, supérieurs aux Élus, sont directement visés dans l'expression.

(2) Ces douze heures sont obtenues en ajoutant les cinq «libéralités» aux sept Mahraspand.

⑸ 行者 hing-tchö, «ceux qui pratiquent»; ce peuvent être les Auditeurs,

Parfois il arrive que le vieil homme entre en lutte avec l'homme nouveau qui est sage; cela est semblable à [ce qui s'est passé] lorsque, pour la première fois, le démon de la convoitise décida d'envahir le monde de la lumière. Il v en a les signes suivants. De la pensée obscure et empoisonnée de ce vieil homme, des démons sortent par transformation, qui immédiatement luttent avec le membre de la pensée de l'homme nouveau. Si cet homme nouveau ne prend pas garde aux signes, il abolit et oublie sa pensée lumineuse, et immédiatement il y en a les signes [que voici] : un tel homme, dans sa conduite, n'aura pas de pitié; dans les affaires qu'il rencontrera, il conceyra de la haine; de suite il souillera le membre de la pensée pure de sa nature lumineuse, et la nature étrangère qui habite provisoirement en lui en sera aussi atteinte et endommagée. S'il sait garder les signes, il s'éveillera, il chassera la haine et pratiquera la pitié; le membre de la pensée de sa nature lumineuse retournera à sa pureté; la nature étrangère qui habite provisoirement en lui se dégagera de tous les dangers. Heureux et trépignant de joie, il remercia en rendant hommage et s'en alla (1).

Parsois l'homme nouveau oublie et perd les signes (2); alors du milieu de son sentiment obscur, des démons sortent par transformation, qui immédiatement luttent contre le sentiment de l'homme nouveau. Dans le corps de cet homme, il y en a de grands signes : cet homme, dans sa conduite, n'aura pas de bonne soi; dans les affaires qu'il rencontrera, il concevra de l'irritation; la nature étrangère qui habite provisoirement

mais ceux-ci seront désignés plus loin par un terme spécial; il peut s'agir de simples catéchumènes. Par «deux mondes», notre texte doit entendre les deux mondes de la lumière et de l'obscurité.

<sup>(1)</sup> Cette phrase, qui est usuelle à la fin des sutra, paraît une simple interpolation.

<sup>(\*)</sup> C'est dans ce paragraphe qu'on rencontre 記念 ki-nien au lieu de 記驗 ki-yen; cf. supra, p. 541, n. 2.

en lui sera aussitôt infectée. Mais si le membre du sentiment de sa nature lumineuse revient aux signes et n'oublie pas son sentiment primitif, cela l'éveillera et il poursuivra [l'irritation]; cette irritation reculera et se dispersera, et sa bonne foi sera la même qu'auparavant; la nature étrangère qui habite provisoirement en lui évitera toutes les souffrances, et il parviendra à son monde primitif.

Parfois l'homme nouveau oublie les signes; alors de sa réflexion obscure, empoisonnée et non lumineuse, des démons sortent par transformation qui immédiatement luttent contre le membre de la réflexion pure de l'homme nouveau. Alors, dans cet homme, il y en a de grands signes : cet homme, dans sa conduite, n'aura pas de contentement; ses sentiments de concupiscence s'enflammeront; la nature étrangère qui habite provisoirement en lui sera aussitôt infectée. Mais si pour cet homme les signes ne sont pas oubliés, en ce qui concerne le membre de son contentement (1), il pourra bien le protéger; il renversera toutes les pensées de concupiscence et ne leur permettra pas de s'élever derechef. La nature étrangère qui habite provisoirement en lui évitera toutes les souffrances. Pur en tout temps, il parviendra à son monde primitif.

Parsois de l'intellect non lumineux de cet homme, des démons sortent par transformation qui immédiatement luttent contre l'intellect de l'homme nouveau. Si cet homme abolit et oublie son intellect primitif, il y en a des signes : cet homme, dans sa conduite, n'aura pas de patience; dans les assaires qu'il rencontrera, il concevra de la colère. Les deux natures, celle qui est l'étrangère et celle qui est la maîtresse [de la maison], en tout temps seront insectées. Si, pour cet homme, les

<sup>(</sup>i) 具足體 kiu-tsou t'i. «Contentement» est pris ici au sens d'«avoir son content de quelque chose». L'analogie des autres paragraphes amène d'ailleurs à proposer une correction; au lieu de kiu-tsou t'i, il faut sans doute 明念體 ming-nien t'i, «le corps de sa réflexion lumineuse».

signes ne sont pas oubliés, il s'éveillera et repoussera l'ennemi; ses sentiments de colère reculeront et s'en iront; la grande force de la patience reviendra pour le soutenir et pour le protéger. La nature étrangère qui habite provisoirement en lui se libérera avec joie; le membre de la pensée lumineuse de sa nature primitive redeviendra ce qu'il était auparavant.

Parfois, du raisonnement non lumineux de cet homme, des démons sortent par transformation qui immédiatement luttent contre le membre du raisonnement de l'homme nouveau. Si cet homme oublie et perd son raisonnement primitif, il y en a des signes : cet homme, dans sa conduite, aura beaucoup de sottise; ses deux natures, celle qui est l'étrangère et celle qui est la maîtresse [de la maison], seront toutes deux infectées. Si, pour cet homme, les signes ne sont pas oubliés, au cas où la sottise se lèverait (1), immédiatement et de lui-même il s'éveil-lera et pourra promptement la soumettre; avec zèle il s'efforcera à l'énergie (2) et réalisera la sagesse. La nature étrangère qui habite provisoirement en lui, à cause de ses bonnes actions, pourra être entièrement pure. Le membre du raisonnement de sa pensée lumineuse, d'une manière limpide, sera sans souillures.

Ces cinq sortes de très grands combats, l'homme nouveau et le vieil homme à tout instant s'en livrent un. L'homme nouveau, au moyen de ces cinq sortes de forces (3), se désend contre ses ennemis haineux. Ce sont des signes qui rappellent les

<sup>(</sup>i) La forme ¿B donnée dans le texte, et qui se retrouve encore une fois plus loin, est l'équivalent de ¿B k'i, «se lever».

<sup>(2)</sup> 精 進 tsing-tsin, mot a mot a progrès essentiel». C'est un emprunt au chinois bouddhique, dans lequel cette expression traduit le sanscrit virya, a énergie».

<sup>(3)</sup> 五種勢力 wou-tchong che-li. Peut-être faut-il lire 施 che au lieu de 勢 che, et comprendre: «par la force des cinq libéralités»; mais la correction n'est pas évidente.

saints du macrocosme (1): la pitié symbolise l'Envoyé de la Lumière qui maintient le monde (2); la bonne foi symbolise le Grand roi des dix cieux (3); le contentement symbolise l'Envoyé vainqueur qui soumet les démons (4); la patience symbolise l'Envoyé de la lumière qui est aux entrailles de la terre (5); la

(i) Les cinq divinités du macrocosme ici qualifiées de «saints» paraissent répondre aux cinq fils glorieux de l'Esprit vivant tels qu'ils sont énumérés par Théodore bar Khôni (Poenon, Inscriptions, p. 187) et par saint Augustin (Contra Faustum, l. 15, chap. 6, éd. Migne, col. 309); nous essayerons d'établir les équivalences dans les notes suivantes. Signalons seulement que, dans Théodore bar Khôni, ces cinq fils sont mis en rapport avec les membres de l'Esprit vivant de la catégorie : intelligence, raison, etc., qui correspond dans notre texte à la série : pensée, sentiment, etc., au lieu qu'ici ces «saints» sont rapportés aux cinq «libéralités» émanées des cinq membres de l'Envoyé de la Lumière bienfaisante, et qui correspondent à la série des membres spirituels indiqués par le Fibrist : amour, foi, etc. Cf. supra, p. 541, n. 5; et aussi Симом, Cosmogonie, p. 22-23.

(2) 持世明使 tch'c-che ming-che. Dans la conception manichéenne, un ange tenait les cieux par en haut, tandis qu'un autre portait les terres sur ses épaules; c'est du premier qu'il s'agit ici. Théodore bar Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 187, 188) l'appelle l'Ornement de splendeur; saint Augustin le décrit ainsi: «Splenditenentem magnum, sex vultus et ora ferentem, mican-

temque lumine.»

(3) 十天天王 che-t'ien ta-wang. On a vu plus haut qu'il y a dix cieux dans la théorie manichéenne. Ce roi est le «Grand roi d'honneur» de Théodore bar Khôni qui, «lorsque les cieux et les terres eurent été faits», «s'assit au milieu du ciel et monta la garde pour les garder tous»; dans saint Augustin, nous trouvons de même le «Regem honoris, Angelorum exercitibus circumdatum».

(4) 降魔勝使 kiang-mo cheng-che. C'est l'Adamas-Lumière de Théodore bar Khôni, pour saint Augustin «Adamantem heroam belligerum; dextra has-

tam tenentem, et sinistra clypeum».

(3) 执 我 明 值 ti-tsang ming-che. Pour les trois premiers noms, l'ordre a été le même que dans Théodore bar Khôni et dans saint Augustin; nous devons proposer une interversion pour les deux derniers. Le nom du quatrième envoyé, dans notre texte, est d'ailleurs assez surprenant. Ti-tsang est uniquement un terme du bouddhisme (emprunté ensuite par le taoisme), où il traduit le nom du bodhisattva Ksitigarbha. Ksitigarbha semble être apparu relativement tard dans le bouddhisme. Le Lotus de la bonne loi l'ignore, et aucun des sūtra spériaux qui lui sont consacrés (Nansio, Catalogue of the Chinese Tripitaka, n° 64, 1003, 1457, auxquels il faut joindre le Ti tsang p'ou sa yi kousi

sagesse symbolise l'Envoyé de la lumière qui accélère la clarté (1).

地 藏 菩 薩 儀 軌 du Tripitaka de Kyōto, Supplément, t'ao III, pen 1) n'a été traduit avant le vir siècle. Mais, pour être un peu tardive, la fortune de Ksitigarbha n'en a pas moins été rapide et assez inattendue. Son nom prêtait à quelque amphibologie; ksiti signifie nettement "terre", mais garbha a les sens de agiron maternela, apartie internea, aembryona. Les Tibétains ont rendu le nom par Sahi-sñiù-po, «Embryon de la terre» (cf. Sarat Chandra Das, Tibetan-English Diction., p. 1261, où il faut restituer comme original sanscrit Ksitigarbha au lieu de Bhumigarbha). La traduction chinoise Ti-tsang peut signifier en apparence «Trésor de la terre», et c'est de cette interprétation que dérive la traduction turque Yir-ayliqi, «Grenier de la terre» (cf. Müllen, Uigurica, p. 18). Mais le mot trang signific étymologiquement «cacher». "secret"; il est apparenté étymologiquement, aussi bien par la phonétique que par l'écriture, à les tsang, mentraillesm, et l'identité foncière des deux mots était restée d'autant plus sensible que, dans la langue des classiques chinois. on ne connaît encore, même au sens d'eentrailles», que la première forme; l'autre est sortie d'elle par une différenciation toute graphique et assez tardive. Le vrai sens de Ti-tsang, conforme au nom sanscrit, est donc «Entrailles de la terre». Or une tradition chinoise, qui paraît née au Sseu-tch'ouan vers le x° siècle. place dans cette province l'entrée des enfers, à 📲 🗥 Fong-tou, et conneit dix rois des enfers sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans une prochaine note (cf. infra, p. 584, n. 1). Ti-tsang, "Entrailles de la terre", avait un nom trop significatif; il a été associé aux légendes infernales, et le petit sătra apocryphe, datant approximativement de l'an 1000, qui a consacré la popularité des « dix rois», est intitulé dans les éditions modernes Fo chouo ti tsang p'ou sa fa sin yin yuan che wang king 佛 説 地 藏 菩 薩 發 心 因線十王經, "Sūtra des dix rois, prononcé par le Buddha, et se rapportant aux causes du vœu du bodhisattva Ksitigarbhan. C'est également par le sens même de Ksitigarbha, et surtout de Ti-tsang, «Entrailles de la terre», qu'il faut expliquer, selon nous, l'intrusion apparente de ce personnage dans notre texte manichéen. Le cinquième des fils de l'Esprit Vivant est appelé par Théodore bar Khôni «le Porteur»; saint Augustin l'appelle «maximum Atlantem mundum ferentem humeris, et eum, genu flexo, brachiis utrimque secus fulcientem». Ainsi, de même qu'au haut du monde un ange tenait en mains les cieux, un autre ange, habitant sous les terres, les portait de ses épaules et de ses bras; cette dernière conception a été étudiée par M. Cumont dans un appendice spécial, "L'Omophore" (Cosmogonie, p. 69-75). Il nous semble bien que c'est la présence de cet ange sous les huit terres qui a déterminé ici le traducteur, et que dans Ti-tsang, «Entrailles de la terre», nous devons reconnaître simplement le Porteur, Atlas.

(i) 催光明使 ts'ousi-kouang ming-che. Ce doit être là le quatrième fils de l'Esprit Vivant dans la liste de Théodore bar Khôni et de saint Augustin. C'est pour cette raison que les saints du passé et la religion présente (1) parlent ainsi : l'homme qui entre en religion, s'il n'a pas à lutter avec le corps charnel limité, a à lutter contre les natures empoisonnées des démons illimités. Ainsi donc, les maîtres purs qui observent les défenses sont semblables aux saints; pourquoi cela? c'est parce qu'ils soumettent les haines des démons non autrement que ne le font les saints.

Parsois les soldats du vieil homme reculent et sont battus; la pensée religieuse de la Lumière bienfaisante (2) est alors à son aise et se promène; elle parvient jusqu'aux royaumes innombrables des cinq sortes de mondes de l'homme nouveau; alors elle entre dans la ville de la merveilleuse pensée pure; dans la salle magnifique qui s'y trouve, elle dispose un siège pour [prêcher] la Loi et s'y installe. Ensuite elle arrive aux villes du sentiment, de la réslexion, de l'intellect et du raisonnement, de la même manière que précédemment, et elle entre successivement dans chacune d'elles.

Quand la Lumière bienfaisante(3) se promène dans la ville

Théodore bar Khôni l'appelle le Roi de gloire, et dit silleurs (Pognon, Inscriptions, p. 189; Cumont, Cosmogonie, p. 31) que c'est le Roi de gloire qui fait monter [la lumière puisée par] les trois roues du vent, de l'eau et du feu (sur cette conception, cf. supra, p. 516, n. 3). Saint Augustin décrit de même le « Gloriosum regem tres rotes impelientem, ignis, aquae, et venti». C'est donc bien lui qui, comme le veut notre texte, «accélère [l'ascension de] la lumière».

(1) 及現在数 ki hien tsai kiao. Nous rattachons tsai à hien, et faisons de hien-tsai, «présent», la contre-partie du 過去 kouo-k'iu, «passé», qui précède. Mais on pourroit aussi soutenir que hien seul signifie «présent» on «présentement», et que tsai-kiao signifie «ètre de la religion»; l'expression existe et a même pris aujourd'hui, du moins à Pékin, une valeur spéciale, puisque «être de la religion» y a le sens «d'être musulman». Mais l'autre interprétation nous semble plus naturelle.

(2) 惠明法相 housi-ming fa-siang; c'est ici un des cas où la correction adoptée 想 siang pour 相 siang (cf. supra, p. 504-505) ne nous paraît pas absolument sûre.

<sup>(3)</sup> La Lumière bienfaisante représentée par son Envoyé.

de la pensée [d'un maître], il faut savoir que ce maître prêche la Loi correcte d'une manière merveilleuse, se plaît à parler des trois permanences et des cinq grandeurs de la Grande Lumière (1), et, grâce à sa pénétration surnaturelle (2), produit par transformation toutes les pensées au complet; ensuite, dans sa prédication de la Loi, il parle spécialement de la pitié.

Quand la Lumière bienfaisante se promène dans la ville du sentiment [d'un maître], il faut savoir que ce maître se plaît à discourir sur les palais lumineux du soleil et de la lune (s), et, grâce à sa pénétration surnaturelle, produit par transformation la force majestueuse au complet; ensuite, dans sa prédication de la Loi, il parle spécialement de la bonne foi.

- (1) 大明三常五大 ta-ming san-tch'ang wou-ta. Par la Grande Lumière, il nous semble qu'on doit entendre le Vénérable de la Lumière, le Père de la Grandeur; toutefois la qualification de « Grande Lumière», vazurg rôšan, reparait dans les textes pehlvi de Tourfan pour Narésaf (cf. Müller, Handschr., p. 63). L'expression = 🛣 san-tch'ang, mot à mot «les trois permanents», se retrouve dans l'inscription nestorienne de Si-ngan-fou, où on est d'accord pour y voir les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité (cf. Legge, Christianity in China, p. 7; Havrer, Stèle chrétienne, III, 48). Le P. Havret a signalé un emploi différent de san-tch'ang dans 管 子 Kouan-tseu. L'expression est naturellement calquée sur celle de 五常 wou-tch'ang, les «cinq permanences», qui s'applique aux cinq «vertus fondamentales» des Chinois. Ici le sens nous paraît être différent, et les «trois permanences» de la Grande Lumière doivent être les trois attributs essentiels du Père de la Grandeur, c'està-dire sa Lumière, sa Force et sa Sagesse, ou, comme le veulent les textes pehlvi de Tourfan pour leur Zervan, «sa Lumière, sa Force et sa Bonté» (cf. MULLER, Handschr., p. 74; Cumont, Cosmogonie, p. 8). Quant aux cinq grandeurs, mot à mot les «cinq grands», il faut sans doute y voir les «cinq membres» du Père de la Grandeur.
- (2) 神通 chen-t'ong. C'est un emprunt à la langue du bouddhisme, où chen-t'ong traduit abhiñā.
- (3) Sur ces palais, cf. supra, p. 516, n. 1. Le Khuastuanift (von Le Coq. Khuastuanift, p. 283) emploie à leur propos l'expression de «première porte» du royaume de Lumière; le même mot de «porte», appliqué au soleil et à la lune, est mis dans la bouche de Mâni par Albirûnî (Sachau, Alberuni's India, II, 169).

553

Quand la Lumière bienfaisante se promène dans la ville de la réflexion [d'un maître], il faut savoir que ce maître se plaît à discourir sur le grand ministre<sup>(1)</sup> Sou-lou-cha-lo-yi (Srošharây), et, grâce à sa pénétration surnaturelle, produit par transformation le silence<sup>(2)</sup> au complet; ensuite, dans sa prédication de la Loi, il parle spécialement du contentement.

Quand la Lumière biensaisante se promène dans la ville de l'intellect [d'un maître], il faut savoir que ce maître se plaît à discourir sur les cinq lumières (3), et, grâce à sa pénétration surnaturelle, manifeste par transformation... (4); ensuite, dans sa prédication de la Loi, il parle spécialement de la patience.

Quand [la Lumière bienfaisante] se promène dans la ville du raisonnement [d'un maître], il faut savoir que ce maître se plaît à discourir sur les Envoyés de la Lumière du passé, de l'avenir et du présent (5), et, grâce à sa pénétration surnaturelle, produit par transformation la liberté d'être invisible ou visible; ensuite, dans sa prédication de la Loi, il parle spécialement de la sagesse.

Ainsi donc, celui qui est sage, en examinant attentivement un tel maître, sait immédiatement dans quel royaume se trouve la Lumière bienfaisante.

<sup>(</sup>i) 大相 ta-siang. Nous avons gardé ici la leçon originale du texte. La place de ta-siang avant le nom propre ne permet pas de traduire par «la pensée [ou la forme] de Sroš-harāy»; tout au plus pourrait-on proposer «Sroš-harāy à la grande pensée [ou forme]».

<sup>(2)</sup> 默然 mojan. Il y a sans doute un lien à établir entre cette vertu et le «membre» de la discrétion dont il a été question plus haut d'après le Fihrist (cf. supra, p. 541, n. 5).

<sup>(3)</sup> H. Wou-ming. Dans le bouddhisme, cette expression a une valeur technique, et traduit pañca vidyā, les «cinq sciences» (cabda, etc.). En chinois profane, les wou-ming sont les cinq planètes. Ici le sens est certainement différent; nous proposons de voir dans les «cinq lumières» les cinq éléments lumi neux.

<sup>(4)</sup> Il y a ici manifestement dans le texte une lacune de quatre caractères.

<sup>(5)</sup> Cf. supra, p. 509, n. 3.

S'il y a des tien-na-wou (dênâvar) (1) purs qui de la sorte

(1) 雷 48[ = 那] 勿 tien-na-wou (\*d'an-na-mwyt [ou mwyr]); ce mot représente manifestement un pehlvi \*dénávar. Nous avons par le Fibrist (Flügel, Mani, p. 66-67, 97-98) quelques renseignements sur une secte manichéenne dite des دنياورية Denyåvarfya, qui ne reconnaissaient pas le chef du manichéisme établi en Mésopotamie et avaient eux-mêmes leur centre au Khorâsân. D'autre part, un texte important de Gardizi dit en parlant des Toghuzghuz, c'est-à-dire des Ouïgours de Tourfan : «Et là, dans la maison du préfet, il se rassemble tous les jours trois ou quatre cents des ديناوري Denâvari, et ils récitent à haute voix les livres de Mâni. Puis ils passent devant le préfet, le saluent, et s'en retournent chez eux» (cf. Müller, Handschr., p. 109, citant M. Barthold). M. Müller en a conclu que les Manichéens de Tourfan étaient de la secte des Dénávari, et que leur langue devait être le dialecte persan du Khorásán. De ces deux textes du Fibrist et de Gardizî, il faut encore rapprocher le passage de Hiuan-tsang (Mémoires, II, 179) où il est question de la présence en Perse de nombreux «hérétiques t'i-na-pa» (提 那 跋); comme l'a reconnu M. Marquart (Osteuropäische und ostasialische Streifzüge, p. 502), il faut voir voir dans ces t'i-na-pa (\*di-na-bwat [ou bwar]) les Dênâvarî manichéens. Reste à expliquer le nom. Flügel (Mani, p. 318) s'est demandé si Denyâvariya dérivait d'un nom de lieu Denyâvarîya, ou d'un nom d'homme Denyávari ou simplement d'une forme denyávar. Pour des raisons linguistiques et géographiques, il écarte la première hypothèse, qui faisait songer à Dinâvar, ville située à trois jours de Hamadán. Les autres noms de sectes manichéennes dérivant de noms d'hommes, il lui paraît possible qu'on doive se rallier à la seconde, tout en ne trouvant aucune raison de fait pour confirmer l'existence d'un personnage manichéen appelé Denyâvâri. Il nous semble qu'on peut chercher la solution d'un autre côté. Dans notre texte, rien n'indique que, par tien-na-wou, on entende aurune désignation spéciale de secte. Bien au contraire, ces «tien-na-wou (dénávar) purs» semblent être simplement les Élus, dont «les Purs» ('ardaván) est une désignation dans les textes pehlvi de Tourfan (cf. par exemple Miller, Handschr., p. 85). En turc, les Élus sont appelés dintar (ou déntar, dérivé de dén, «foi»), mais ce mot, qui apparaît six fois dans le Chuastuanift (cf. von Le Coq, Khuastuanift, à l'index, et aussi, dans un texte chrétien de Müllen, Uigurica, p. 9, uluy dintar, agrand prêtren), y est précédé les six fois de griy, «pur», tout comme l'épithète «pur» précède régulièrement tienna-nou dans notre texte. Or, dans les textes pehlvi de Tourfan publiés par M. Müller, on trouve une dizaine de fois le mot dénvar «pieux», et dans au moins trois des passages, M. Salemann (Manich. Stud., p. 68) a déjà reconnu que le mot avait la valeur spéciale d'audhérent de Mani». En réalité, le mot signifierait donc seulement ales Pieuxa, puis, chaque secte ayant une tendance à considérer qu'elle seule possède la vraie religion et la vraie piété, de ce mot général serait dérivé le nom de la secte spéciale que le Fibrist désigne sous le nom de Denyavariya. Toutefois cette forme, tout comme le dénávari de Gardizi

assurent la prospérité (1) de la Loi correcte sans supérieure, et jusqu'à la fin de leur vie ne reviennent pas en arrière, après leur mort leur vieil homme, avec la force obscure non lumineuse de sa foule de soldats, tombera dans les enfers d'où il ne sortira jamais (2). Au même moment, la Lumière bienfaisante, entraînant le parent pur de sa propre armée lumineuse, ira tout droit dans le monde de la Lumière; définitivement [ce maître] n'aura plus de crainte et perpétuellement il recevra de la joie (3).

Le Ying louen king 應 輪 經 (Livré de la roue des rétribu-

et le tien-na-wou de notre texte, suppose au milieu du mot un à qui manque dans dénvar. — [L'interprétation de la transcription chinoise tien-na-wou ne s'impose pas à première vue. La difficulté réside dans la valeur qu'il convient d'attribuer à l'a de na. En effet, דינור denwar a été prononcé en pehlvi \*dēnəwar comme l'indique très justement M. Salemann dans ses Manichaeische Studien, I, p. 157 (\$ 51); le chinois peut donc avoir noté tien-na-wou tout comme l'arabe a écrit دينُوري S'il en est ainsi, les tien-na-wou sont simplement les denwar. Mais il est tout aussi probable, sinon davantage, que l'a de na représente une voyelle franche et non furtive, un ā et non un s : en ce cas, c'est \*dēnāwar qu'il faut lire. Au point de vue du sens, rien n'est changé : le composé de dēn et de -bar, -war «qui porte, qui possède» (cf. pers. جدی), et celui de den et de "awar- "qui apporte, qui possède", sont synonymes : le sogdien a régulièrement δyn"βr «religieux», tout comme le pehlvi de Tourfan דינוד. En persan même on a côte à côte kūwar et kīnāvar æplein d'animosité, de colère», bārvar et barāvar «fructueux, fertile» (cf. Horn, Grundriss, t. II, p. 188-189). - R. G.]

(1) 住持 tchou-tch's. C'est là un terme technique du bouddhisme. Cf. à son sujet Снауакиев, Cinq cents contes et apologues, II, 259, mais en précisant et complétant par les diverses citations du Bukkō jiden de M. Колма Ѕекию, р. 35-36. Le terme à peu près synonyme de 常住tch'ang-tchou se retrouve, appliqué aux biens temporels qui permettent à la religion de subsister, dans une inscription nestorienne de l'époque mongole (cf. Начиет, Stèle

chrétienne, II, 386).

(2) Cf. ce passage du Fihrist (Flüger, Mani, p. 100): [Après la mort d'un Élu, ses éléments de lumière vont au ciel]; π mais le reste de son corps, qui est tout obscurité, est jeté dans l'enfer.»

(5) Le rôle de psychopompe attribué ici à la Lumière bienfaisante est joué dans le Fibrist par le Sage conducteur (der leitende Weise); cf. Flügel, Mani, p. 100. tions) (1) dit: « Si des tien-na-wou (dénâvar) ont au complet dans leur personne la Loi excellente, [alors] le Père de la Lumière, le Fils de la Lumière et le Vent de la Loi pure (2) sont tous dans sa personne et constamment s'y promènent ou s'y arrêtent. Le Père de la Lumière, c'est le Vénérable de la Lumière sans supérieur du monde de la Lumière. Le Fils de la Lumière, c'est l'éclat du soleil et de la lune (3). Le Vent de la Loi pure, c'est Houei-ming (Lumière bienfaisante). »

Le Ning wan king 章 萬 經 (Livre de l'apaisement universel?)
dit: « Si des tien-na-wou (dênâvar) réalisent entièrement en eux
la Loi excellente, [alors] la Lumière pure et la Sagesse grandement forte seront entièrement cultivées et présentes dans leur
personne. Alors les mérites de l'homme nouveau seront au
complet. »

Vous tous, écoutez attentivement (4). Quand le grand Envoyé de la Lumière bienfaisante fut entré dans ce monde, il renversa les quartiers tortueux de la ville de l'hérésie (5), il détruisit les anciennes demeures et il pénétra jusqu'au palais du démon.

Or ce démon de la convoitise, voyant que ses quartiers avaient été détruits, fit une nouvelle ville impure; à cause de la sottise qui lui appartient en propre, il y fit agir sans restriction les cinq concupiscences.

(1) Nous ne savons rien sur cet ouvrage, pas plus que sur celui qui est

nommé au paragraphe suivant.

(2) 海 法 風 Tsing-fa-fong; c'est le même que Tsing-fong (Vent pur); le caractère fa n'est ajouté que pour des raisons de rythme. On a ici l'équivalent de la Trinité chrétienne: Père, Fils et Saint-Espril; cf. Müller, Handschr., p. 26. Pour une autre Trinité composée du Père, de la Mère et du Fils, cf. Müller, Handschr., p. 102-103, et supra, p. 511, n. 1.

(3) BAUR (Das manich. Relig., p. 291) dit déjà que le Christ trône dans le soleil et la lune. Cf. par exemple saint Augustin (Contra Faustum, l. 20, chap. 6, éd. Migne, col. 372): «Filii autem in sole virtutem, in luna sapien-

tiam.» Cf. aussi Flügel, Mani, p. 256.

(i) 汝 等 諦 聽 jou-teng-t'i-t'ing. Formule empruntée au bouddhisme.

(6) 股, forme de l'époque des Tang pour 耶 = 那 sie; la confusion des deux caractères est constante.

Or il arriva que les enfants religieux vaillants du Vent pur merveilleux<sup>(1)</sup> qui est une colombe blanche<sup>(2)</sup>, et les fils du grand Saint<sup>(3)</sup> entrèrent dans cette ville; ils regardèrent des quatre côtés et ne virent que de la fumée et des nuages qui tout autour protégeaient les innombrables quartiers tortueux [de la ville impure]. Quand ils eurent vu cela de loin, ils continuèrent à avancer progressivement et arrivèrent au sommet du rempart [de la ville]; regardant de loin droit en bas<sup>(4)</sup>, ils aperçurent sept perles précieuses; chacune de ces perles précieuses prise isolément a une valeur inestimable; toutes étaient recouvertes de souillures diverses qui s'enroulaient au-dessus d'elles et les recouvraient.

Alors l'Envoyé de la Lumière bienfaisante choisit une terre grasse et fertile et y sema sa propre semence sans supérieure de lumière; en outre, il enleva de ses propres membres les modèles, si bien que tous les joyaux surabondèrent pour lui-

(4) Nous comprenons que les personnages [ou le personnage] en question sont arrivés au sommet de la muraille d'enceinte très élevée, et regardent en bas à l'intérieur de la ville. On se rappellera que la fumée et le brouillard

sont au nombre des «membres» du démon.

<sup>(1)</sup> Le texte a fautivement 徵 tcheng au lieu de 微 wei.

<sup>(2)</sup> Cette assimilation du Vent pur à une colombe est une nouvelle preuve de son identité avec le Saint-Esprit. La 41° épître de Mâni était intitulée « sur la Colombe» (cf. Flüerl, Mani, p. 104). Flügel a songé (p. 377) à la colombe que le Buddha, dans une existence antérieure, a sauvée en donnant sa propre chair, ou aux colombes sacrées d'Istar-Sémiramis; Kessler (Mani, p. 229) s'est prononcé pour la seconde hypothèse. Ne s'agirait-il pas tout simplement de la colombe du Saint-Esprit? Dans les Acta Archelai (chap. 59, p. 86), on trouve une discussion au cours de laquelle Manès déclare que Jésus n'est pas plus un homme véritable que le Saint-Esprit n'est une colombe véritable. Le symbole qui représentait le Saint-Esprit par une colombe était donc bien connu des manichéens.

<sup>(5)</sup> 白 鶴 微 妙 淨 風 勇 健 法 子 大 聖 之 男. Notre traduction est hypothétique. On pourrait aussi songer à considérer les deux termes au singulier, et à voir dans le second une apposition du premier. En ce cas, il s'agirait uniquement de l'Envoyé de la Lumière bienfaisante qui reparaît au paragraphe suivant. Le agrand Saints paraît être le Père de la Grandeur (cf. infra, p. 586, n. 2).

même [d'après ces modèles]; avec un grand profit, il fit naître de façon prospère toutes sortes d'ornements (1); il contenta la nature intérieure et en fit une colonne d'appui; la semence de vérité, en s'appuyant sur cette colonne, put sortir hors des cinq sortes de gouffres obscurs non lumineux (2). Ce fut comme dans

(1) Tous ces ornements paraissent se rattacher aux préceptes manichéens relatifs à l'ornement des défunts, et d'autre part à la croyance que le Sage conducteur et les divinités qui l'accompagnent viennent aussi apporter aux morts des parures. Cf. Flügel, Mani, p. 100, 339 et suiv.; Kesslen, Mani, p. 223, 238. Les cinq Phervardaghan dont parle Flügel (p. 339) sont peut-être à rapprocher des cinq anges collecteurs d'âmes que mentionnent dans le soleil et dans la lune les textes pehívi de Tourfan (cf. Müllen, Handschr., p. 38, 39). Il pourrait bien s'agir d'une conception analogue dans le 11° paragraphe du Khuastuanift (von Le Coq, Khuastuanift, l. 224-229), d'ailleurs assez obscur, et pour lequel les traductions proposées ne paraissent que des pis aller.

(3) Il doit s'agir ici de la «colonne de louange» qui, selon le Fihrist (cf. Flügel, Mani, p. 90, 100), menait les éléments lumineux des morts vers la sphère de la lune; à la «colonne de louange» du Fibrist répond dans Sahrastâni la «colonne de l'aurore» (cf. Flügel, Mani, p. 228-229), et Kessler (Mani, p. 341, 342, 368) croit que cette dernière leçon est meilleure. Les Acta Archelai donnent une traduction différente (chap. 8, p. 13) : The obs σελήνης μεταδιδούσης τὸν γόμον τῶν ψυχῶν τοῖς αἰῶσι τοῦ waτρός, waραμένουσιν εν τῷ σθύλω τῆς δόξης, ός καλεῖται ἀὴρ ὁ τέλειος, ὁ δε ἀὴρ οὖτος σθύλος ἐσθὶ Φωτός, έπειδή γέμει ψυχών τών καθαριζομένων. αθτη ἐσ'ίν ή αλτία, δι' ής al ψυχαί σώζουται (la traduction latine est défigurée par une fausse lecture ἀνήρ au lieu de difo); Épiphane reproduit la version des Acta Archelai. Il apparaît donc, quelle que soit l'épithète exacte de la «colonne», que les Acta Archelai y voient le domaine suprême de la lumière, au lieu que le Fihrist et Sahrastani n'en font que la première étape de la libération. Notre texte est en faveur de cette dernière conception. Toutefois, il faut noter que le Fihrist et Sahrastàni ignorent les «trois roues» (cf. supra, p. 516, n. 3), que Théodore bar Khôni, qui connaît les trois roues, ne nomme pas la colonne de gloire, et que les Acta Archelai, qui connaissent une roue au moins comme première étape de la libération des ames, mettent la colonne de gloire au terme de l'œuvre de salut. Seul notre texte paraît placer le rôle des trois roues et celui de la colonne de gloire au seuil de la libération de la lumière. Nous manquons d'éléments nécessaires pour résoudre actuellement cette difficulté. Des colonnes ('istila) jouent dans les textes pehlvi de Tourfan (Müller, Handsch., p. 40-41) un rôle cosmogonique qui reste jusqu'à présent obscur; mais elles ne paraissent avoir rien à faire avec la libération des âmes; elles rappellent plutôt les

le macrocosme, où Sien-yi (Raisonnement primitif) et Tsingfong (Vent pur) avaient eu chacun cinq fils qui avaient servi de colonne d'appui pour les cinq corps lumineux (1).

Alors le Laboureur habile de la Lumière bienfaisante (2), parce qu'il détestait les cinq terres escarpées et dangereuses de la non-lumière (3), les rasa et les combla; il commença par enlever les ronces (4) et toutes les herbes empoisonnées et il les brûla par le feu; ensuite il abattit les cinq sortes d'arbres empoisonnés. Quand les cinq terres ténébreuses eurent été rasées et ruinées, à l'usage de l'homme nouveau il établit une salle princière avec des palais; dans les jardins de ces palais, il planta toutes sortes de fleurs odorantes et d'arbres précieux; puis, à l'usage de sa propre personne, il décora un palais avec une salle du trône; ensuite pour tous ceux qui l'accompagnaient et qui étaient innombrables, il fit aussi des palais.

Cet Envoyé de la Lumière bienfaisante, par son majestueux pouvoir surnaturel (5), institua donc ces réalisations de toutes sortes. Puis il bouleversa les terres obscures, empoisonnées et mauvaises, de la convoitise et de la concapiscence, et il les fit se renverser. Alors les cinq sortes de membres purs de la nature lumineuse purent graduellement se développer; ces cinq membres sont : la pensée, le sentiment, la réflexion, l'intellect, le raisonnement.

«colonnes inégales» de la terre de l'obscurité dans le Fihrist (FLÜGEL, Mani, p. 94).

<sup>(</sup>i) Sur ce passage, et les difficultés qu'il présente pour l'identification de Sien-yi, cf. supra, p. 519, n. 3.

<sup>(2)</sup> Ge nom ne peut être qu'une autre appellation de l'Envoyé de la Lumière bienfaisante.

<sup>(3)</sup> Pour un aperçu des horreurs de la terre de l'obscurité, avec ses abîmes, ses failles, ses marais, cf. Flügel, Mani, p. 94; les «quinque terrae pestiferae» sont également décrites dans saint Augustin (Contra Epistulam Fundamenti, chap. 15, éd. Migne, col. 184).

<sup>(4)</sup> Le second caractère 業 n'est qu'une variante anormale de 棘 ki.

<sup>(5)</sup> 威 神 wei-chen, mot à mot «surnaturalité majestueuse».

Puis, l'Envoyé de la Lumière biensaisante, dans les cinq sortes de terres précieuses de la pureté, planta les cinq sortes d'arbres précieux lumineux, dépassant tout éloge et sans supérieurs. Ensuite, sur les cinq sortes de terrasses précieuses lumineuses, il alluma les cinq lampes précieuses lumineuses qui durent toujours.

Quand l'Envoyé de la Lumière bienfaisante eut fait les cinq libéralités, il commença par chasser la pensée obscure non lumineuse; il abattit et enleva les cinq sortes d'arbres de mort empoisonnés et mauvais(1) : la racine de cet arbre est la haine; son tronc est la violence; ses branches sont l'irritation; ses feuilles sont l'aversion; ses fruits sont la division (2); son goût est le fade; sa couleur est le dénigrement. Ensuite il chassa le sentiment obscur non lumineux, dont il abattit et enleva l'arbre de mort; cet arbre a pour racine le manque de foi; son tronc est l'oubli; ses branches sont l'hésitation et la négligence; ses feuilles, la violence; ses fruits, les tourments; son goût, l'avidité et la concupiscence; sa couleur, la résistance (3). Il chassa ensuite la réflexion obscure non lumineuse, dont il abattit et enleva l'arbre de mort; la racine de cet arbre est la concupiscence; son tronc, la paresse; ses branches, la violence; ses feuilles, la haine des supérieurs (4); ses fruits, la raillerie; son goût, la convoitise; sa couleur, l'amour sensuel. Les diverses sortes d'actions impures, on les commet d'abord et on s'en

<sup>(1)</sup> Sur les arbres de mort et les arbres de vie, cf. supra, p. 528 n. 2. Le texte est évidemment altéré. Il faut lire : "Quand l'Envoyé de la Lumière bienfaisante eut fait les cinq libéralités, il abattit et enleva les cinq sortes d'arbres empoisonnés et mauvais. Il commença par chasser la pensée obscure non lumineuse dont il abattit et enleva l'arbre de la mort; la racine de cet arbre est la haine..."

<sup>(3)</sup> Au lieu de 分 拆 fen-tchö, il faut lire 分 析 fen-si, qu'on retrouve correctement infra, p. 576.

<sup>(3)</sup> Au lieu de 拒諱 kiu-houei, il faut lire 拒違 kiu-wei.

<sup>(6)</sup> Au lieu de 增上 tseng-chang, il faut lire 僧上 tseng-chang, comme infra, p. 577.

repent ensuite (1). Puis il chassa l'intellect obscur, dont il abattit et enleva l'arbre de mort. La racine de cet arbre est la colère; son tronc est la stupidité; ses branches sont le manque de foi; ses feuilles sont l'inintelligence; ses fruits sont le dédain; son goût, c'est l'orgueil (2); sa couleur, c'est le mépris pour autrui. Ensuite il chassa le raisonnement obscur, dont il abattit et enleva l'arbre de mort; la racine de cet arbre est la stupidité; son tronc est l'absence de mémoire; ses branches sont la lenteur d'esprit(3); ses feuilles sont de regarder son ombre (4) et de se croire sans rival; ses fruits sont de surpasser le commun des hommes par le luxe des vêtements et des parures; son goût est d'aimer les colliers, les perles, les bagues, les bracelets et de se couvrir le corps de toutes sortes de bijoux; sa couleur, c'est le désir immodéré des boissons et des aliments de toutes sortes de saveurs afin d'en faire profiter le corps charnel.

Les arbres que nous venons de décrire sont les arbres de mort. Le démon de la convoitise, dans ces antres obscurs non lumineux, avait mis tout son zèle à les planter.

Puis, quand l'Envoyé de la Lumière bienfaisante, s'étant servi de la hache tranchante de la sagesse, eut successivement abattu tous ces arbres (5), il prit ses propres arbres précieux de cinq sortes, lumineux, purs et sans supérieurs, et il les planta dans les terres de la nature primitive; il arrosa ces arbres précieux avec l'eau de l'ambroisie et ils produisirent des fruits qui donnent l'immortalité.

<sup>(1)</sup> Cette phrase ne peut être qu'une interpolation. Au lieu de 誨 housi, il faut lire 悔 housi.

<sup>(3)</sup> 資高 kong-kao. Notre traduction est hypothétique; le premier caractère paraît fautif, mais nous ne voyons pas de correction qui s'impose.

<sup>(3)</sup> Au lieu de 鰻 鏣 man-touen, lire 慢 鈍 man-touen.

<sup>(4)</sup> 顧 影 kou-ying; l'expression est toute faite, et signifie «s'admirer soimême».

<sup>(5)</sup> Le texte a un caractère de trop; il faut sans doute supprimer 📙 yi.

D'abord il planta l'arbre de la pensée. Pour cet arbre de la pensée, la racine, c'est la pitié; son tronc, la joie; ses branches, la félicité; ses feuilles, l'éloge de la multitude(1); ses fruits, le calme absolu; son goût, le respect; sa couleur, la fermeté. Il planta ensuite l'arbre précieux, merveilleux et pur du sentiment; la racine de cet arbre est la bonne foi; son tronc. la foi; ses branches, la crainte; ses feuilles, la vigilance; ses fruits, l'application à l'étude; son goût, la lecture et la récitation (des textes saints); sa couleur, la joie calme. Il planta ensuite l'arbre de la réflexion; la racine de cet arbre, c'est le contentement; son tronc, la pensée bonne; ses branches, les règles imposantes (2); ses feuilles, la vérité qui orne tous les actes; ses fruits, les paroles véridiques par lesquelles il n'y a plus de propos menteurs; son goût, les discours (3) sur la Loi correcte et pure; sa couleur, le plaisir à rencontrer autrui. Ensuite il planta l'arbre de l'intellect; la racine de cet arbre est l'endurance des injures; son tronc, le calme absolu; ses branches, la patience; ses feuilles, les défenses et les préceptes de discipline; ses fruits, le jeûne et les hymnes(4); son goût, le zèle à pratiquer [la religion]; sa couleur, l'énergie. Ensuite il planta l'arbre du raisonnement; la racine de cet arbre, c'est la sagesse; son tronc, c'est l'intelligence complète du sens des

(2) 威儀 wei-yi. Ce terme existe dans le bouddhisme, où il désigne les rites, le karman ou karmavacana; cf. les titres de Nanno, Catalogue of the

Buddhist Tripitaka, nºs 1126, 1145, 1164.

(3) Il manque un caractère pour le rythme de la phrase; il faut sans doute ajouter 爱 ngai ou 樂 lo, et traduire : «Son goût est d'aimer à discourir sur la Loi correcte et pure.»

(4) Les hymnes et les actes pieux libèrent la lumière et la font monter le

tong de la colonne de louange; cf. Flückl, Mani, p. 90, 232.

<sup>(</sup>i) 美泉 mei-tchong. Le premier caractère est écrit 美, forme fréquente de mei dans les manuscrits des T'ang; on la retrouve dans l'inscription de Singan-fou; peut-être cependant faut-il lire 美 sien; le sens n'en est pas beaucoup changé. La «multitude» désigne la multitude des croyants.

deux principes (1); ses branches, c'est l'habileté à discuter sur la Loi lumineuse; ses feuilles, c'est de connaître les arguments d'une manière appropriée aux circonstances, d'être capable d'écraser les doctrines hétérodoxes, d'honorer et d'affermir la vraie Loi; ses fruits, c'est d'être habile à interroger et à répondre, et d'exceller à parler en se servant des arguments appropriés; son goût, c'est d'exceller à se servir d'apologues qui font que les hommes comprennent bien; sa couleur, ce sont les belles expressions affables qui font que ce qu'on expose plaît à la foule.

Les arbres que nous venons de décrire sont ce qu'on appelle les arbres de vie.

Alors donc l'Envoyé de la Lumière bienfaisante prit ces arbres excellents; puis, dans les cinq terres de la nature primitive qui sont des quatre côtés du trône du palais merveilleux de cette nouvelle ville et dans les pavillons de ses jardins, dans ces terres il les planta.

Dans ces [terres], le roi, c'est la pitié; la pitié est l'ancêtre de toutes les actions méritoires; elle est comme le soleil brillant qui, au milieu de toutes les lumières, l'emporte sur elles; elle est comme la pleine lune qui, au milieu de toutes les étoiles, est la plus vénérable; elle est encore comme le diadème du roi d'un royaume qui est la plus belle et la première de toutes les parures; elle est aussi comme les arbres dont les fruits sont [la partie] la meilleure; elle est comme la nature lumineuse qui habite dans ce corps obscur, et qui, dans ce corps, est une merveille sans égale; elle est aussi le sel ordinaire qui peut donner leur goût aux viandes et aux mets les plus excellents et de toutes sortes; elle est aussi comme le sceau du roi d'un royaume qui fait, partout où il est apposé, qu'on obéit sans réserve; elle est encore comme la perle précieuse dite «lune

<sup>(1)</sup> On retrouvera ce membre de phrase dans le fragment manichéen de la Bibliothèque nationale.

claire » (1) qui est le premier entre tous les joyaux; elle est encore comme le vernis incolore fait avec de la colle (2) qui est plus tenace que toutes les couleurs; elle est aussi comme les surfaces qu'on enduit de chaux et qui sont en chacun de leurs points fraîches et blanches; ou encore, comme est un palais au milieu duquel est le roi et, à cause de ce roi, le palais est imposant et pur; telle aussi est la pitié. Celui qui possède la pitié possède par là même la Loi excellente; si on n'a pas la pitié, aucune action méritoire ne saurait réussir. C'est pour toutes ces raisons qu'on l'appelle le roi.

A l'intérieur de la pitié il y a encore la bonne foi; cette bonne foi est la mère de toutes les choses excellentes. Elle est comme l'épouse du roi qui peut aider le roi du pays à soutenir et à nourrir tous les êtres; elle est aussi comme la force du feu qui peut cuire tous les aliments et nous procurer toutes les saveurs. De même encore que le soleil et la lune sont sans comparaison possible les plus vénérables de tous les astres et, en répandant leur éclat, illuminent tout, en sorte qu'il n'est rien qui n'en bénéficie; de la même manière, la pitié et la bonne foi font que les diverses actions méritoires réussissent et sont au complet. La pitié et la bonne foi sont aussi, pour tous les saints du passé et de l'avenir, la base fondamentale (s) des causes lumineuses, la porte merveilleuse qui laisse voir partout. Elles sont aussi le chemin étroit sur lequel on marche en se tenant de côté le long de la grande mer des tourments dans les

<sup>(</sup>i) 明月實珠 ming-yus pao-tchou. La perle dite n'une clairen est nommée dans l'inscription de Si-ngan-fou (cf. Legge, Christianity in China, p. 12-13). Elle y est associée à l'nanneau qui brille la nuitn; il cn était déjà de même dans le Heou han chou (cf. Toung Pao, II, viii, 181), et dans la notice du Wei lio sur le Ta-ls'in.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> 膠 清 kiao-ts'ing. Notre traduction est hypothétique. Nous avons songé a un produit dans le genre du vernis copal.

<sup>(3)</sup> 基 址 ki-tche. L'expression rappelle le tôz yiltiz, whase et racinen, qui revient plusieurs fois dans le Khuastuanift (cf. l'index de von Le Coq, Khuastuanift).

trois mondes (1); parmi des centaines et des milliers d'hommes (2), rarement il s'en trouve un seul pour s'engager dans ce chemin; s'il y en a qui s'y engagent, grâce à ce chemin, ils peuvent naître dans la Terre pure (3), s'affranchir des peines et se délivrer; définitivement sans crainte, ils se réjouiront perpétuellement dans le calme et la tranquillité.

Puis l'Envoyé de la Lumière biensaisante fit briller entièrement sur le corps obscur du démon les trois grands jours bienfaisants de lumière et il soumit les deux sortes de nuits obscures non lumineuses (a). C'est un signe qui symbolise la Lumière sans supérieure.

Le premier jour, c'est la Lumière bienfaisante; ses douze heures, ce sont les douze grands rois à la forme victorieuse (5).

(i) 三界 san-kiai. L'expression, usuelle dans le bouddhisme, y traduit trailokya. Mais nous ne connaissons pas otrois mondes o dans le manichéisme.

(2) 百千 po-ts'ien. C'est là la traduction correcte. Mais, dans le boud-dhisme, po-ts'ien s'emploie souvent au lieu de 十萬 che-wan pour 100,000, traduisant littéralement catasahasra (cf. par exemple les titres de Nanjo, Catalogue, n° 503, 1457); peut-être est-ce aussi le cas ici.

(3) \( \frac{\pm}{2} \) \( \frac{\pm}{2} \) tsing-t'ou. Cette expression s'applique bien à la terre de pureté et de lumière où séjourne définitivement la lumière dégagée de l'obscurité. Mais le terme même est emprunté au bouddhisme, où tsing-t'ou répond à la Sukhāvatī orcidentale, c'est-à-dire au paradis d'Amitābha. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que les conceptions de la Sukhāvatī et d'Amitābha se soient développées à l'écart de toute influence iranienne.

(4) Sur les trois jours et les deux nuits, cf. supra, p. 540-545.

(6) 勝相十二大王 cheng-siang che-sul ta-wang; il nous paraît qu'il faut garder ici le siang du texte, aver sa valeur de «forme». Les douze rois ont déjà été mentionnés supra, p. 543. Le Fihrist (cf. Flüezl, Mani, p. 87) nomme les «douze éléments» du roi du Paradis de la Lumière (c'est-à-dire du Père de la Grandeur) comme ayant contribué à la formation de l'Homme primitif; ailleurs, il dit (p. 94) que le Dieu de la terre de Lumière «a douze Dominations, qui s'appellent les Premiers nés, et dont les formes sont sembl bles à sa forme». Flügel (Mani, p. 184-185, 274-277) doute qu'il soit possible de rapprocher les «douze éléments» des «douze Dominations»; peut-être a-t-il raison, mais cela ne nous paraît pas évident. Saint Augustin (Contra Epistulam Fundamenti, chap. 13, éd. Migne, col. 102) cite un passage de l'Epistula Fundamenti de Mâni où il est dit : «Per quos etiam duodecim mem-

C'est là un signe qui symbolise [l'excellence] sans supérieure du monde de la Lumière pure.

Le second jour, c'est la semence pure de l'Homme nouveau. Les douze heures, ce sont les douze rois lumineux de transformation secondaire (1); ce sont aussi les merveilleux vêtements de la forme victorieuse (2) de Yi-chou (Yîšô, Jésus) (3) qu'il donne à la nature lumineuse; au moyen de ces vêtements merveilleux, il pare la nature intérieure et fait que rien ne lui manque; la tirant en haut, il la fait monter et avancer et se séparer pour toujours de la terre souillée (4). Ce jour de l'Homme

bra iuminis sui comprehendit...» Et dans le Contra Faustum (l. 15, chap. 5, éd. Migne, col. 307-308), on lit: « Sequeris enim cantando, et adjungis duodecim saecula floribus convestita, et canoribus plena, et in faciem patris flores suas jaciantia. Ubi et ipsos duodecim magnos quosdam deos profiteris, ternis per quatuor tractus, quibus ille unus circumcingitur.» Même si on doit laisser de côté ici les « douze éléments» et les « douze membres», il semble bien que les « douze Domination» et les « douze Éons» (saecula) correspondent aux « douze grands rois à la forme victorieuse» de notre texte. Enfin ce pourrait bien être eux les « douze Dominants» qui, dans le Śkand-gumánik Vižár, font apparaître les [douze] filles du Temps devant les archontes mâles (cf. Salenann, Ein Bruchstäk, p. 19); M. Gumont (Cosmogonie, p. 35) paraît identifier les « douze Dominants» aux douze vierges elles-mêmes; il ne nous semble pas que ce soit exact.

- ① 十二次化明王 che-sul ts'eu-houa ming-wang; on pourrait aussi comprendre: «... des transformations secondaires» ou «successives». Nous ne savons quels sont ces donze rois.
  - (2) 膝相 cheng-siang; nous gardons ici siang, au sens de «forme».
- (8) 英 Yi-chou (\*'I-s'u); c'est sûrement la transcription de Yišô, Jésus. Il ne saurait être question d'étudier ici le rôle de Jésus dans le manichéisme. Aux informations de Baur, il faudra joindre les mentions de Jésus dans les textes pehlvi de Tourfan (cf. Müller, Handschr., à l'index) et les renseignements de Théodore bar Khôni (Poenon, Inscriptions, p. 191-193; Cumon, Cosmogonie, p. 46-49). Du texte de Théodore bar Khôni, il faut rapprocher le passage du Fibrist sur la mission de Jésus auprès d'Adam (Flügel, Mani, p. 91; cf. aussi p. 254-258, 284-285, 358-359). Les manichéens distinguaient deux Jésus, le Crucifié et une sorte de Jésus transcendant; c'est peut-être à ce second Jésus que s'applique dans notre texte la qualification de «forme victorieuse»; le reste de la phrase visersit le rôle secourable que le Fibrist et même Théodore liar Khôni lui font jouer auprès d'Adam.
  - (1) 穢土 wei-l'ou. Il semble bien que cette expression ait été frappée

nouveau imite le vaste et grand Sou-lou-cha-lo-yi (Sroš-haråy); les douze heures imitent les cinq fils lumineux de Sien-yi (Raisonnement antérieur) et les cinq fils lumineux de Tsing-fong (Vent pur), ainsi que Hou-lou-chö-tö (Khroštag) et P'o-leou-houo-tö (Padvakhtag); en les réunissant, cela fait treize (1) membres purs lumineux qui forment un jour.

Le troisième jour, ce sont Chouo-t'ing (l'Appelant, Khroštag) et Houan-ying-cheng (le Répondant, Padvakhtag). Les douze heures, ce sont : de sorte merveilleuse (2), la pensée, le sentiment, la réflexion, l'intellect et le raisonnement, combinés avec la pitié, la bonne foi, le contentement, la patience des injures et la sagesse... (3) symbolisent l'Envoyé de la Lumière du soleil dans le macrocosme. Les douze heures de la pitié, etc., et de la forme, etc., symbolisent les douze filles de transformation du palais du soleil (4). La lumière [de ces douze heures] étant au complet, elles forment en se réunissant un jour.

Ensuite, il y a encore les deux nuits obscures.

La première nuit, c'est le démon de la convoitise. Les douze heures, ce sont les os, les nerfs, les veines, la chair et la peau, ainsi que la haine, l'irritation, la concupiscence, la colère et la sottise, (auxquels on ajoute) les feux affamés de la convoitise et de la concupiscence (5). Les poisons impurs de toutes ces

comme la contre-partie de 淨 土 tsing-t'ou, «terre pure», dont il a été parlé supra, p. 565, n. 3.

(t) a Treizen paraît une faute de texte pour a douzen.

② 威妙 wei-miao.

(3) Les mots 其此 喚 應 第四日者 sont certainement altérés. Il est probable qu'il faut lire 其此 說聽 及 喚 應 者 "Ces Chono-t'ing (Khroš-

tag) et Houan-ying (Padvakhtag)..."

<sup>(</sup>a) Ce sont là les douze vierges que les Acta Archelai appellent (chap. 13, p. 21) οἱ δάδεκα κυθερνῆται, et qui sont considérées comme les pilotes du bateau du soleil (cf. Cunon, Cosmogonie, p. 35); toutefois le texte grec des Acta Archelai est bizarrement construit, et la traduction latine en est ici très infidèle.

<sup>(5)</sup> Au lieu de 欲 yu, il faut lire 悠 yu.

catégories sont ce qui symbolise la première nuit obscure sans commencement et sans clarlé dans le monde de l'obscurité.

La seconde nuit, c'est la flamme ardente de la concupiscence (1) violente et empoisonnée. Ses douze heures, ce sont les douze pensées obscures et empoisonnées. Cette nuit obscure est un signe qui symbolise la première réussite des démons.

En ce temps, le jour de la Lumière biensaisante s'opposant à ces nuits obscures, de non-lumière et de ténèbres prosondes, par la sorce de sa lumière soumit leur nature obscure et il n'y eut rien [de ces nuits] qui ne reculât et ne se dispersât. C'est là un signe qui symbolise la soumission du démon par le premier Envoyé de la Lumière (2).

En outre, l'Envoyé de la Lumière bienfaisante qui, dans le corps non lumineux, était libre de toutes façons, soumit tous les démons. Tel un roi qui, dans sa salle d'audience, récompense et punit sans avoir aucune crainte.

Pour ce qui est des [douze] formes de la Lumière bienfaisante (3), la première est le grand roi; la seconde est la sagesse;

<sup>(</sup>i) Il manque un mot pour le rythme de la phrase; il faut sans doute ajouter 经 yin devant 後 yu.

<sup>(1)</sup> Il semble que ce soit Tsing-fong, l'Esprit Vivant.

⑸ 惠明相者 houei-ming siang-tchō; nous laissons à siang sa valeur de «forme». Ces douze «formes» répondent aux douze Vierges qui sont énumérées par Théodore har Khôni (Pognon, Inscriptions, p. 189) comme des créations ou évocations du Messager. Elles figurent également dans les textes pel·lvi de Tourfan, en une liste des douze Dominations (šaḥrdārēft) | cf. Mūllen, Handschr., p. 44]. La liste de M. Müller a été reprise par M. Salemann (Manich. Stud., p. 8), et M. Cumont (Cosmogonie, p. 35) l'a comparée à celle de Théodore bar Khôni. La liste de Théodore bar Khôni donne : 1º Royauté; 2º Sagesse; 3º Victoire; 4º Persuasion; 5º Pureté; 6º Vérité; 7º Foi; 8º Patience; o° Droiture; 10° Bonté; 11° Justice; 12° Lumière. La liste pehlvi, reprise par M. Salemann et approuvée par M. Nöldeke, donne : 1° Herrlichkeit; 2º Einsicht; 3º Erlöstheit; 4º Zufriedenheit; 5º Herrlichkeit; 6º Wahrheit; 7° Glaubensgenossenschaft; 8° Langmut; 9° Gerechtigkeit; 10° Gute Handlung; 11° Gut...; 12° Licht. Enfin la liste chinoise indique : 1° Grand roi; 2° Sagesse; 3° Victoire constante; 4° Joie; 5° Zèle religieux; 6° Égalité; 7° Foi; 8º Endurance des injures; 9º Pensée droite; 10º Actions méritoires; 11º Cœur

la troisième est la victoire constante; la quatrième est la joie; la cinquième est l'application à pratiquer [les préceptes de la religion]; la sixième est l'égalité(1); la septième est la foi; la huitième est l'endurance des injures; la neuvième est la pensée droite; la dixième est les actions méritoires; la onzième est le cœur uniforme; la douzième est la lumière totale [de la nature] du dedans et [de la nature] du dehors. Ces douze grandes heures lumineuses, lorsqu'elles entrent dans les cinq royaumes qui sont la pensée, le sentiment, la réflexion, l'intellect et le raisonnement, y font pousser dans chacun d'eux, tour à tour, une lumière illimitée; chacun d'eux successivement manifeste des fruits qui, eux aussi, sont illimités; ces fruits se manifestent tous dans la foule des adeptes purs.

Si des tien-na-wou (dênâvar) ont au complet les douze heures de clarté, il vous faut savoir que de tels maîtres diffèrent de la foule; si on dit qu'ils diffèrent, c'est en ceci que ces mou-chō (2)

uniforme; 12° Lumière totale du dedans et du dehors; mais il faut remarquer immédiatement que, dans la suite du texte, l'Égalité est remplacée comme sixième forme par la Vérité, qui est certainement la leçon originale du texte. Si on met maintenant en parallèle les trois listes, on voit qu'elles cadrent à peu près complètement. Toutefois, la liste Salemann-Nöldeke reproduite par M. Comont contient le meme nom comme premier et cinquième terme; le premier nom pelilvi, Suhrdareft, signifie bien sûrement Royauté, Domination; quand au cinquième, Abrang, si le mot est bien expliqué par M. Salemann, il faut peut-être le rendre plutôt par Éclat, Majesté, mais il ne répond alors aucunement à la Pureté et au Zèle religieux des textes syriaque et chinois.

(1) 平 等 p'ing-teng; c'est là une vieille expression bouddhique, dont nous aurons à reparler plus loin (p. 584, n. 1). Mais dans la liste des adouze formes de la Lumière bienfaisante, elle a usurpé la place de 真 實 tchen-che, la Vérité, qui correspond aux autres listes, et qui est bien donnée au lieu de p'ing-teng quand la liste est reprise en détail dans la suite du texte.

(2) A B mou-cho (\*mu-z'a). Le mot va reparaître plusieurs fois dans la suite; il designe évidemment un des degrés supérieurs de la hiérarchie sacerdotale. Ce titre s'était déjà rencontré dans un texte du Ts'o fou guan kouer relatif à la venue en Chine, au cours de l'année 719, d'un «grand mou-chon du Tokherestan (cf. Chavannes, Le nestorianisme, J. A., janvier-février 1897, p. 45-50), et dans l'inscription de Karabalgasou (cf. Schlegel, Die chinesische Inschrift, p. 66-69). Tout naturellement, et comme la lettre même des passages

et ces fou-to-tan (1), dans leur corps et leur cœur, con-

en question invitait à le faire, on avait vu alors dans mou-chö un nom d'homme. Nous n'insistons pas ici sur ces textes, qui seront repris dans la seconde partie de notre travail. On sait que la hiérarchie sacerdotale manichéenne, fidèle aux répartitions quinaires de tout le système, comprenait cinq degrés; ils sont énumérés dans la formule grecque d'abjuration (Kesslen, Mani, p. 405); διδασκάλους και επισκόπους και πρεσθυτέρους και εκλεκτούς και έκλεκτάς και άκροατάς καὶ μαθητάς... «maîtres, évêques, pretres, élus (et élues), auditeurs (et élèves) »; le Fihrist (cf. Flückl, Mani, p. 95, 293-299) les connaît également. Enfin il faut citer ici le De haeresibus de saint Augustin, chap. 46 (éd. Migne, col. 38): «Propter quod etiam ipse Manichaeus duodecim discipulos habuit, ad instar apostolici numeri, quem numerum Manichaei hodieque custodiunt. Nam ex Electis suis habent duodecim, quos appellant magistros. et tertium decimum principem eorum : episcopos autem septuaginta duos, qui ordinantur a magistris; et presbyteros, qui ordinantur ab episcopis. Habent etiam episcopi diaconos. Jam caeteri tantummodo Electi vocantur.» Nous aurons à revenir sur cette hiérarchie dans la deuxième partie de ce mémoire. Pour l'instant, il nous est impossible de dire à quel degré correspond le titre de mou-cho; les restitutions phonétiques qui se sont offertes à notre esprit nous paraissent trop hypothétiques pour qu'il vaille de les mentionner actuellement. En tout cas, il n'y a rien à retenir de l'hypothèse du P. Heller (Das nestorianische Denkmal, p. 50, 62) qui veut voir, dans mou-chō, Timotheus. Les mou-cho dont il est question ici, dans l'inscription de Karabalgasoun et ailleurs, ne peuvent guère être que des «maîtres», des «religieux éminents» ou des «missionnaires». Dès lors il sera permis d'émettre à leur sujet une hypothèse. On a pu constater au long de ce travail et aussi à propos de l'étude publiée dans le J. A. sur Quelques termes techniques bouddhiques et manichéens (juillet-août 1911, p. 57 et suiv.) que les transcriptions chinoises sont faites avec une justesse remarquable et suivant des règles qui apparaissent dès maintenant comme assez fixes, bien qu'il s'en faille encore qu'on les ait toutes déterminées : la notation \*mu-z'a doit donc donner une représentation sensiblement exacte de l'original iranien. Or \*môže, s'il n'est pas attesté aujourd'hui en persan sous cette forme, a dú exister en pehlvi, ou du moins a fort bien pu s'y trouver : c'est en effet pour la forme le substantif correspondant au verbe persan āmōzað «il enseigne, il apprend», pehlvi \*āmōžēt écrit amocet, auquel il se rattache comme l'emprunt arménien amic (pehlvi \*ăměž) «condiment» à pers. amězaš «il měle» par exemple. Son sens serait donc celui de «maître», πδιδασχάλος», c'est-à-dire qu'il recouvrirait l'une des désignations favorites des grands personnages du clergé manichéen, l'une des dénominations qui sont précisément caractéristiques des hauts dignitaires de la religion fondée par Mani. - R. G.]

(1) 拂多誕 fou-to-tan (\*fhwyt ou fhwyr]-ta-dan). lei encore, il doit s'agir d'un des titres supérieurs de la hiérarchie manichéenne; mais la tran-

coivent toujours des connaissances extraordinaires, bienveillantes et affables, et qu'ils sont calmes et harmonieux. De tels signes marquent que les [douze] arbres des douze formes [de la Lumière bienfaisante] font apparaître leurs premiers bour-

scription prête à plusieurs restitutions possibles, et toutes sont encore trop problématiques pour que nous en voulions faire état ici. Le titre de fou-to-tan s'est rencontré lui aussi antérieurement dans un texte où il semblait être un nom d'homme : c'est «un Persan Fou-to-tan» qui, en 694, apporta en Chine la religion du Livre des deux Principes (cf. Chavannes, Le nestorianisme, dans J. A., janvier-février 1897, et la deuxième partie de ce mémoire). - [Le mot que les Chinois ont transcrit fou-to-tan n'est décidément pas plus un nom de personnage que mou-cho auquel il est constamment joint dans le texte étudié ici et avec lequel il a ceci de commun qu'il a désigné lui aussi les premiers et les plus importants missionnaires du manichéisme en Chine. Sa transcription est fort intéressante : on se trouve en présence de quelque chose qui est très près de \*fur-ta-dan et qui, par conséquent, est fait pour attirer l'attention; un original pehlvi de cette forme est, en effet, impossible. D'après ce que l'on a vu jusqu'ici, la sonorisation des anciennes sourdes apparaît comme dûment accomplie dans tous les empronts faits par le chinois du texte ci-dessus au pehlvi; nous savons d'ailleurs par les documents de Tourfan que c'était là une chose saite dès le me siècle de notre ère. Dès lors le t de ta, qui est assuré, atteste que nous avons affaire à une transcription non pas de \*fur-ta- ou de \*fura-ta, mais de \*fur(a)-sta- ou de fur(a)-sta-. Et en ce cas il est une explication qui se présente immédiatement à l'esprit et que nous énoncerons, à titre d'hypothèse bien entendu : fraštay- est, en effet, la désignation propre de la (bonne) doctrine dans l'Avesta, et nous savons, par les précieux textes pehlvis de Tourfan, qu'un mot tel que \*frašta- était prononcé \*furašta- : on y trouve par exemple 'fwrym, anous louons", à côté de 'frywn, alouange" (cf. Salemann, Manich. St., I, s. v.). La graphie chinoise \*fur-ta- a tout l'air de représenter \*fur(as)ta-, «la doctrine» (cf. pour le sens et la survivance du terme s. v. אאפראה dans le Lexique des Manich. Stud. de M. Salemann), et -\*dan ne peut plus être alors que le second terme d'un composé, le pehivi -\*dan, «qui sait», «qui connaît» : fou-to-tan serait \*fur\*sta-dan, «celui qui sait la doctrine», donc au moins un ἐκλεκτός, sinon davantage. Cette désignation rentrerait elle aussi à merveille dans le système manichéen qui distingue tant de degrés d'initiation et oppose avec tant de netteté ceux qui connaissent la doctrine entière et secrète à ceux qui ne la possèdent pas ou seulement en partie. Ce nom s'accorderait bien en outre avec celui de mou-cho «maître» et l'on comprendrait pourquoi les grands propagateurs du manichéisme en Chine et en Asie centrale ont été soit des mou-cho «didáoxados», soit des fou-to-tan, des «initiés complets». — R. G].

geons; sur ces arbres constamment s'épanouissent en abondance les fleurs précieuses qui n'ont pas de supérieures; quand elles se sont ouvertes (1), leur éclat illumine tout. A l'intérieur de chacune de ces fleurs, d'innombrables Buddhas de transformation (2), successivement et sans interruption, produisent leurs personnes innombrables par transformation.

Si des tien-na-wou (dênâvar) ont en cuy le premier arbre qui est celui de la grande royauté, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° Ils ne se plaisent pas à demeurer toujours au même endroit (3); tel un roi qui, étant

(1) Il manque un caractère pour le rythme de la phrase. Sans doute le mot fleur était primitivement suivi du signe de la répétition, qui est tombé soit dans notre manuscrit, soit seulement dans l'édition de M. Lo Tchen-yu.

(3) A findex, et aussi toujours qualifie de burkhan dans von Le Coq, Ein manich, uigur. Fragment. p. 400-601). La mention de la naissance dans les fleurs

rappelle de nombreux textes et monuments figurés du bouddhisme.

(8) Mâni, à ce qu'il semble, prescrivait à ses adeptes de voyager toujours. Albirûnî dit (Chronology, trad. Sachau, p. 190) que Mâni ordonnaît à ses adhérents « d'errer continuellement dans le monde, prechant ses doctrines et guidant les gens dans la voie droite». M. de Stoop (Essai, p. 35, n. 2) explique par là qu'aucun dignitaire de l'Église manichérene ne nous soit désigné avec sa résidence. Kessler (Mani, p. 319) fait remarquer que si la remarque isolée d'Albirûnî est evacte, Mâni doit avoir emprunté ce précepte au bouddhisme, dont les moines errants seraient le prototype des Élus voyageurs. Toutefois il faut noter que les moines bouddhiques ne devaient voyager que neuf mois et avaient, pour la saison des pluies, une retraite de trois mois; c'est peul-être à une retraite analogue que répond le « mois de jeûne» des Manichéens, connu par le Fibrist (cf. Flügel, Mani, p. 97, 325) et par le Khuastuanift (cf. von Le Coo, Khuastuanift, p. 296). Il ne faudrait pas cependant prendre trop au pied de la lettre la théorie de M. de Stoop. Nous savous que le chef de la religion manichéenne résidait en Mésopotamie, et la question des sièges est un peu lice à

indépendant, ne demeure pas toujours au même endroit, mais se promène parfois en emmenant avec lui la multitude de ses soldats, tenant leurs armes de manière imposante et ayant leur équipement au complet; il peut faire ainsi que toutes les bêtes féroces et que tous les ennemis haineux se tapissent dans leurs repaires. 2º Ils ne sont point avares. Dans l'endroit où ils s'arrêtent, s'ils reçoivent des aumônes (1), ils n'en font point un usage privé, mais ils les remettent à la grande assemblée. 3° Chastes, ils se gardent de toutes les fautes et de tous les maux; capables eux-mêmes d'être purs, ils peuvent encore exciter à leur tour ceux qui s'appliquent aussi à l'étude et les font, eux aussi, devenir purs. 4º Ils se tiennent toujours auprès de leurs maîtres vénérables qui possèdent la sagesse, mais s'il y a des hommes sans sagesse, qui aiment à discuter à vide et qui sont querelleurs, ils s'en écartent au loin. 5º Ils se plaisent toujours à demeurer dans la société des adeptes purs; dans quelque lieu qu'ils soient, ils ne s'isolent pas de la foule [des fidèles] pour demeurer sculs dans une chambre (2); s'il y a des hommes qui agissent ainsi, on les nomme des malades; c'est

celle des temples, dont l'existence est déniée par les sources occidentales, mais attestée aujourd'hui par maintes preuves; nous reviendrons sur ce sujet dans la

seconde partie.

(1) 接触 ts'in che. C'est une expression hybride, dont le second élément, che, adonnera, est seul vraiment chinois. L'autre mot, pour lequel on rencontre aussi les formes 限, 积 et 與, est une transcription abrégée du sanscrit daksinā, qui rignifie aumonea (cf. Watters, Essays on the Chinese language, p. 415). Il est curieux de voir ce texte chinois manichéen employer une expression à demi sanscrite, d'origine bouddhique, au lieu que les documents tures, aussi bien manichéens que bouddhiques, donnent le mot pusi, où M. Müller a reconnu justement une transcription de la véritable expression chinoise 有 施 pou-che, adonner, faire l'aumòne, aumònea (cf. par exemple von Le Coo, Khuastuanift, p. 290, 294, 298, où le texte distingue asept sortes d'aumònesa qui ne nous sont pas connues par ailleurs).

(2) Les religieux manichéens n'avaient pas le droit d'avoir une maison pour eux seuls. C'est ce qui est sans doute exprimé par les Acta Archelai (chap. 10, p. 16) : εἰ δέ τις οἰκοδομεὶ ἐαυτῷ οἰκίαν, διασπαραχθήσεται εἰς τὰ ὅλα σώματα,

«Qui autem aedificaverit sibi domum, dispergetur per omnia corpora.»

ainsi en effet que, dans le monde, un malade étant tourmenté par son mal désire toujours rester seul et ne souhaite pas avoir auprès de lui ses parents et ses amis. Tels aussi sont ceux qui n'aiment pas la société [des fidèles].

Le second [arbre] est celui de la sagesse. Si des tien-nawou (dénâvar) observant les défenses (1) ont en eux la nature de sagesse, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent

(1) Il a déjà été question une fois (cf. p. 542) de l'observation des défenses '(持 戒 tch'e-kiai, qui est le terme usuel du bouddhisme chinois). Le manichéisme avait son décalogue, tout comme le bouddhisme d'ailleurs. Ces dix «préceptes» ou «défenses» sont énumérés dans le Fihrist (Flügel, Mani, p. 95, 299-301). Il en est question à plusieurs reprises dans le Khuastuanift, qui les désigne sous le nom de čayšapat, emprunté du sanscrit ciksāpada qui désigne les dix préceptes bouddhiques (cf. Müller, Uigurica, I, 46). Le Khuastuanift (p. 292) divise les dix préceptes en «trois pour la bouche, trois pour le cœur [= la pensée], trois pour la main, et un pour tout le corps». De façon analogue, les bouddhistes répartissent les dix sortes d'actions bonnes et mauvaises, répondant aux dix préceptes, en trois pour le corps, quatre pour la parole (ou la bouche) et trois pour la pensée (cf. Bukkō jiden, s. v. 三葉, 十 善, 十惡, et aussi Chavannes, Cinq cents contes, 1, 37). La division manichéenne doit se rattacher à la théorie des «trois sceaux» de la bouche, des mains et du cœur (signacula oris, manuum et sinus) qui jouent un si grand rôle dans la doctrine de Máni (cf. Flügel, Mani, p. 95, 289-291; Baur, Das manich. Relig., p. 248 et suiv.; Müller, Handschr., p. 63; von Lr. Coo, Khustuanift, p. 298). M. Müller (p. 63) s'est borné à rapprocher les «trois sceaux» manichéens de la série «corps, parole et pensée» (kāya-vāk-citta) du bouddhisme, ce qui était fort légitime. M. Cumont (Cosmogonie, p. 52) a cru pouvoir aller plus loin, et admet la vraisemblance d'un emprunt du manichéisme au bouddbisme. Ceci n'est pas impossible, mais le seul rapprochement des termes ne suffit pas à faire admettre cette hypothèse. La véritable série bouddhique mentionne le «corps» et non la «main»; la forme donnée par Eitel (Handbook, s. v. goga) et que rappelle à bon droit M. Müller, est peut-être tardive, et en tout cas aberrante. D'autre part, la division tripartite en pensée, parole, action, qui est à la base des trois sceaux, est toute naturelle, et peut s'expliquer sans emprunt. En tout cas, elle a été connue du mazdéisme, et se rencontre entre autres dans le Grand Bundeheš : «La mauvaise pensée, la mauvaise parole, la mauvaise action luttent contre la bonne pensée, la bonne parole, la bonne action» (Blocker, dans Rev. Hist. des Relig., XXXII, 111). Il nous semble donc qu'il faut actuellement réserver notre jugement sur l'origine des signacula du manichéisme.

cinq signes : 1° Ils se plaisent toujours à célébrer et à louer les hommes purs qui possèdent la sagesse et ils aiment les adeptes purs et sages; à demeurer [avec ceux-ci] en un même lieu, ils conçoivent de la joie dans leur cœur et ne s'en lassent jamais. 2º Si leur propre racine de sagesse [est faible, en sorte que] ce qu'ils voient et comprennent est étroit et insuffisant, lorsqu'ils entendent les paroles imprégnées de sagesse que prononcent les autres sages, ils n'en conçoivent aucune jalousie. 3° Dans toute leur conduite, ils étudient avec ardeur et leur cœur ne se relâche point. 4° Hs s'appliquent incessamment à étudier toutes les bonnes règles imposantes des moyens d'[obtenir] la sagesse; ils encouragent aussi les autres hommes à s'y appliquer avec eux. 5° En ce qui concerne les défenses, ils ont grand soin de ne pas les violer; s'ils les violent par mégarde, ils en font aussitôt la confession (1) devant l'assemblée et expriment leur repentir.

Le troisième [arbre] est celui de la victoire constante. Si des tien-na-wou (dênâvar) purs ont en eux la nature de victoire, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes: 1° Ils ne se plaisent ni à calomnier, ni à flatter, ni à être cruels; s'ils rencontrent des hommes agissant ainsi, ils ne s'en approchent point. 2° Ils ne se plaisent point aux querelles et aux criailleries; s'ils rencontrent des querelleurs, ils s'en éloignent au plus vite; si des hommes leur cherchent querelle de force, ils savent être humbles et patients. 3° Si, dans une discussion (2), l'autre a été vaincu, ils ne se permettent pas de profiter de l'excès de son péril, mais le louent (3) pour le mettre à son aise. 4° En toute occasion, ils ne manifestent pas

<sup>(1)</sup> Le Khuastuanift n'est autre que le Confiteor des Auditeurs manichéens. On trouvera dans Müllen, Uigurica, II, p. 76 et suiv., 84 et suiv., des pièces analogues d'origine bouddhique.

<sup>(2)</sup> 論 難 louen-nan. Le texte a un mot de trop; il faut sans doute supprimer nan.

⑸ Le texte a 『美,ce qui devrait correspondre à 美,plus la clef de la

d'une manière désordonnée [leur pensée] et, si on ne les interroge pas, ils ne parlent pas; si quelqu'un vient les interroger, ils ne répondent qu'après avoir réfléchi; il ne s'exposent pas à être, en définitive, couverts de honte pour quelque propos. 5° Quand ils parlent avec autrui, ils sont conciliants et non contrariants: ils ne font pas non plus de démonstrations contraignantes de manière à rendre évidentes les fautes de leur interlocuteur. S'ils sont avec la foule des adeptes de la religion, leurs cœurs sont en harmonie et il n'y a pas de divisions.

Le quatrième [arbre] est celui de la joie. Si des tien-na-wou (dénâvar) purs ont en eux la nature de joie, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° En ce qui concerne les prescriptions de la sainte religion au sujet des défenses, du progrès et de l'arrêt sclon les règles imposantes, ils s'en réjouissent de point en point et y adhèrent de toutes leurs forces; jusqu'à la fin de leur vie, leur cœur ne les abandonne point. 2° Les ordonnances des saints (1) relatives au vêtement qu'on change une seule fois par an et à la nourriture qu'on prend une seule fois par jour (2), ils les observent avec

bouche. Mais ce caractère n'existe pas; nous lisons β美 sien = 美 sien; cf. supra, p. 562, n. 1.

(i) Le texte a 但 聖 tan-cheng, qui n'est guère satisfaisant. Nous admettons que tan a été amené par sa présence au début du paragraphe suivant, et lisons

en place 諸 tchou.

(2) Sur cette prescription, cf. Albirûni (Chronology of ancient nations, trad. Sachau, p. 190): «Il leur défendit de rien posséder, à l'exception de la nourriture pour un jour et du vétement pour une annéen. Le manichéen Faustus dit qu'il est «quotidiano contentus cibo» (sain; Augustin, Contra Faustum, l. 5, chap. 1, éd. Migne, col. 219). Deux des épitres de Mâni (nº 58 et 66) paraissent avoir porté sur la défense de posséder (cf. Kessler, Mani. p. 236). Le renseignement d'Albirûni se retrouve dans Ibn al-Murtadà et dans Abû'ima'âli (cf. Kessler, Mani. p. 354-372). Les textes pehlvi de Tourfan ont donné la même information, mais avec une nuance, car ils mentionnent «l'habit pour un an et le déj uner et le repas pour un jour» (cf. Müller, Handschr., p. 33, corrigé p. 111, et Salemann, Manich. Stud., p. 103); il y avait donc une légère

joie et n'estiment pas qu'elles soient vexatoires; ils ne font pas non plus de fausses démonstrations en disant : « Les saints ont établi provisoirement ces règles »; ni ne citent à tort les livres saints et les traités doctrinaux (1) pour dire que ceux qui, comprenant la seconde révélation, cherchent la délivrance (2), n'ont pas à observer ces défenses. 3° Ils étudient uniquement la loi correcte (3) et pure de leur propre secte et ils ne recherchent pas les diverses doctrines hérétiques et funestes. 4° Leur cœur est toujours humble (4); dans leurs rapports avec ceux qui étudient comme eux, ils ne haïssent pas ceux qui leur sont supérieurs. 5° S'ils sont dans une condition inférieure (5), ils ne

collation le matin. L'unique repas par jour a été aussi remarqué par les Chinois comme une des caractéristiques de la religion manichéenne, car il faut décidément traduire H & par vils ne mangent que le soira dans le texte du Sin t'ang chou étudié dans le Journal asiatique de janvier-février 1897 (Chavannes, Le nestorianisme, p. 68), et sur lequel nous reviendrons dans la deuxième parlie du présent travail. La coutume manichéenne devait paraître d'autant plus singulière que les religieux bouddhistes ne devaient bien, eux aussi, faire qu'un repas par jour, mais qu'il leur était défendu de le prendre après midi (cf. par exemple Kenn, Hist. du bouddhisme, II, 17) Notre texte permet de voir que la règle stricte de Méni qui défendait à ses adeptes de rien posséder n'était plus acceptée sans difficultés.

(1) 經 論 king-louen. Dans le bouddhisme, ces mots désignent les sutra et les castra.

(3) 言通再受求解脱者. Notre traduction de cette phrase obscure est hypothétique.

(3) Le texte a pour IF tcheng une forme anormale.

(4) Les manichéens se faisaient une règle d'un extérieur humble et allable. Cf. ce que dit saint Augustin (De duabus animabus, chap. 9, éd. Migne, p. 103): «Sed me duo quaedam maxime, quae incautam illam aetatem ficile capiunt, per admirabiles [ou amicabiles] attrivere circuitus; quorum est unum familiaritas, nescio quomodo repens quadam imagine bonitatis, tanquam sinuosum aliquod vinculum multipliciter collo involutum.» Et encore (Contra Faustum, l. 5, chap. 1, éd. Migne, col. 219): «Faustus dixit...: «Vides «pauperem, vides mitem, vides pacificum, puro corde, lugentem, esurientem, «sitientem, persecutiones et odia sustinentem propter justitiam; et dubitas «utrum accipiam Evangelium?»

(5) Nous avons supprimé dans notre traduction le mot 謂 wei visiblement

interpolé.

dépassent pas ceux qui sont au-dessus d'eux; s'ils sont euxmêmes des chefs vénérables, ils considèrent la multitude comme eux-mêmes et n'ont aucune partialité dans leurs affections.

Le cinquième [arbre] est celui du zèle. S'il y a des tienna-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature zélée, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1º Ils ne se plaisent pas à dormir, [de peur que] cela ne les empêche d'accomplir des actions [menant] à la perfection. 2º Ils se plaisent constamment à lire et à réciter [les livres saints] et leur cœur zélé ne se lasse point; si ceux qui étudient avec eux leur donnent un enseignement, ils y font attention et les en remercient avec joie; et d'autre part, pour un enseignement qu'ils ont reçu, leur cœur ne conçoit aucun ressentiment; étant toujours zélés, ils excitent aussi le zèle des autres. 3º Ils se plaisent toujours à exposer, en la commentant, la loi correcte de pureté. 4° Les hymnes (1), ils les récitent suivant les rites, puis ils transcrivent ce qu'ils ont récité et ensuite ils le répètent dans leur pensée; de cette façon, il n'y a jamais un moment passé en vain. 5° Les défenses qu'ils observent, ils s'y tiennent fermement et sans défaillance.

Le sixième [arbre] est celui de la vérité<sup>(2)</sup>. S'il y a des tien-na-wou (dénâvar) purs qui ont en eux la nature de vérité, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes: 1° Les explications qu'ils donnent sur les livres saints et la doctrine religieuse sont entièrement vraies; ils se conforment absolument à la sainte religion et ils n'exposent rien de faux; ils disent oui quand c'est oui et non quand c'est non. 2° Leur cœur et leur pensée sont toujours d'accord avec le

(2) C'est là le véritable nom de la sixième «forme»; dans la liste générale, il a été indûment supplanté par l'Égalité (cf. supra, p. 569, n. 1).

<sup>(</sup>i) 譜 坦 tsan-pai. C'est encore une expression hybride, dont le premier terme seul est chinois, tsan, a hymnen. Le second mot est une transcription du sanscrit pāṭha (cf. Watters, Essays on the Chinese language, p. 425).

579

vrai; ils n'attendent pas une occasion venue du dehors pour se régler d'après elle (1). 3° Les actes qu'ils accomplissent en se conformant aux défenses sont toujours véridiques; qu'ils soient seuls ou qu'ils soient au milieu de la foule, leur cœur n'a pas deux aspects. 4° À l'égard de leurs maîtres, leur cœur est constamment décidé; ils les servent de toutes leurs forces et ne conçoivent aucun doute; jusqu'à leur mort même, ils n'ont pas d'autre idée. 5° En ce qui concerne ceux qui étudient avec eux, ils les encouragent à s'exercer [à la pratique de la religion]; par leur conduite véridique, ils servent de guides à tous.

Le septième [arbre] est celui de la foi. S'il y a des tienna-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature de foi, il yous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° Hs croient au sens des deux principes; leur cœur est pur et ne conçoit aucun doute; ils rejettent l'obscurité et suivent la lumière, comme l'ont prescrit les saints. 2° A l'égard de toutes les défenses et règles de discipline, leur cœur est bien résolu. 3º En ce qui concerne les livres saints, ils ne se permettent d'ajouter ou de retrancher ni une phrase ni un mot. 4º En ce qui concerne la vraie doctrine, pour tout ce qui lui est profitable, leur cœur s'associe à sa joie; mais s'ils voient qu'elle est blessée et tourmentée par le démon, alors ils en conçoivent de la compassion et participent à ses inquiétudes. 5° Ils ne divulguent pas imprudemment les fautes d'autrui; ils ne se permettent aucun dénigrement et ne répandent pas des propos avec fourberie; leur naturel est toujours affable; ils sont droits sans duplicité.

Le huitième [arbre] est celui de la patience. S'il y a des tien-na-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature de patience, ils vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° Leur cœur est constamment bienveillant et ne

<sup>(1)</sup> 取則 tsiu-tsō. L'expression se retrouve à la fin de l'inscription de Si-ngan-fou.

concoit pas de colère. 2° Ils sont toujours joyeux et n'ont pas d'irritation. 3° En tout lieu, leur cœur est sans haine. 4° Leur cœur n'est pas violent; leurs paroles ne sont ni grossières ni méchantes; constamment, avec des paroles affables, ils plaisent au cœur de la foule. 5° Si, soit au dedans soit au dehors, il y a des tourments mauvais qui se dressent contre eux et viennent les envahir et les humilier, ils savent tout supporter avec patience; ils restent joyeux et n'ont point de haine.

Le neuvième [arbre] est celui de la pensée droite. S'il y a des tien-na-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature de pensée droite, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1º Ils ne sont pas liés par les tourments et sont tot jours joyeux de leur pensée droite et pure. 2º En ce qui concerne la religion, que ce soit un petit ou un grand qui les interroge, ils accueillent [sa question] avec respect et y répondent avec joie (1). 3° Quand ils parlent avec ceux qui étudient comme eux, ils ne répliquent pas d'une façon embarrassante; ils ne défendent pas leurs propres erreurs et ne nourrissent pas des sentiments de mécontentement. 4° Leurs paroles et leurs actions sont d'accord; leur cœur est toujours simple et droit; ils ne recherchent pas les fautes d'autrui de façon à produire des disputes. 5° Si parmi leurs frères en religion il y en a qui, à l'égard de la sainte religion, ont des sentiments hétérodoxes, ils s'éloignent d'eux aussitôt; ils ne demourent pas avec eux et ne restent pas auprès d'eux de façon à former avec eux une force qui trouble intentionnellement l'assemblée des gens de bien.

Le dixième [arbre] est celui des actions méritoires. S'il y a des tien-na-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature

<sup>(</sup>i) Le texte a 隨喜善應答, ce qui fait un mot de trop. L'expression sousi-hi est empruntée au bouddhisme, et répond au préfixe sanscrit anu° + joie. Le mot chan a été évidemment introduit par erreur à cause de sa ressemblance avec hi; nous n'en avons pas tenu compte dens notre traduction.

d'actions méritoires, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes; 1° Les paroles qu'ils prononcent ne font de tort à personne. Constamment, par les ressources d'habileté excellente de leur cœur compatissant, ils font [en sorte] que la multitude des hommes soit tout entière joyeuse. 2° Leur cœur est toujours pur et ne hait point autrui; ils ne font pas non plus de calomnies capables d'irriter les autres; leurs paroles sont toujours aimables et ils écartent d'eux les quatre sortes de fautes (1). 3º Ni envers les grands ni envers les humbles ils n'éprouvent aucune jalousie. 4° Ils ne rassemblent pas (2) une foule d'adeptes, disciples instruits dans les livres saints et les traités doctrinaux; en quelque lieu qu'ils arrivent, s'il y a un lieu de résidence qui soit pur, il se plaisent à s'y arrêter, et ne choisissent pas d'[habitation] somptueuse. 5° Ils se plaisent toujours à donner des enseignements (3) à tous les hommes et, par leur sagesse aux ressources merveilleuses, ils leur font pratiquer la conduite correcte.

Le onzième [arbre] est celui de l'uniformité du cœur. S'il y a des tien-na-wou (dênâvar) purs qui ont en eux la nature d'uniformité de cœur, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° Tous les enseignements que leur ont donnés le chef de la religion (4), les mou-chō et les fou-to-tan,

<sup>(1)</sup> Nous n'avons pas de renseignements sur ces quatre sortes de fautes.

<sup>(2)</sup> La forme anormale donnée dans le texte ne peut être que l'équivalent de **É** 181, « rassembler».

<sup>(3)</sup> An lieu de 教 悔 kiao-houei, lire 教 誨 kiao-houei.

<sup>(</sup>d) Ce «chef de la religion» est celui que le Fihrist appelle l'imám (cf. Flüerl, Mani, p. 97-98, 105-107, 316-322, 404-405); son siège était à Babylone. On a vu plus haut (cf. supra, p. 569, n. 2) que saint Augustin mentionne dans le manichéisme «duodecim, quos appellant magistros, et tertium decimum principem eorum». Ce 注 ‡ fa-tchou, «chef de la religion», est le même dignitaire que l'inscription de Karabalgasoun appelle 注 ‡ fa-wang, «roi de la «religion» (cf. Schlegel, Die chinesische Inschrift, p. 64); les deux noms peuvent se justifier, et il est difficile de dire a priori si l'un est une altération graphique de l'autre. Schlegel (p. 64) a voulu voir, dans le «roi de la religion»

au sujet des moyens d'habileté excellente de la sagesse, et du progrès et de l'arrêt selon les règles imposantes, ils s'y conforment de point en point dans leur conduite; ils n'osent pas y rien changer et ne se cantonnent pas dans leurs propres opinions. 2° Ils se plaisent toujours à habiter harmonieusement en compagnie de la multitude [des fidèles]; ils ne souhaitent pas demeurer à part et nourrir chacun des projets différents. 3° Leur cœur uniforme est en harmonie [avec celui d'autrui]; à cause de cette harmonie, les aumônes qu'ils reçoivent, ils en font une œuvre méritoire à l'usage de tous. 4° Ils obtiennent constamment que les Auditeurs (1), avec respect, leur fassent des offrandes, et avec amour les louent. 5° Ils se plai-

de Karabalgasoun, le titre qu'on retrouve, donné à A-lo-pen, dans l'inscription nestorienne de Si-ngan-fou, et l'identifie au titre de «pape de Chine» qu'aurait porté Adam, l'auteur de l'inscription. Mais ce soi-disant «pape de Chine», comme l'a montré le P. Heller (Das nestorianische Denkmal, p. 42-43, 61, 62), n'a jamais existé. De plus, l'inscription de Si-ngan-fou porte fa-tchou et 大注 ‡ ta-fa-tchou, achef de la religion» et agrand chef de la religion». mais non pas, comme le dit Schlegel, «roi de la religion» (cf. HAVBET, Stèle chrétienne, I, p. xLIV, LXXI). Dans le corps même de l'inscription, il s'agit seulement d'un titre conféré en Chine par l'empereur au religieux A-lo-pen, mais non pas de celui porté par le patriarche nestorien. Toutefois, à la fin de l'inscription , il est question du «religieux chef de la religion 室 恕 Ning-chou», qui adirige les assemblées brillantes de la région orientales, et dans lequel on a vu le patriarche nestorien Mar Hnanišo mentionné par la partie syriaque; c'est possible, mais il y a à cette solution des difficultés qui n'ont pas été examinées, et la question méritera d'être reprise. Dans le petit texte nestorien intitulé Éloge de la Sainte Trinité, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, les prophètes, les apôtres et les évangélistes sont uniformément appelés fa-wang, vrois de la religion».

10 BE Z t'ing-tchō. Le mot a ici sa valeur technique. Cf. saint Augustin, Epistularum, cl. VII, n° ссххи, éd. Migne, t. XXXVI, col. 1033: «Auditores autem qui appellantur apud eos, et carnibus vescuntur, et agros colunt, et, si voluerunt, uxores habent; quorum nihil faciunt qui vocantur Electi.» Les textes pehlvi de Tourfan appellent les Auditeurs nigóiág (ou nigóiág) [cf. Милья, Handschr., 32, 54, 85, 86, et Salenann, Manich. Stud., p. 97]; dens les textes turcs, le mot a passé sous la forme nigóiak (cf. von Le Coq, Khuastuanift,

p. 291, 298).

583

sent toujours à se tenir loin des excitations (1), des moqueries et des querelles, et ils protègent excellemment leurs deux natures combinées, celle du dedans et celle du dehors.

Le douzième [arbre] est celui de la lumière totale [de la nature] du dedans et [de la nature] du dehors. Si des tienna-wou (dênâvar) purs ont en eux la nature de lumière totale, il vous faut savoir que de tels maîtres en montrent cinq signes : 1° Ils excellent à extirper leur cœur souillé et à ne pas tolérer la convoitise et la concupiscence, en sorte que leur propre nature lumineuse peut toujours être libre; pour ce qui est des femmes, ils peuvent les considérer comme des apparences vides et trompeuses; ils ne sont pas arrêtés et embarrassés par les charmes sensuels : tel l'oiseau qui, volant (2) haut, ne périt pas dans les filets. 2º Dans leurs rapports avec les Auditeurs, ils n'ont pas de partialité ni d'estime spéciale; ils ne s'attachent pas non plus aux familles des Auditeurs en les considérant comme leurs propres maisons; s'ils voient que des laïques qui ne sont pas des adeptes de la religion subissent quelque dommage ou éprouvent des chagrins, leur cœur ne s'en afflige pas; si, au contraire, il s'agit de quelque avantage et de quelque occasion de bonheur, leur cœur reste inchangé (3). 3° Qu'ils marchent ou qu'ils restent immobiles, qu'ils soient assis ou

(2) Au lieu de 非 fei, lire 飛 fei.

<sup>(1)</sup> Le texte a 調 悔 tiao-houei, où le second caractère est sûrement fautif.

<sup>(3)</sup> Les pères de l'Église ont souvent accusé les manichéens d'inhumanité; cette inhumanité est même formellement dénoncée dans la formule grecque d'abjuration. Kessler (Mani, p. 363) dit que ce reproche n'est pas fondé, et que, si pour ne pas en faire perdre les parcelles de lumière que peuvent seuls dégager les croyants, les manichéens ne voulsient pas donner d'eau et de pain aux infidèles, ils leur faisaient de larges aumônes en argent, etc. Ce n'est pas absolument sûr. Théodore bar Khôni (Poenon, Inscriptions, p. 184) dit aussi des manichéens qu'ils «n'ont pas de pitié». Et sans doute il s'agit d'un auteur chrétien lui aussi, mais notre texte, qui, lui, est purement manichéen, montre que la vertu de pitié, si grandement célébrée quelques pages plus haut, ne devait s'appliquer qu'aux adeptes de Mâni.

qu'ils soient couchés, ils ne chérissent pas leur corps charnel en recherchant des vêtements fins et souples, ou en ayant une literie, des boissons et des aliments, des soupes et des remèdes, des oiseaux et des chevaux, des chars et des montures de façon à glorifier leur corps. 4° Ils songent constamment au jour difficile, pénible et périlleux où leur vie prendra fin; ils considèrent toujours l'impermanence, et le Roi de l'Égalité (1) est comme présent devant leurs yeux; en aucun moment ils n'abandonnent cette pensée, ne fût-ce qu'un instant. 5° Ils sont personnellement affables; ils ne molestent point leurs frères et leurs amis et n'excitent point leur irritation; ils ne font pas non plus de démonstrations mensongères (2) pour donner une mauvaise réputation à autrui; ils peuvent constamment, d'un cœur ferme, rester paisiblement dans la loi pure.

Ces [arbres] que nous venons d'énumérer sont ce qu'on appelle les arbres précieux des douze rois de lumière. Moi (3), je suis parti du monde de la lumière et de la félicité éternelle et je suis venu ici en votre faveur, en apportant ces arbres que

<sup>(</sup>i) 平 等 王 p'ing-teng-wang. La présence de ce personnage est tout à fait surprenante. Il a été question plus haut (cf. supra, p. 549, n. 5) du Sūtra des dix rois, œuvre apocryphe qui doit remonter au x\* siècle. Ces dix rois des enfers sont aujourd'hui très populaires dans tout l'Extrême-Orient (cf. Chavannes, Le Tai-chan, p. 95-96, 111), et leur histoire méritera d'être étudiée dans une monographie spéciale. Qu'il nous suffise de remarquer ici que le Roi de l'Égalité est le huitième d'entre eux. L'expression de p'ing-teng. mégalitém, que nous avons vu remplacer abusivement la Vérité dans l'énumération des douze «formes» de la Lumière bienfaisante (cf. supra, p. 569, n. 1), est un vieux terme bouddhique qui apparaît dès le n' siècle dans le titre du nº 25 de Nanjio. Comme le contexte montre que, dans notre paragraphe, il s'agit de la mort, il ne paraît pas douteux que le Roi de l'Égalité mentionné ici soit bien identique au huitième roi de la série des dix rois pseudobouddhiques. Mais il est probable qu'il y répond à un original iranien tout différent, peut-être à Rašnu, l'un des trois juges des enfers, qui est chargé de peser les âmes des morts et que le manichéisme aurait adopté (cf. Gricer et Kunn, Grundriss, II, 641-642).

<sup>(3)</sup> Au lieu de 望 wang, lire 妄 wang.

<sup>(3)</sup> C'est l'Envoyé de la Lumière qui parle, en fait Mâni.

je voulais planter dans votre multitude pure. Vous donc, hommes et femmes de forme supérieure (1) et de sagesse excellente (2), il faut que chacun de vous plante ces arbres dans son cœur pur, qu'il les fasse prospérer et grandir; de même que, lorsqu'on sème dans une terre extrêmement bonne, sans sable et sans salpêtre, pour un grain semé, on en récolte dix mille, et cela se développant incessamment, on arrive à l'infini. Si maintenant vous voulez réaliser en vous les fruits de pureté de la grande Lumière sans supérieure, il vous faut tous orner ces arbres précieux et leur faire avoir tout ce qui leur est nécessaire. Pourquoi le faut-il? C'est parce que, ô gens de bien, c'est au moyen des fruits de ces arbres que vous pourrez vous affranchir des quatre difficultés (3) et que tous les êtres ayant corps se délivreront de la vie et de la mort, et, de manière définitive toujours victorieux, iront dans la région de la félicité immuable.

Alors, quand dans l'assemblée les mou-chö et autres eurent entendu prononcer le texte saint, ils trépignèrent de joie et s'écrièrent que jamais il n'y avait rien eu de tel. Les dieux et les bons esprits (a), les limités et les illimités, ainsi que les rois des royaumes, la multitude des ministres et la foule des quatre catégories (5), tant hommes que femmes, infinis et innom-

(2) 善慧 chan-housi. C'est la seule fois où le mot housi apparaisse dans

notre texte sous sa vraie forme.

(4) 萎 神 chan-chen. Ils sont peut-être les équivalents des nevrakhs de Müller, Handschr, p. 56; le mot a passé en turc ancien sous la forme naivaziki

(cf. Müller, Uigurica, II, 83).

<sup>(1)</sup> Nous laissons la forme du texte, 上相 chang-siang; peut-être faudrait-il corriger en apensée supérieuren.

<sup>(5)</sup> 四 難 sseu-nan; nous ne savons quelles sont «ces difficultés»; cf. infra, p. 589.

brables, après avoir entendu ce texte saint, se réjouirent tous grandement. Tous purent concevoir le désir de la perfection sans supérieure; tels les herbes et les arbres qui, au moment où survient le printemps vivifiant, se développent et poussent sans exception, se couvrent de fleurs et nouent leurs fruits qui parviennent à maturité (1); seules les racines arrachées et gâtées ne peuvent plus se développer et grandir.

Alors les mou-chō et les autres adorèrent en se prosternant l'Envoyé de la lumière, ils se mirent à deux genoux, joignirent les mains et lui dirent : «Il n'y a que le Grand Saint, le Vénérable unique dans les trois mondes (2) qui soit universellement pour la multitude des êtres vivants un père et une mère doués de compassion; il est aussi le grand guide des trois mondes; il est aussi le grand médecin pour les êtres qui ont en eux une âme; il est aussi l'espace merveilleux qui peut contenir toutes les formes (3); il est aussi le ciel supérieur qui enveloppe toutes choses; il est aussi la terre véritable qui peut produire les fruits véritables; il est aussi la grande mer d'ambroisie pour tous les êtres vivants; il est aussi la montagne parfumée, vaste et grande, de tous les joyaux; il est aussi la colonne précieuse de diamant qui supporte la foule des êtres; il est aussi le pilote habile et sage sur la grande mer; il est aussi la main secourable et compatissante dans les gouffres de feu; il est aussi celui qui, dans la mort, donne la vie éternelle; il est aussi la nature centrale entre les natures lumineuses de tous les êtres vivants; il est aussi la porte de lumière qui délivre des prisons solides des trois mondes. »

Les mou-chö et les autres adressèrent encore à l'Envoyé de la Lumière ces paroles : « Seul le Vénérable unique de la Grande

<sup>(1)</sup> Il manque dans le texte un caractère pour le rythme de la phrase.

<sup>(2)</sup> Gf supra, p. 557, n. 3. Pour auniques, la partie de gauche de 獨 tou manque dans l'édition.

<sup>®</sup> 乗相 tchong-siang.

Lumière (1) peut louer la sainte vertu; ce n'est pas nous qui, avec les connaissances médiocres de notre langue de chair, pourrons célébrer les mérites et la sagesse du Tathagata (2); sur les mille myriades de parties qu'il contient, nous ne pouvons connaître que peu de parties. Maintenant, nous avons excité notre faible vertu et notre faible savoir, nous avons élevé notre pensée petite et mesquine et nous avons loué la grande bienveillance du Saint. Notre désir serait que le grand Saint fit descendre sur nous son cœur pitoyable pour supprimer les graves crimes non lumineux que nous avons accomplis depuis d'immenses kalpa jusqu'à maintenant, en sorte qu'ils soient abolis. Nous maintenant, nous ne nous permettrons pas d'être négligents; en toute occasion nous aurons soin de veiller sur les arbres précieux sans supérieurs afin qu'ils aient tout ce qui leur est nécessaire. En nous servant de cette eau de la Loi, nous laverons toutes nos impuretés et nos graves souillures (3), en sorte que notre nature lumineuse puisse constamment être pure. Nous nous servirons de ce remède de la Loi et des grandes incantations surnaturelles pour conjurer et pour soigner toutes nos graves maladies de nombreux kalpa, en sorte qu'elles puissent être entièrement supprimées et guéries. Nous nous servirons de l'armure solide de la sagesse et nous nous en revêtirons pour tenir tête à ces méchants ennemis et pour obtenir en toute occasion une victoire écrasante. Nous nous

<sup>(1)</sup> 唯 大明一章. La phrase a un caractère de trop, et il est probable que — yi est une interpolation. Il faudra alors traduire : «Seul le Vénérable de la Grande Lumière...»

<sup>(2)</sup> 如来 Jou-lai, Tathāgata, épithète usuelle du Buddha. Son sens est, au moins en chinois, «celui qui est ainsi venu», et il semble qu'on l'applique ici à Máni.

<sup>(5)</sup> Peut-être y a-t-il ici une allusion au baptême. Sur le baptême chez les manichéens, cf. Baur, Das manich. Relig., p. 273-279. La 50° épître de Mâni était «Sur le baptême» (cf. Flüerl, Mani, p. 104, 378; Kessler, Mani, p. 232-233).

servirons des vêtements et des coiffures merveilleux de toutes les « formes » (1) et nous nous en parerons afin d'obtenir en toute circonstance le contentement. Nous nous servirons des modèles lumineux [sortis] de la nature primitive (2) et nous les imprimerons (3) sur nous pour qu'ils ne se perdent point. Nous nous servirons des boissons et des aliments variés de cette excellente nourriture pour nous en rassasier et éloigner de nous la faim et la soif. Nous nous servirons de ces sons musicaux merveilleux et innombrables pour nous réjouir et pour éloigner de nous les tristesses. Nous nous servirons de ces joyaux extraordinaires de toutes sortes pour nous en faire des libéralités en sorte que nous devenions riches et opulents. Nous nous servirons de ce filet de lumière et le mettrons dans la vaste mer pour nous recueillir, nous sauver et nous déposer dans le bateau précieux. - Maintenant, par l'avantage bienheureux de la forme supérieure (4), nous avons pu voir les marques distinctives (5) extraordinaires du Grand Saint; en outre, nous avons entendu la porte de la Loi merveilleuse telle qu'elle a été exposée précédemment, ce qui a supprimé pour nous les tourments et les impuretés; notre cœur a pu s'ouvrir et comprendre; il a reçu en lui l'éclat majestueux de la perle qui fait se réaliser les désirs (6); nous avons pu marcher dans la droite

<sup>(</sup>i) 威妙衆相友冠. Sur le rôle des «ornements» dans le manichéisme, cf. supra, p. 558, n. 1. Les Manichéens aimaient les fleurs, les parfums et les ornements. Saint Augustin a raillé dans le chapitre 5 du livre 15 du Contra Faustum l'abus des fleurs dans la cosmogonie de Mâni.

<sup>(2)</sup> Cf. supra, p. 557-558.

<sup>(3)</sup> Nous n'avons pas réussi à identifier le caractère qui suit ΕΠ yin, πimprimer», et qui doit avoir un sens analogue.

<sup>(6)</sup> 上相 chang-siang; cf. supra, p. 585, n. 1.

<sup>(6)</sup> 相 好 siang-hao. Emprunt au bouddhisme, où ces deux mots désignent respectivement les trente-deux signes principaux (laksana) et les quatre-vingts marques secondaires (anuvyanjana) du Buddha.

<sup>(6)</sup> 如 意 珠 jou-yi tchou. La construction est brisée, et il pourrait y avoir quelque altération dans le texte.

580

voie. Les saints du passé, en nombre incalculable, ont tous pu, grâce à cette porte, s'affranchir des quatre difficultés, et tous les êtres qui ont des corps sont parvenus dans le domaine de la lumière où ils ont reçu une félicité illimitée. Notre seul désir est que dans l'avenir toutes les natures lumineuses puissent rencontrer une semblable porte de lumière; si elles la voient et si elles l'entendent, qu'alors, comme l'ont fait les saints du passé et comme nous l'avons fait nous-mêmes aujourd'hui, en entendant la Loi, elles se réjouissent, et que leurs cœurs s'ouvrent et comprennent; et qu'en vénérant profondément et en se prosternant, elles acceptent [cet enseignement] sans concevoir de doute ou d'anxiété.

Alors, quand tous les membres de la grande assemblée eurent entendu ce texte saint, il l'acceptèrent avec foi comme loi et le mirent en pratique avec allégresse (1).

(i) Nous retrouvons à la fin du texte les mêmes formules caractéristiques, le même cadre de sūtrα bouddhique que dans les premiers paragraphes conservés.

Notes additionnelles. — 1° M. N. Péri (Une mission archéologique japonaise en Chine, p. 3, extrait du B.E.F.E.-O., janv.-juin 1911, t. XI) parle, d'après des articles de revues scientifiques japonaises, de la présence, parmi les manuscrits rapportés de Touen-houang à Pékin, d'un «rouleau d'environ 6 mètres de long, contenant un ouvrage nestorien». Il semble bien qu'il s'agisse du texte que nous venons de traduire, et dont le caractère manichéen avait été méconnu par les érudits pékinois.

<sup>2</sup>º M. Prosper Alfaric, qui connaît à merveille tout l'œuvre de saint Augustin, nous a signalé deux rapprochements intéressants.

α. P. 525, n. 2. Pour la constitution du microcosme à l'image du macrocosme, ajouter un passage de l'Epistula Fundamenti de Mani, cité par saint Augustus, De natura boni (éd. Migne, col. 570): «In eadem (principis tenebrarum conjuge) enim construebantur et contexebantur omnium imagines, caelestium ac terrenarum virtutum, ut pleni videlicet orbis id quod formabatur, similitudinem obtineret.»

β. P. 535, n. 3. Au sujet du «vieil homme» et de l'ahomme nouveau», de la «nature extérieure» et de la «nature intérieure», il faut faire intervenir tout le chapitre 24 du Contra Faustum (éd. Migne, col. 473-478); le manichéen Faustus

s'y réclame de saint Paul : "Quoniam quidem sunt secundum Apostolum homines duo, quorum alterum quidem interdum exteriorem vocat, plerumque vero terrenum, nonnunquam etiam veterem; alterum vero interiorem et caelestem dicit ac novum."

3° [L'existence très probable de \*māžs en pehlvi (ct. p. 570) est confirmée par celle de son équivalent sogdien exact mwčk', amaîtren, que j'ai retrouvé dans l'un des manuscrits de la collection Pelliot, Inventaire n° 3515. Il y répond (car il s'agit d'un bilingue) au chinois fiff che dans le groupe ti fif ts'ong-che, en sogdien c'un mwčk'. On aperçoit les conséquences : le persan amāxtan se trouve confirmé et ne semble décidément pas devoir être ramené à \*ham + vaē- comme le propose M. Salemann (Manich. St., s. v. ANDED), et le pehlvi de Tourfan hmwč'y est simplement \*ham + mōčāg, soit \*hamōčag. — R. G.]

|   |   |   |    |          |    | •    |     |   |    |      |   |
|---|---|---|----|----------|----|------|-----|---|----|------|---|
| 波 |   | 法 | 法  | 30       | 1  | 穢    | 厚   | 饒 | 樂  | 失    | 1 |
| 斯 |   | 信 | 敝  | 明        | 此  | ے. ا | 得   | 緣 | 娱  | 緣    | į |
| 教 |   | 受 | 喜  | 性        | PE | 得    | 超   | 此 | 樂  | مأغد | l |
| 殘 |   | 歡 | نت | 得        | 得  | 開    | 大   | 明 | 技  | ¥    | ı |
| 經 |   | 喜 | 得  | 遇        | 離  | 悟    | 聖   | 網 | 辛  | 膳    | l |
|   | - | 奉 | 開  | 如        | 四  | 納    | 殊   | 於 | 離  | 百    | l |
|   |   | 行 | 悟  | 是        | 難  | 如    | 特   | 大 | 张  | 味    |   |
|   |   |   | 革  | 光        | 及  | 意    | 相   | 海 | 憂垣 | 飲    | l |
|   |   |   | 重  | 明        | 訪  | 珠    | 好   | * | 煩  | 食    | l |
|   |   |   | 頂  | 門        | 有  | 威    | 又   | 捞 | 绿  | 飽    |   |
|   |   |   | 受  | 者        | 身  | 光    | 闡   | 湟 | 此  | 足    |   |
|   |   | 1 | 不  | 岩        | 生  | 得    | 130 | 找 | 種  | 找    |   |
|   |   |   | 보  | 見        | 光  | 履    | 上   | 并 | 揰  | 丰    |   |
|   |   |   | 疑  | 岩        | 明  | 圡    | 微   | 安 | 首  | 離    |   |
|   |   |   | 虑  | 闖        | 界  | 道    | 妙   | 五 | 卫  | 諸    |   |
|   |   |   | 時  | 亦        | 受  | 過!   | 法   | 寶 | 珍  | 飢    |   |
|   |   |   | 旌  | 40       | 无  | 去    | PE) | 松 | 育  | 高    |   |
|   |   |   | 人  | 往        | 堂  | 諸    | 蠲   | 我 | 给  | 48   |   |
|   |   |   | 界  | 聖        | 樂  | 聖    | 除   | 子 | 施  | 业上   |   |
|   |   |   | 間  | 及        | 唯  | 不    | 我   | 今 | 找  | 无    |   |
|   |   |   | 是  | 我        | 顧  | 可    | 等   | 者 | 等  | 數    |   |
|   |   |   | 經  | 今        | 末  | 稱    | 煩   | Ł | 今  | 微    |   |
|   |   |   | 2  | <b>a</b> | 來  | 數    | 催   | 相 | 得  | 妙    |   |
|   |   |   | 20 | 間        | -  | 站    | 諧   | 稿 | 富  | 音    |   |

(P. 588-589 de la traduction.)

亦 惠 淨 亦 亦 樹 夾 哲 智 亦 笣 又 是 晃 是 翠 使 故 是 庄 緣 尢 稱 堅 嚴 聚 聚 讃 É 牢 今 明 少 眀 妙 بالا 神 空 具 重 黻 ዟ 我 使 生 鎧 法 如 等皆 能 樂 罪 意 來 作 足 明 15 H IŁ 露 緣 容 哲 令 黈 *11*) 性 被 及 如 德 是 得 得 聚 中 串 火 此 聖 人 舩 汝 神 注 纳 占 智 性 相 1 5L 師 技 惠 丰 心 唯 义 亦 贶 水 威 亦 ホ 亦 是 緣 咒 洗 我 Ŧ 火 是 足 是 對 唯 等 瘵 萬 廣 明 濯 顒 عالا 峳 ٤ 火 上 界 沆 人 夭 廴 本 だ 找 札 今 分 13 尊 农 羊 者 包 普 中 性 聖 骸 諸 寶香 羅 古 悲 諸塵 能 光 39 末 垂 能 牢 敢 得 怜 枚 歎 明 刼 知 固 模 重垢 悠 手 猩 重 輕 聖 少 狱 بل 切 勝 慢 樣 病 亦 德 ï 分 解 亦 亦 今 是 悉 皆 除 我 足 是 緣 ЕP 非 舰 萬奉 肜 得 我 梒 今 是 實 仕 此 猴 明 聚 我 我 中 我 微 勮 除 門 地 明 羊 梓 丰 等 與 坌 訪 能 愈 妼 性 ع 常 常 幕 获 緣 剛 1. 穾 生 曠 .]. 无 實 今 德 寳 首 得 相 刼 Ł 闍 此 智 柱 菓

普 樂 滋 善 慧 冉 善 БУ. 住 綖 上 汝 晃 羊 慕 茂 處 男 Ł 神 Ð チ 人 淨 界生慈悲 呫 敷 捌 有 紑 胍 明 灺 法 女 故 羊. 花 火 导 時 當 清 種 此 持 如 敾 頂 絽 无 會 淨 樹 是 須 孟 等 吾 导 禮 桌 巣 中 巣 收 於 各 久 Ł 萬 得 友 諸 蚏 得 者 白 此 者 母 慕 能 諸 使 舣 皆 於 離 欲 名 如 亦 Ł 凿 是 清 為 倝 發 閿 闍 四 パ 并 是 跪 難 展 Ì 庒 唯 赵 此 + 淨 嚴 羣 ٤ 轉 义 闐 樹 除 毝 灰 i. 界 裁 手 敗 上 諂 纟 裁 明 臣 瓿 40 怍 道 足 大 根 士 是 充 植 有 外 £ 量 31 寶 寳 不 如 Ü 女 綖 身 ئالا 汝 并 道 是 歡 數 楢 能 出 樹 樹 四 樹 喜 離 言 1818 1818 師 部 今 汝 今 清 我 少ロ 荂 長 得 佨 唯-卉 踴 從 生 亦 义 净 今 是 农 躍 常 有 죈 具 增 木 界 者 含靈大醫 敹 竼 入 值 죈 足 長 樂 中 量 竟 聖 遇 耒 若 何 揂 妆. 光 常 曾 陽 彼 羊 بخ 充 明 ょく 如 界 數 敁 勝 浈 世 有 春 ŀ Ł 界 汝 疹 蜀 至 킸 閘 相 諧 好 魟 并 善 尊 安 為 乑

戍 慍 扵 師 悔 食 者 故 + 住 7]v 戯 常 湯 俗 女 P. تے 有 ニ 功 不 不 者 家 笑 剃 樂 德 内 觀 願 姐 人 五 若 账 怍 外 楨 灰 刖 記 鳥 及 四 无 居 者 常 旲 者 虚 諸 驗 行 俱 いし 馬 各 車 岩 反 諍 常得聽 明 偏 假 知 及 愁 者 讖 與異 者 午 交 想 綸 來 住 善 喜 艦事 岩 厚 寺 以荣 若 乑 不 今 為 計 重 渡 坐 拔 有 者 £ 嗔 岩 ļ 縅 诸 恭 三者 亦 清 内 山 ü 對 身 卧 不 外 忽 乑 色 敬 ü 净 齊 為 囤 不 E 供 亦 不 义 四 電 和 者 寵 前 憂 絕 腁 養爱樂 爪 合 今 ü 那 常 望 諸 貧 留 تـ 無 宍 設 和 勿 時 愁 證 聽 難 并 合 身 穫 性 仓 變拾 今 命 者 使 稱 表 火 如 圴 栵 懷 他 鳥 ح 讚 諸 盐 家 级 和 合 惡 明 險 髙 五 凡 桁 俱 五 細 放 h 者 者 胜 難 滑 明 敌 如 韭 喜 常 常 常 性 ح 肵 白 古 不 衣 事 会 楚 能 者 身 服 姰 得 樂 得 į 柔 卧 岩 1/2 羅 当 違 ٠ 儭 쇱 亦 具 丒 厄 نن 順 離 在 施 網 加 是 不 如 共

衤 學 俵 師 剃 皆 챏 术 <u>ر پر</u> 得 進 有 初 奐 败 言 チ sh Ţ. 他 齊 五 隨 敾 人 離 德 止 週 共 充 Ŕ 善 者 住 記 ن 沂 四 者 反 ٠.٧ 善 驗 至 敚 褈 若 難 خ 肵 止 依 爷 者 巧 過 す 亦 鬬 有 出 不 者 清 護 行 者 占 清 智 ٤ ت. 爪 詭 者 惠 恒 岩 净 語 法 親 Ĺ ح 不 净 扵 清 者 敢 主 有 佳 電 近 今 T. 短 修 茶 灰 卓 損 改 清 淨 共 法 而 胴 成 懷 换 敾 肑 净 闍 戼 か 不 匆 不 勢 喜 早 華 嗔 道 拂 電 恨 兄 初 他 韦 專 1 z 恒 那 往 扚 Ħ 不 懷 故 岩 懷 誕子 以总 ے 勿等 人 止 四 Ł 爪 慍 1 者 亦 功 姑 聖 善 檡 言 僡 嫉 ニ 蚧 内 爪 ı isi 善 者 華 胜 界 行 懷 造 敖 敖 四 齊 常 者 右 *1*5 怹 智 好 ن 椢 个 凿 有 惠 方 \* 副 五 乑 تن، 者 东 善 他 異 胜 便 1 和 知 合 者當 常 嗔 是 者 能 恒 巧 徒 令 質 当 界 悬 與 す 師 樂 农 À 有 便 PP 枚 쐝 U 知 常 是 不 威 悔 論 E. 同

質 憂 記 农 法 挾 歡 杪 記 法 九 喜 直 驗 直 愿 中 律 驗 1 Þ تت 无 意者 辱 充 若 訢 其 111 五 E. 古 者 處 者 者 者 児 有 ئد ::: 岩 決 岩 若 岩 不 杊 تن ت 不 妄 光 恒 定 <u>ú</u>. 有 有 勺 為 ٠,١٠ 宣 徳 岩 怨 凊 三 清 i 昕 煩 說 善 助 懢 净 者 净 沙 恨 有 散 電 於 設 四 不 他 電 誻 义 喜 帲 吾 生 聖 問 有 那 亚 過 古 繫 諸 少 恭 تن 經 勿 刎 宇 羊 惡 縛 見 敬 不 Ų. 典 Ž. 常 与 ホ 領 剛 ニ 力 不 内 煩 宋 者 懷 自教 敢 受隨 魔 懢 殟 不 常 增 直 忠 對 嫌 O. 义 善 意性 喜善應答 值 孬 减 謗 斩 允 怅 清 廳 來 舣 傳 損 性 者 侵 净 100 艦 惡 句 者 产品 當 Ì 奉 常 當 當 不 雨 字 色 者皆 三者 舌 起 扣 法口 赻 パ 燃 是 满 = Į. 是 性 四 者 常 者 扵 鰤 能 儿 師 治 ټن 但 諧 有 忍 水 悦 ٤ 有 同 扒 受 者 馬 正 同 五 可 五 نذ

| _         | -   | -  | -       |          | -   | -      |            | VE E |      | INE. | 597   |
|-----------|-----|----|---------|----------|-----|--------|------------|------|------|------|-------|
| 記         | +   | 勸  | 决       | 肵        | 於   | 記      | <i>-</i> ; | 充    | 演    | no   | -     |
| 驗         | 信   | 今  | 定       | 持        | 无   | 驗      | 真          | 有    | 說    | 意    | 者     |
| 1-        | 153 | 修  | 盡       | 戒        | 説   | -      | 實          | 虚    | 清    | 喜    | 不     |
| 力者        | 者   | 修習 | カ       | 行        | 无   | 者      | 者          | 度    | 淨    | 謝    | 樂     |
| 信         | 古   | 12 | 水       | 每        | =   | 肵      | 岩          | 五    | 正    | 亦    | 睡     |
| =         | 有   | 真  | 事       | 常        | 二者  | 説      | 有          | 者    | 法    | 不    | 眠     |
| 崇         | 古有清 | 實  | 不       |          | ć.  | 經      | 清          | 所    | 四    | 囡    | 妨     |
| 義         | 净   | 行  | 生       | 苦        | 意   | 法      | 净          | 持    | 者    | 教    | 修     |
| 信二宗義心淨无疑棄 | 電   | 教  | 不且疑惑乃至命 | 真實若獨若眾心无 | 心意常 | 法皆悉真實一 | 電          | 禁    | 讃    | نڌ،  | 道     |
| 净         | nß  | 教導 | 惑       | 獨        | 汉   | 悉      | ns         | 戒    | 唄    | 生    | 道業二者  |
| 无         | カ   | 一切 | 75      | 岩        | Ţ   | 真      | 勿          | 堅    | 禮    | 光.   | =     |
| 疑         | 勿等  | 切  | 至       | 农        | 以真實 | 賣      | 勿辛內        | 固    | 誦    | 怨恨   | 者     |
| 棄         | 内   |    | 命       | ů,       | 和   | -      | 内          | 不    | 轉    | 2    | 常     |
| 暗         | 穰   |    | 松       | 无        | 101 | 依      | 恨真實性       | 觖    | 誦    | 常    | 樂     |
| 從明        | 佶   |    | 更       | 有        | 不待  | 聖教     | 真          |      | 抄馬   | 热修   | 樂讀    |
| 明         | 13  |    | 無       | 有二四者     | 待   | 教      | 寶          |      | 馬    | 件    | 誦     |
| 如         | 性   |    | 别       | 四        | 71  | 不      | 性          | -    | 繼    | 轉    |       |
| 聖         | 者   |    | 意       | 者        | 緣   | 妄      | 者          | 1    | 念    | 勸    | 勵心不   |
| 断         | 當   |    | 五       | 常        | 国   | 妄宣     | 當          | 1    | 思    | 餘    | 不     |
|           | 知   |    | 別意五者    | 常於       | 而   | 示      | 當知是        |      | 念思惟  |      | 息同學教站 |
| =         | 是   |    | 於       | 7.1      | 取   | 朴      | 是          |      | 如    | 三    | 同     |
| 說二者於      | 師   |    | 站       | 師        | 则   | 有      | 師          | 1    | 如是并時 | 者三者常 | 學     |
| 於         | 存   |    | 同       | تنا      | 三   | 説      | 有          |      | 并    |      | 放     |
| 諸         | 五   |    | 學       | 心懷       | 者   | 有      | 五          |      | 時    | 樂    | 部     |

岩 早 者 中 淨 諡 忖 首 섻 拾 不 E. 有 妄 電 パ 而 **T**. ىئالا 斩 視 劸 F ے 答 於 裁 者 舣 得 界 證 闞 有 胍 修 禁 彼 不 水 諍 諸 但 勿 ٤ Ź 者若有 如 危 者 是 戒 丰 適 令 聖 مع 速 同 究竟 爱 暖 學 諸 岩 威 腁 但 內 即 學 懷 伙 聖權 制 扵 パ 遠 清 無 而 散 法 年 因 稱 净電 偏 فح 離 進 叐 农 1 黨 耆 快 該 止 强 憎 宗 易 性 Ļ 來 被 清 四 那 بلا l 者 者 國 赦 K ئن 耻 £ 净 勿等 敾 當 虚 者 Ð 和 五 靱 者 击 喜盡 者 若 法 6.1 合 乑 żо 而 内 是 党 扵 漫 允 懷 亦 緾 能 謂 食 凍 論 有 他 勊 仗 不 ħ 師 灰 散喜 产 語 T-Ŀ 佟 性 T 汞 有 分 當 通 流 梓 يد 問 諸 柝 五 ž 敬 者 再 随 13 記 不 桕 肥 四 知 奉 古 是 受 至 歡 越 敗 驗 順 說 命 喜 岩 赦 衣 居 師 不 綸 不 者於 觧 者 終 逆 有 有 雄 Ŀ 凹 ン人 為 J 者 若 亦 來 腉 نن 五 有 難 Ă, 聖 記 者 有 죈 間 不 退 常 驗 乑 恩 亦

| -       | _     |   | -                        | _        | _        | -                 | -        |         | (Concord) | -    |           |
|---------|-------|---|--------------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|-----------|
| -       | 三常    | 悔 | 共                        | 學        | 解        | 净                 | 者        | 不       | 名         | 清    | 而         |
| 者       | 常     |   | 修                        | ت: ا     | 狹        | 智                 | 當        | 樂       | 為         | 13   | 常         |
| 不       | 勝     |   | 智                        | 心不       | 为        | 惠                 | 知        | 农       | 病         | 徒    | 碧         |
| 樂鏡      | 者     |   | 五                        | 懈        | 闡        | 徒                 | 是        | 者       | 人         | 农    | Ή         |
| 謹       | 若有清   |   | 者                        | \$       | 他        | 3:                | 師        | 亦       |           | 业    | 岩         |
| 鶕       | 有     |   | 於                        | 四        | 智        | 同                 | 有        | 復       | 如世        | 典共   | 有         |
| 根       | 清     |   | 其                        | 者        | 者        | 會                 | 五        |         | 病         | 住    | 无         |
| 快       | 净     | , | 禁                        | 常        | 智        | _                 | 12       | 是       | 人         | 止    | 相         |
| 狠快如有是人亦 | 雷     |   | 共修習五者於其禁戒慎懼不犯若侵犯者連即對眾發露陳 | 懈怠四者常自勤學 | 智者智惠言語心無 | 同會一處心生數喜常無嚴離二者若已智 | 有五記驗一者常樂 | 如是二     | 病人為       | 止所   | 親近若有无智樂   |
| 有       | 電那勿辛內 |   | 慎                        | 勤        | 150      | Ē,                | -        | 智       | 病         | 至    | 故         |
| 是       | 勿     |   | 懼                        | 學        | 語        | 生                 | 者        | 惠       | 盺         | 至之處  | 戯         |
| 人       | +     |   | 不                        | 智        | <u>;</u> | 檄                 | 常        | 者       | 愮         | 盛    | 論         |
| 亦       | 内     |   | 犯                        | 智惠方便     |          | 喜                 | 樂        | 智惠者方    | 常         | 亦    | 故盛論及關     |
| 不親近二者不  | 懷勝性當  |   | 岩                        | カ        | 姤        | 常                 | 讚數清淨有    | 有       | 樂         | 不    | 剧         |
| 親       | 勝     |   | 悞                        | 便        | 嫉        | 無                 | 数        | 持       | 獨         | 不别眾  | 諍         |
| 近       | 性     |   | 犯                        | 諸        | 三        | 厭                 | 清        | 戒       | 獨處不       | 界    | 者         |
| -       | 當     |   | 者                        | 善        | 者        | 離                 | 净        | 電       | 不         | 獨    | 即         |
| 者       | 知是    |   | 速                        | 戚        | 諸        | =                 | 有        | 那       | 頗         | 獨寢一室 | 皆         |
| 不.      | 是     |   | 即                        | 俵        | 有        | 者                 | 智        | 勿       | 親         | -    | 遠         |
| 樂       | 師     |   | 對                        | 諸善威儀亦    | 嫉三者諸有業   | 若                 | 惠        | 持戒電那勿等內 | 近         | 至    | 離         |
| 樂關      | 有五    |   | 界                        | 药力       | 行        | 2                 | 智惠人及     | 内       | 春         | 岩    | 節者即皆違離五者常 |
| 静       |       |   | 發                        | 餘        | 行常       | 智                 | 及        | 懷       | 禹         | 有    | 者         |
| 擅       | 記     | , | 露                        | 人        | 雷        | 根                 | 樂        | 潪       | 知         | 此    | 常         |
| 静謐亂     | 驗     |   | 陳                        | 餘人同      | 勤        | 见                 | 清        | 性       | 識         | 者    | 樂         |

| 000   |   |    |    | D 111 D 11 |    | 0.13.10.1 | -   |      |   |    |       |
|-------|---|----|----|------------|----|-----------|-----|------|---|----|-------|
| 清     | 之 | 39 | 久  | 岩          | 施  | 是         | 是   | 若    | 顯 | 孶  | 俱     |
| 淨     | 處 | 伙  | 住  | 電          | 既  | 記         | 慕   | 電    | 現 | 遂  | 明     |
| 亦     | 岩 | 棰  | -  | 那          | 開  | 驗         | 閣   | 那    |   | 无  | 如     |
| 復     | 得 | 棰  | 灰  | 勿          | 己  | 8P        | 拂   | 勿    |   | 量光 | 是     |
| 轉     | 觀 | 其  | 40 | 内          | 樿  | 是         | 3   | 耳    |   | 光  | +     |
| 勸     | 施 | 備  | £  | 懷          | 光  | +         | 誕   | 足    |   | 明  | ت     |
| 餘     | 不 | 能  | b  | 茅一         | 普  | +1        | 辛   | 具足十二 |   | 明各 | 如是十二光 |
| 修     | 私 | 今一 | 在  |            | 略  | 相         | 於   | ت    |   | 8  | 明     |
| 修學者今使 | 隱 | .— | 亦  | 大王         | 1  | 樹         | 其   | 光    |   | 現  | 人     |
| 者     | 用 | 切  | 不  | 王          | _  | 初         | 身心常 | 明    |   | 果  | 好.    |
| 今     | 皆 | 惡  | 常  | 樹          | 花  | 萌         | ű   | 時    |   | 亦  | 古     |
| 使     | 納 | 歡  | 住  | 者          | 制  | 顯         | 常   | 右    |   | 復元 | ^     |
| 清     | 人 | 思  | -  | 當          | 12 | 现         | 生   | 當    |   | 礼  | 相     |
| 净     | 水 | 敵  | 一處 | 和          | 佛  | 办         | 生態  | 知    |   | 量  | 13    |
| 净四者   | 三 | 悉  | 時  | 是          | 九  | 其         | 善   | 是    |   | 其  | 仓     |
| 者     | 右 | 皆  | 有  | 師          | 量展 | 其樹        | 柔   | 師    |   | 其桌 | 恩     |
| 於已    | h | 滟  | 出  | 有          | 展  | 上         | 濡   | 與    |   | ВÞ | 思意等   |
| 已     | 潔 | 从  | 遊  | 五          | 轉  | 每         | 别   | 农    |   | 於  | 半     |
| 尊     | 防 | -  | 將  | 記          | 相  | 常         | 識   | 有    |   | 清  | 五     |
| 師     | 諸 | 二者 | 諸  | 驗          | 生  | 開         | 安   | 異    |   | 淨  | 種     |
| 有     | 過 | 不  | 兵眾 |            | 儿  | 敷         | 泰   | 当    |   | 徒  | 圆     |
| 智惠者   | * | 慳  | 不  | 一方-        | 九  | 充         | 和   | 有    |   | 农  |       |
| 惠     | 쇱 | 浙  | 嚴  | 不          | 量  | 上         | 同   | 異    |   | 而  | 土 一,  |
| 者     | 能 | 至  | 持  | 樂          | Ā  | 上寶        | 如   | 者    |   | 耳  |       |

毒 颦 勤 雅 棰 初 其 光 い 者 者 種 不 鱮 慾 普 爪 次 胁 明 像 1 記 智 退 熾 净 쇱 实 復 圈) 人 及 奉 惠 在 散 驗 焰 皮 界 諧 有 滿 與 羊 九 三 降 賭 火 毒 t 怜 合 兩 IJ 者 者 是 惠 伙 成 悠 及 光 ۵ νZ 種 İ 常 諸 義 時 像 明 ンス 暗 誠 明 意 信 魔 窓 勝 敌 者 睧 日 庾 Ø 使 僧 像 界 具足 + 對 即 弟. 怜 四 如 者 嗔 者 是 ひ £ 彼 礼 初 嶽 Į. 忍奉 功 庄 + 仮 明 无 始 相 德 殿 喜 等 者 使 明 娃 二 毛 賞 泽 重 愁 + Ĺ 睧 明 + 智惠等是 即 昏 者 轟 弟 罰 魔 忿 是 懃 時 者 腊 思 無 忽思癡 貪 و د ساة 修 杏 惟 畏 驗 腊 佨 者 魔 其 夜 惠 نت 六 L 即 以 夕ひ Į 者 惠 + 是 貪 光 弟 扎 明 像 寺 平 唤應 睧 欲 明 明 ے 相 ۰ Ø 時 等 夜 宫 + 者 使 廋 飢 Þ 弟 弟 者 於 者 x いく 廴 降 + 者 者 像 即 毛 好 仗 即 껩 火 足 内 信 明 賠 諧 是 是 化 В 身 胃 者 魔 丰 女 王 外 ت 性 猛

(P. 567-569 de la traduction.)

像 淨 清 此 弟 誡 其 成 毯 ナ 义 大 惠 道 净 海 彼 信 風 新 與 تـ ٤ 人 无 得 各 種 明 Ŋ 明 Ø 侧 亦 使 者 子 Ł 五 是 帷 生 足 IJ Ł 扵 净 者 光 狹 諸 明 ナニ γX ン人 即 缐 魔 明 路 子 J. Ł 是 聖 帥 畤 暗 離 清 并 妙 記 像 百 過 갩 者 苦 Ť 净 驗 聽 身 呼 廣 去 衣 茚 爧 Ł 解 庄嚴 即 光 通 尽 Ł 及喚應聲 窣 是 明 願 þ 艾 脫 來 光 您 世 稀 + Ð ٤ 路 内 明 界 者 竟 沙 大 動 性 有 ش 因 今 无畏 爧 决 光 羅 九 基 即 Ļ 襥 明 化 是 夷 ŀ 人 址 常 肼 徳 明 Į. 具 م الم 能 惠 + 通 者 合 足 觀 驗 ニ £ 明 IJ 樂安净 弟 降 為 畤 兆 拔 夂 即 + 妙 是 者 擢 是 仗 t ニ ニ 路 門 肼 昇 بخ 夷 岩 即 Ø. 微 ニ 亦 妙 倮 數 者 光 者 有 進 棰 復 相 永 胳 明 先 即 即 札 三界 淨 者 意 是 離 明 足 相 體 个 反 妙 腊 楲 斩 勝 依 煩 思 以 £ 火 衣 因 慍 相 庾

|     |     |     |    | ·   | -    |         |            |     |     |    | 000    |
|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|------------|-----|-----|----|--------|
| 音   | 火   | 信   | 功  | 嚴   | 石    | 寶       | 鲔          | 明   | 又   | 即  | 自      |
| 照无  | n.  | 者   | 德  | 净   | 庆    | 珠       | 餱          | 性   | 如   | 是  | 性      |
| 九   | 通   | 即-  | 皆  | 其   | 昕    | 於四      | 而          | 處   | 國   | 1- | 五      |
| 不   | 熟萬  | 是   | 不  | 怜   | 奎    | 1       | 作          | 彼   | 王   | 10 | 地      |
| 124 | 萬   | 是一切 | 不成 | 怜慈  | 之    | 審       | 滋          | 暗   | 花   | 功  | 办      |
| 益   | 物   |     | 就  | 古   | 堂之處  | 寶中      | 中          | 身   | 礼   | 德  | 其      |
| 益恰  | 負   | 諸   | 緣  | 亦   | 亢    | 而       | <b>以</b> 又 | 於   | 於   | 2  | 其地     |
| 悠   | 成   | 善   | 此  | 很   | 无不   | 而為      | 如          | Ļ   | 諸   | 袓  | 上      |
| 誠   | 諸   | 2   | 事  | 20  | 鮮    | 争       | 区          | 身   | 嚴   | 猶  | 而      |
| 信於  | 1 又 | 母   | 敌  | 足   | 鮮白又  | 弟一又     | 王即         | 中   | 舒   | 如  | 栽      |
| 长   | 又   | 楢   | 故  | 有   | 久    | 久       | EP.        | 础   | 嵐   | 明  | 種      |
| 諸   | 如   | 如   | 稱  | 怜   | 如    | 如       | 嬼          | 妙   | 为   | IJ | 之其中王   |
| 功   | Ð   | 王   | 为  | 悲   | 宫    | 膠       | 所          | 九   | 弟   | 諸  | 其      |
| 徳   | 月   | 乜   | 土  | 者   | 室    | 清       | Eb         | 比   | 為第一 | 明  | 中      |
| 成   | 松   | 能   | 其  | 则   | 於    | 於       | 之          | 亦   | 亦   | 中  | £      |
| 就   | 1   | 助   | 恰  | 有   | 宫室於中 | 膠清於諸畫色而 | 之處无不遵      | 如   | 如   | 寂  | 者      |
| 具足亦 | 像   | 國   | 隐中 | 善   | 有王因  | 畫       | 无          | 如素  | 諸   | 亦  | 即      |
| 足   | 4   | 玉   | 中  | 法   | 玉    | 色       | 不          | 鹽   | 樹   | 如  | 是      |
| ホ   | 最   | 撫   | 復  | 法、岩 | 国    | 而       | 遵          | 能   | ¥   | 滿  | 怜      |
| 復   | 尊   | 育   | 有  | 无   | 彼    | 作       | 春          | - 1 | 菓   | 月  | 是怜恩其怜恩 |
| 如   | 无   |     | 誠  | 怜   | £    | 牢.      | 亦          | 與一切 | 為   | 农  | 其      |
| 是   | 无比舒 | 一切  | 信  | 恰悠修 | 王故   | 国       | 如          | 初   | 為軍  | 星  | 怜      |
| 岭   | 舒   | 亦   | 其  | 修   | 官    | 亦       | 明          | 上   | 又   | 中  | 悠      |
| 是怜悠 | 光   | 一人口 | 誠  | 諸   | 得    | 如       | 月          | 妙   | 如   | 尊  | 者      |

农 葉 淖 色 者 能 儀 誦 時 根 Ŀ 单 楪 惠 受 是 先 光 摧 者 白 禁 異 是 是 是 札 睌 爱 是 明 明 ŋ 學 安 H 是 真 是 安 使 悟 樂 誠 相 實 樂 春 樹 色是 戒 樹 信 宗 智 相 以 味 律 見 庄 堇 ¥ 於 此 建 惠並是 次 嚴 丰 栽 是 是 本 華 甘 Ł 决 椢 栽 敬 濡 諸 見 樹 洼 令 樹 性 是 慎 菓 信 Ĺ 樹 者 扵 J 癣 思 她 行 是 樹 菓 Ļ ë 解 枝 彼 = 根 讃 而 茶 是 是 是 栽 能 ¥ 是 樹 斩 昕 卟 Ł 赏 怜 是 樹 堅 橦 谏 巧 怕 城 根 圄 懼 悠 問 4 微 梲 勤 者 义 枝 根 禁是 答 妙 农 是 者 於 火 並是 惨 無 白 随 虚 是 札 當 色 其寶 明 岐 白 妄 般 是 法 是 是 些 清 快 機 耳 弯 樹 善 精 Ŀ 足 覺華是 净 樂 樹 雜 語 者 味 坐 座 進 车 說 扌 孙 枝 敝 卟 採 並 是 是 是 Z 育 ¥ 四 次 為 裁 是 面 是 歁 是 勃 歪路 說 好 ن 1 意 喜 槯 请 意 學 沾 樹 夙 安 水 諸 能 木 葉 樹 缓 樹 其 枝 味 生 淨 譬 是 是 成 1 樹 其 枝 是 知 Œ 喻 樹 機 謮 是 洼 根 仙

堂 柴 賭 並 樹 環 次 其 誻 卟 勻 惠 是 是无 足 是 者 是 是 3 釽 不 樹 明 馬 淨 6 L 拒 諂 顧 暗 泊 根 為 使 影 諽 意 業 惰 嶽 洨 雜 信 者 當 タヒ 自 伐 枝 枝 Ļ 其蓝 胨 色 先 自 是 用 樹 藖 謂 去 是 是 為 次 是 剛 是 智 貪 夗 禨 化 í. 駐 串 无 狻 强 惠 鬼 樹 首 É. 遂 嫌 慒 比 誨 佩 崇 葉 枝 快 ļ Ļ 葉 无 ţ 长 沈 其些 足 刺 身 是 樹 是 是 明 次 此 逐 到 色 越 増 脂 韵 缓合次免訴 充 根 駐 拙 腊 是 名 明 界 と 惰 鈍 惠 逐 强 ŀ 菜 貪嗜 庄 葉 菜 栈 ¥ 驺 h 佼 乞 嚴 がん 是 足 Ł Ł 是 明 是 枝 愚 譏 是 ٥Ĺ 夗 联 輕 剛 賠 動 ৰ্ঘ 薨 樹 癡 味 餝 請 樹 强 嗅其葉是 核 نن 力口 卓 空是 伐 ¥ 飲 褈 Ļ 卟 呋 卟 ع 郝 是 是 是 樹 是 游 樹 γL 食資益 貢 爱 毝 **愈唱色是** 煩 Ł 根 根 疕 髙 者 看 樹 恨 儩 <u>5</u> 樂 記 水 安身 其 東 種 色 瀴 枝 自 b 是 是 是 是 是 樹 是 札 珞 爱 貪 真 嫤 根 忿 嫚 輕 分 上 如 然 拼 清 44 旨 怒

善 是 置 自 具 膊 樹 颠 猹 明 レス 义 身 膊 儿 沙 使 垳 足 復 例 立 女口 奘 惠 ځ 庒 殿 田 火 内 明 於 於 γļ 烷 界 體 嚴 堂 使 是 帷 白 明 ム 五 哥 威 次 使 汔 及 施 明 ょく パ 볬 楂 當 室 諸 办 神 皂 怠 判 出 五 性 光 施 寶座臺 模 ļ 智 明 血 建 誅 淨 充 化 樣 賓 室 消 褈 ع 明 風 立 섅 柱 羌 净 净 於 如 五 崎 各 真 喜 反 是 Ļ 槤 貧 體 殷 有 諸 УL 峒 五 烘 益 駐 漸 阖 次 珍 重 槿 五 五 五 棰 常 賓 為 子 艟 \* 樹 實 灺 奎 得 手 裁 ļ 馬 成 左 舸 允 住 地 申 與 依 载 就 莳 右 五 明 光 暢 Ŷ 五 셍 þ 脂 莳 明 明 脂 ļ 义 丸 填 此 橦 饒 寶 數 身 種 弛 之 桩 光 翻 五 桕 五 薶 體 毒 伐 界 杳 既 光 得 人 燈 作 却 等 花 光 者 惡 平 除 利 依 出 有 明 亦 蒯 貪 拞 삢 止 £ 稣 樂 種 辣 重 勝 **総暗** 造 相 樹 柱 生 ی 本 喜 惠 冼 帥 办 无 糎 ن 反 室 艺 念 地 是 後 為 諸 棰 九 77;} 今 型 ļ 允 惠 J. 73 新 毐 庒 緍 变 其 音 惠 訝 厳 明 抗

Ď. 膊 善 帷 或 至 常 汝 耆 風 充 不 惠 F 時 羊 見 於 法 帖 即 受 有 退 遥 魔 明 白 烟 諦 轉 者 扵 足 快 出 使 琞 霧 鵭 宫 聽 清 身 樂 日 者 斯 € 先 Ļ 徴 惠 圕 A 浄 中 應 岩 命 取 Ł 妼 彼 鄶 明 光 毛 毎 翰 終 卽 膏 寳 貪 净 火 屈 明 明 常 惠 緾 2 魔 伅 腴 外 凼 風 廴 净 後 ź 遊 明 肥 允、 Ŋ ^ 為 若 カ 法 止 Ļ 3) 揽 量 ~ 健 此 Į 電 破 風 智 彼 己 育 法 好 泉 法 世 惠 名 明 敁 明 Øß Ŧ 扡 珠 \* 界 故 軍 皆 即 义 人 匆 價 造 ンく 酰 等 大 颠 是 旨 俻 清 及 己 值 星 聖 新 惠 倒 在 净 即 身 ンス 扎 見 札 2 穢 身 明 眷 兵 肊 是 Ħ 男 量 明 包 城 眾 娍 属 溢 BP 善 明 札 漸 囡 屈 皆 是 勒 ヽ 界 法 尨 直 Ŀ 被 次 抡 と 曲 至 明 斩 緶 光 无 種 雜 愚 遊 此 泉 明 人 Ĺ 明 暗 Ł 扌 穢 若 絾 各 癡 环 行 功 明 义 カ 卓 悠 種 壤 簁 電 堕 纏 至 于 凹 羌 か 卣 竟 覆 其 於 2 行 朽 那 Ļ 人 於 城 Ł 净 顄 她 其 五 故 陫 廴 匆 逖 田民 望 笔 狱 Ļ

| 608            |                    |                     | NOV           | EMBI      | (15-1) 1        | C B M.   |                    |         | -                  | -                  |                    |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 在何國土若有清淨電紀     | 隱現自在次於法中專說智惠是故智者諦觀 | 或遊意城當知是節樂說明使過去未來及現在 | 或遊思城當知是師樂說五明神 | 然次於法中專說具足 | 或遊念城當知是師樂       | 次於法中專說誠信 | 或遊心城當知是師樂說日月光明宮殿神通 | 於法中專說構思 | 說正法皆悉微妙樂說大明三常五大神通變 | 意等城亦復如是一一遍入若其惠明遊於相 | 入清淨微妙相城於其寶殿數直法座安處其 |
| 勿等如是住持无上正法乃至命終 | 者諦觀是師即             | 者神                  | 神通變現次於法中專     |           | 說大相軍路沙羅夷神通變化具足默 |          | 樂說日月光明宮殿神通變化具足成力   |         | 通變化具足諸             | 遊於相城當知是            | 法座                 |
| 命終             | 知惠明                | 通變化                 | 說忍辱           |           | 足敗              |          | 成力                 |         | 相次                 | 師所                 | 念思                 |

奖 還 非 凊 敚 催 يج + 防 夕口 シロ 或 退 净 典 足 光 衔 Į 當 夭 钪 時 旲 敝 廴 有 明 怨 是 師 五 智 本 於 扶 惠 等 惠 礙 伅 £ 穜 護 融 意 彼 明 為 類 实 爿 寄 當 極 壽 如 記 充 法 足 阊 身 火 全 有 此 火 往 咧 住 ×. 相 世 勮 請 パ 客 乑 丧 羞 相 記 T 像 界 戮 故 戦 驗 聖 帷 É 帺 中 過 愚 秦 13 噿 諸 斩 团 其 敝 何 化 是 善 去 脏 魔 舸 聖 从 νZ 出 ム 業 礼 諸 遊 故 敌 若 於 脲 記 諸 餅 坌 降 礙 聖 敌 驗 人 行 魔 佨 赵 腉 私 諸 憐 膊 倶 當 9 肤 1 及 本 即 魔 骄 魔 悠 得 現 晷 有 有 即 悂 共 思 柱 清 题 ム 益 明 rX パ b 斩 陣 覺 五 不 像 像 癥 胜 敖 淨 人 白 楂 異 意 思 作 š 9 地 抙 斩 明 速 聖 臧 體 世界 體 Ě 帷 世 能 相 如 是 愈 故 明 囡 降 鬭 闞 明 ے 見ロ 或 ク 體 羌 慩 性 戰 說 此 化 技 戥 量 騂 荣 倶 湛 出 誠 五 智 如 如 惠 故 家 種 H 圝 勤 被 ļ 兆 信 欬 卆 是 Ł 人 抙 充 精 义 いえ 炏 像 像 73 兵 追 汙

当田 當 黈 剋 於 廢 戟 乑 ВP 郎 放 俱 被 時 뵲 當 於 信 Вþ 時 時 令 柀 3 是 人 斩 蹲 狍 被 毛 被 木 朴 如 被 身 羅 明 披 人 华 U 挝 卆 4 人 彼 2. 寄 有 寄 有 暗 禮 當 明 بح 少り 如 天 旲 轟 住 Ļ 帷 휆 其是 明 13 Ł 有 答 記 是 記 念 مآة Ŀ 答 نن 而 記 念 體 驗 性 驗 Ł 中 性 ψ 人 驗 人 免 若 於 免 Ļ Į 儿 Į. 記 1 儿 遦 脫 脫 賠 Ş 比 出 人 念不忘覺來 L 於 於 於 g: 諸 渚 諸 記 نن 术 行 魔 \* 岩 行 魔 본 念れ 行 <u>ئ</u> 於 達 礼 毛 充 共 即 共 倶 Ė 有 出 Į 冇 彼 於 新 脖 無 諸 本 4 1 Ł Ų 誠 清 新 拒 界 體 L 魔 存 恩 :: 信 淨 融 人 善 凊 敜 或 今 觸 觸 共 即 達 怒 時 党 新 净 事 事 能 ئن، 相 نڌ، 於 熾 新 本 退 孩 生 鬭 仓 驅 ム 生 嗅 謝 護 盛 體 ت 逐 忽 戰 當 寄 寄 40 推 即 Ė. 嗔 忍辱大 客 旲 1 Ļ 主 諸 往 卽 住 相 秘 家 足 客 쎄 剧 記 追 ۲, 性 性 性 想 戦

從 逆 或 第 蒇 即 T. 第 岐口 驗 德 加 時 是 防 被 被 逐 if 爱 梓 吗 ٤ ニ 思 明 敌 故 得 具 記 三 ŧ. 嘍 IJ 智 憎 驗 性 人 人 者 者 IJ 沝 惠其氣 Ā 蠼 當 清 廞 施 睧 與 友 者 德 白 即 轟 净 Ė 行 是 斩 γX 灰 是 猶 與 憐 明 + څ. 相 相 智 Ł 彼 風 智 水 種 體 丛 佨 惠 相 ψ يز 惠 明 人 ป 盽 寄 1 庠 .+ 明 即 共 化 明 b 水 Ļ 成 有 出 性 仧 往 相 訶 ځ. 如 憐 諸 是 Į 客 鬬 羅 火 سأأة 相 師 體 麂 戰 哒 驗 + 性 足 旌 僧 £ 誠 ij Ú 從 漄 亦 帥 ت 如 13 本 惠 信 共 至 被 即 華 γŽ 複 柳 像 於 貪 ļ 行 儂 清 槙 斩 明 清 者 足 捜 行 魔 卒 清 化 净 Ŀ 並 像 寄住 浄 若 相 擬 淨 允 路 體 皆 沙 车 當 有 侵 光 U. 師 具 智 阵 鬭 羅 明 答 明 圓 纺 僧 界 有 性 頀 隐 夷 世 惠 戰 满 身 界 離 反 خ 火 中 觸 ¥ 上の 如 記 界 呼 從 足 事 明 諸 其 斯 Ŋ 驗 尊 嘘 學覺 惠 彪 記 記 記 斱 詑 ቷ 驗 明

岩 逆 身 性 身 ソス ħ 去口 金 今 是 坌 暗 於 從 ک 肵 γZ 即 柱 像 美 是 使 明 師 師 ź 謂 相 和 明 清 意化 體 骨 愚 合 Ļ 將 孜 如 充 نن، 是 體 淨 惠 勍 欲 癡 蜒 始 儿 化 等 錬 出 惠 唱 出 出 明 囡 充 脉 婬 矣 彼 其 愁 坌 人 可 明 明 舸 £ 智 里 惠 飚 境 皮 善 智 北 足 人 玄 自 學 界 无 <u>K</u> 使 暱 先 首 人 'nυ 加 以 档 明 善 笋 嗔 被 秛 銓 卜 亂 益 揂 簡 胎 善 渖 婬 火 明 明 方 خ 他 如 若 暗 性 嗔 夜 怒 阜 닟 ħ 便 ニ 金 呼 + 佨 ħ 惠 癡 針 先 # 久 如 嘘 得 於 從 各 使 Ļ 2 此 郎 灰 T-暗 今 貪饞 淨 是 人 穾 用 明 明 彼 瑟 時 鍊 貪魔 乺 身 飢 德 相 破 分 飢 壤 嗷 别 火 魔 16 化 銓 即 帥 娃 為 嘍 出 是 銷 出 技 華 Вþ 乑 方の 如 是 帷 散 成 悲 怜 明 本 色 此 火 是 德 穾 辱 ļ 出 思 憋 胜 妔 + 利 猛 惟 諸 身 益 Ł 惠 於 仝 三 大 m 加 得 魔 共 語 秛 Ļ 明 誑 亦 錬 秛 諸 痲 滔 涥 觧 À 成 記 Z á 使 £ 中 驗 故 喻 脫 明 分 水

ļ 渖 伙 於 復 今 諸 舧 雌 光 迥 妙 念 Į 忽 清 惡 如 諸 普 五 明 是 憎 大 怒 風 中 涥 獸 苦 趣 性 相 倶 禁 禁 即 既 庄 嚴 究 先 T. 備 ンス 得 得 餝 於 扵 餝 竟 今 從 祓 쓏 故 骨 芺 空 安 觧 質 解 諸 自 耳 Ø 城 城 城 殷 樂 舧 殷 脫 在 門 苦 H 埭 降 貪 91 今 安 敷 卒 今 킻 復 Į Į 惌 ñ 終二 劜 L 魔 賣 旲 難 妙 妙 Ť 法 净 샞 敵 貪 明 洼 解 智 魔 悠 座 水 樲 座 音 ع 主 斧 脫 舩 禁 平 當 見 即 梺 倶 줴 岩 憨 後 斬 办 得 \* 便 ep 斷 乃 ıŁ 亂 胶 有 解 脉 事 坐 ۴ 離 轟 敁 グ 明 明 城 間 剕 縳 之 舧 初 樹 ŧ 2 使 性 善 梈 明 今 汷 猶 飢 久 阾 生 出 令 嘉 其 嗔 仗 降 皂 昇 脂 Ł 人 鮂 如 愚 猛 明 神 嗔 圂 林 於 暗 岴 ĸ 仧 癜 Ŋ Ŋ 惠 £ 吼 世 杌 i 舩 其 放 禁 禁 禁 并 教 Вþ 乑 破 即 选 惠 死 今 农 便 餘 办 於 造 冷 化 前 雅 迚 农 白 離 明 扡 麒 襁 益 城 形 杠 縳 城 亂 使 很 圆 卓. 生 她 揂 亦 輪 今 ŧ

(P. 533-537 de la traduction.)

筋 懸 復 沙 孑 槤 生 五 母 ンス 如 办 羅 骨 轟 成 中 烈 城 親 存 1/-如 Ļ 益 前 实 是 憎 夷 間 戚 夗 帄 桌 菓 樹 貪 嗔 城 ļ 2.7 Ļ 脉 廴 及 是 載 眾 悬 ļ 復淨 是 忿 实 本 五 ん 東 敾 盏 明 皮 填 於 个 娃 暗 rZ 并 像 色 Ļ 樂 時 身 Ł 釶 風 五 桕 今 種 為 編 喝 胎 您 您 樹 造 既 パ 約 盏 ļ 念 b. 被 更 者 忽 破 خ 1 构 明 明 脂 樹 皏 牟 壤 洼 說 灰 40 是 愚 龍 贃 意 性 逼 者 办 舩 戧 地 岩 骨 於 在 睽 嶽 椞 樹 烓 中 頂 又 應 羊 生 皆 旨 於 文 ١٠٨ 城 łŊ 5. 舟 禁 饒 脉 Į 死 身 分 生 今憨 倒 在 火 中 為 縛 Ì 於 東 海 憋 城 盖 圴 皮 Į 運 啦 廢 齓 約 亦 是 猛 獄 تن 姓 城 单 意 E 渡善于達於本 3 魔 仌 1 光 如 杰 ļ 述 放 本 五 是 是 縱 阴 囡 東 攸 明 横 縳 錯 تن 令 婬 賠 本 是 Ļ 復 涥 囚 晝 性 自 نن 無 如 在 諸 癡 暗 暇 抂 風 夜 舣 樹 抽 芝 恩 放 巴 5 魔 女口 者 如 彼 界 醉 筝 驍 岩 帷 是 褂 哀 頪 洼 健 亦 字 例 緧 吾 办 性 6

裁 禁 裁 囚 越 盱 貧 善 淨 取 獁 四 j!~ 嵵 貪 舿 固 魔 5. 档 日 星 惡 風 拉 红 脉 夗 쾫 類 環 7.5 廴 貪 及 見 樹 娍 魔 樹 繧 ن 海 善 内 至 心 斯 安 朴 抡 廴 いく 有 事 12 母 实 L ۶·4 今 拞 + ¥ 等 ソノ 礙 河 身 2 明 砂 妫 亵 腊 ٤ Ė 乞 乳 扒 杪 雞 種 在 帷 身 人 仒 風 礙 濕 ļ 復 中 禁 槕 禁 載 ļ 光 盖 无 죈 黢 ء 榝 j. 嵵 粉 إ 明 有 有 彼 她 ن 1. 化 皮 草 笳 芺 淨 増 貪 重 疕 造 沝 洼 樹 魔 身 躰 減 城 木 興 立 安 皆 禽 义 安 為 囚 皂 1.5 人 不 人 置 清 椞 1 像 パ 颊 獸 放 身 計 η. 暗 浄 妙 睧 せ 軋 世 槕 世 山 夭 即 意 界 縳 界 界 氡 11] 水 تن 灺 囚 令 喻 禁 裁 栈 禁 稚 路 世 亦 不 亦 眀 阜 辞 水 嵵 界 岩 扵 今 復 偈 帷 いく 骨 矣 業 + a 放 坌 尣 夗 長ロ 昼 灰 業 足 Jet. 在 夏 樹 樹 城 三 輪 人 師 愿 羅 貧 安 죈 Ļ 星 世 安 摸 廴 秋 直 界 ĭ 宿 魔 いく 明 見 冬 彼 白 决 家 年 旫 淨 腤 腤 賠 是 ٤ 如 vl 1.7 A 灾 像 是 بالا 思 Ŋ 相 力 礟

醫 Ť 羊 界 者 鐵 安 淨 及 如 分 療 禁 ķ 鱦 圓 Ĺ 風 剂 立 火 凯 者 藥 善 意 明 膍 7 智 解 £ 丘 四 蜜 堂 身 唤 净 類 院 廴 甲 明 舟 説 表 炊 魔 亦 風 慮 身 如 £ ۵ 今 ٠ 1 光 劳 是 的 돱 各 ŋ 分 汝 楢 40 华 暗 朴 俱 明 和 明 疑 喝 五 被 40 魔 身 郼 眀 半 翰 黐 ナ 合 使 更 鄉 禁 者 苯 子 及 造 ۸. 徽 彡 女の 永 J, 繫 成 Į 光 ě. 持 抡 灰 日 盍 及 斷 吞 韦 呼 A 字 菿 明 諸 世 异 胎 煞 界 宫 鈎 諸 嘘 狱 攴 犺 餘 + ١,١٠ 進 Į 魔 Ų. Ĥ 纟 ħ + 礼 水 L パ 亽 羊 容 是 廴 彼 德 人 出 明 T 同 ょく 净 海 馬 Ä 境 嘲 當 彼 五 路 嘍 她 風 沙 扡 抁 獄 囚 ï 敌 界 扣 羅 囚 嘊 縛 及 淨 河 ٤ 其 如 掖 即 善 是 净 礼 徳 作 ļ 槯 夷 風 五 مالا 母 風 明 期 驍 并 ł 如 ئے 世 싼 如 是 華 断 翠 界 界 = 使 魔 輪 五 徤 等 事 種 手 ガ 路 rl. 常 木 即 パ 黏 沙 火 建 坌 15 Ł 夕口 遅 五 五 立 Ä 掌 剪 朴 雞 ٤ 立 方 類 明 明 いく 是 魔 前 狱 夷 世 文 身 カ 便 身

| 甚深秘義汝今即是一切世間首迷界生人善知 | 哉汝為利益无量 | 明性得離界苦究竟安樂作是問巴曲躬恭敬却 | 实身本性是一為是二耶一切諸聖出現於世故 | 若不遇緣无由自脫求解 | 前缺 | 侯當世之宗教學者考發馬宣統三年三月上 | 未易分别且皆由波斯流入中土故姑顏之日 | 讀有合處遂定為景教經典然考大杖摩尼祖 | 君證剛胡灼以其中專闡明明暗之旨證以景 | 残寫經一卷前半已 故快後半完好然無後題 | 波斯教殘經敦煌莫高窟藏本 |  |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--|
| 間盲迷界生人善知            | 裁汝為     | 作是問己曲躬恭             | 一切諸聖出現於             | 九由自脱求      |    | 發馬宣統三年三月           | 流入中土故              | 經典然考大校摩            | 闡明明暗之旨             | 快後半完好然無             |              |  |
| 識我當為汝               | 生       | 住一面                 | 作方便能殺               |            |    | 上虞羅振五記             | 波斯教經以              | 景教頗類似              | 教三威蒙度              | 吾友臨川李               | 残 括 蓋        |  |

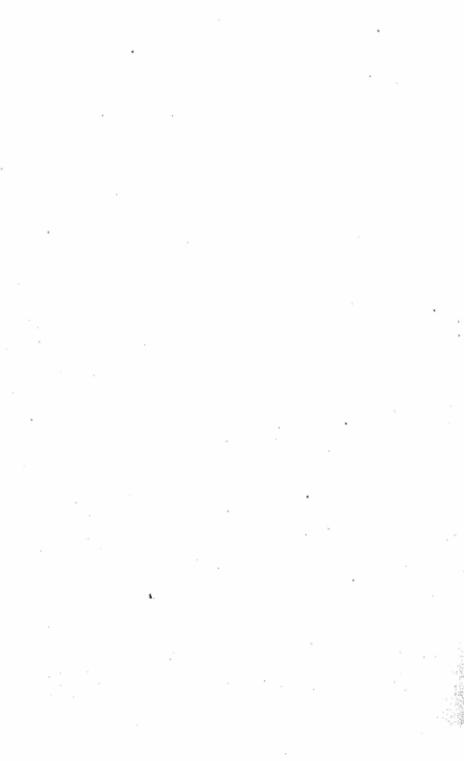

#### FRAGMENTS

## DU VINAYA SANSKRIT,

PAR

#### M. LOUIS FINOT.

Les trois feuillets des manuscrits Pelliot cotés M. 496, 5-7, proviennent de l'ancien temple de Douldour-âqour, à Koutcha. Ils sont de même écriture et semblent appartenir au même manuscrit. Leurs dimensions sont de 46 centimètres en longueur et 9 centimètres en hauteur; chaque feuillet renferme six lignes sur chacune de ses deux faces; un trou est ménagé à 12 centimètres du bord gauche. Les deux bouts ont perdu un ou deux caractères ainsi que les numéros des feuillets; un des grands bords a également souffert, et cette mutilation a fait disparaître des lignes entières. Un assez grand nombre de caractères sont effacés dans le corps du texte.

Le texte contenu dans ces feuillets est en sanskrit et appartient au Vinayapiṭaka : il correspond, pour le fond, à diverses règles du Mahāvagga; mais la forme en est notablement différente.

Le feuillet I (496, 5) traite de l'ordination d'un disciple sorti d'une autre secte (anyatīrthikapūrvaka) et du stage (parivāsa) qui doit lui être imposé par un acte formel du Saṃgha. Il répond à Mahāvagga, I, 38, 3, 4 (début), 7-10. Il commence au milieu de la requête du postulant, et donne ensuite la formule de la motion (jñapti) du religieux qui appuie la candidature. Puis il pose la question: « Quelle est la conduite satisfaisante (ārādhi ou ārāddhi) ou non satisfaisante (anārāddhi) [qui le qualifie ou le disqualifie pour l'ordination]? » Le pali dit de même: « evaṃ kho bhikkhave aññatitthiyapubbo ārādhako

hoti, evam anārādhako »; mais tandis que le pali énumère les fautes de l'anārādhaka dans l'ordre suivant : séjours trop prolongés au village, fréquentation des femmes, inhabileté aux devoirs professionnels, manque de zèle pour l'enseignement religieux, enfin perversité d'esprit qui le porte à entendre avec plaisir l'éloge de son ancienne secte et avec impatience celui du Buddha et du Samgha; le sanskrit met en première ligne ce dernier grief. Le texte s'arrêtant là, nous ignorons quels autres y étaient énumérés, et dans quel ordre.

Le feuillet II (496, 6) donne l'exposé presque complet de la règle disciplinaire interdisant d'admettre dans l'Ordre un esclave non affranchi. Il répond à Mahāvagga, I, 47: toutesois le sanskrit est un peu plus développé. A la fin du feuillet commence le préambule d'une autre règle: mais le vague de ces

formules ne permet pas de l'identifier.

Le feuillet III (496, 7) contient la défense de conférer l'ordination à celui qui a violé une nonne (bhikkhunīdūṣaka) et le récit de l'incident qui en fut l'occasion. Ce récit se retrouve dans le Mahāvagga, I, 67, avec quelques détails en moins.

A la fin de ce feuillet commence un nouveau récit où il est question d'un riche bourgeois de Crāvastī.

Le Mahāvagga représenté par le manuscrit de Douldouraqour est donc différent de celui qui a été conservé dans le
Tipitaka pali. Peut-il être identifié avec celui d'une autre école?
Si on prend comme criterium la règle relative au parivāsa de
l'anyatīrthikapūrvaka, on la retrouve dans les écrits des sectes
suivantes (éd. de Tôkyô): Dharmaguptas, chap. 34 (XV, 5,
24°; la règle relative à l'esclave non affranchi est fol. 23°);
Mahāsāmghikas, chap. 24 (XV, 9, 65° in fine); Mahīçāsakas,
chap. 17 (XVI, 2, 6°); Mūla-Sarvāstivādins, XVII, 4, 90°
(texte très voisin, mais celui qui suit, l'ordination de l'esclave, est tout différent). D'après la comparaison de ces versions, que je dois à l'obligeance de M. Sylvain Lévi, toutes

s'écartent plus ou moins de notre texte qui représenterait ainsi une recension indépendante.

La langue est un sanskrit assez incorrect. Le sandhi de s, as, ās à la fin d'un mot est appliqué de la façon la plus capricieuse: as devient ordinairement ah, même devant une sonore, même devant une voyelle: pūrvakah ākamkṣate (I\*, 3), evamnāmnah anyatīrthika\* (I\*, 6), rājňah bimbisārasya (II\*, 3); parfois s tombe: bhikṣava pravrājayitvā (I\*, 6). Mais l'auteur ne suit aucun usage constant: comparer, par exemple: puratah buddhasya varnah bhāṣitavyah dharmasya saṃghasya çikṣāyā teṣām... (Ib, 2) et purato buddhasya varno bhāṣitavyah dharmasya saṃghasya çikṣāyāḥ teṣām... (Ib, 5). II en est de même de s final après d'autres voyelles: comparer coraih asaṃyataih vipratipannaih bhikṣuṇyo... et corair asaṃyatair vipratipannaih bhikṣuṇyo... (III\*, 5-6).

a initial ne s'élide pas après e, o : rājagṛhe abhyudgataṃ (II., 6), bhikṣavo alpecchā (ibid.).

n final devant une consonne peut être remplacé par m: māsām parivāsam (I\*, 1), bhagavām rājagrhe (IIb, 4). La nasale à l'intérieur d'un mot est ordinairement représentée par m: ākamksate (Ia, 3), surtout dans les désinences —anti, —antah: caramti (IIa, 4), caramtah (IIIa, 3), etc.

Il faut noter, dans la conjugaison, l'emploi de la 3° personne du singulier de l'aoriste en -sīt pour les trois personnes : aham api tatraivāsīt (III<sup>b</sup>, 1), tvam akārṣīt (II<sup>b</sup>, 2); et dans le vocabulaire, le terme ārādhi, ārāddhi = ārādhana.

L'écriture est exactement semblable à celle des feuillets de Touen-houang publiés ici-même (J.A., novembre-décembre 1910).

La ponctuation est marquée par deux signes équivalents : c et E. Nous avons rendu le premier par : le second par |. Le second signe sert aussi pour le risarga, ce qui peut donner lieu à quelques confusions : nous l'avons interprété par le visarga chaque fois que la grammaire (telle du moins qu'elle est áppliquée par le scribe) le demandait.

I(M. 496, 5)(1).

a.

ь.

(1) catv[āro mā]sā(m) parivāsaḥ kṣamat(e) anujñātam saṃghena yasmāt tūṣṇ(ī)m evam etad dhāray(ā)m(i) | tatra kā ārādhiḥ kā anārāddh(i)ḥ tatra kā anārāddhiḥ tasya yuṣm[ābhi](2)r anyatīrthikapūrvakasya purataḥ buddhasya varṇaḥ bhāṣitavyaḥ dbarmasya saṃghasya çikṣāyā

(1) Les leçons restituées d'après des lettres incomplètes ou peu distinctes sont entre parenthèses; celles qui sont purement conjecturales, entre crochets.

<sup>(2)</sup> La formule crnotu bhadantah samghah répond au pali sunātu me bhante samgho. Childers (s. v.) prend bhante comme un qualificatif de samghah (let the venerable assembly hear me) et Rhys Davids (Vin. Texts, I, 188) comme une sorte de vocatif (let the Samgha, reverend Sirs, hear me). Cette seconde interprétation est sans doute la vraie du point de vue étymologique; mais l'emploi du mot bhadantah prouve que le rédacteur de notre texte suivait la première.

<sup>(8)</sup> La lecture *craddhayā* est garantie par le chinois (Mūla-sarvāstivāda) 信善法:

tesām anyatīrthikaparivrājakānām samtam avarņa (1) yady asau bu[ddha]-(3) sya varņe bhāsyamāņe: dharmasya samghasya çikṣāyāḥ nādhigac-chati prītiprāmodyam udāram: naiṣkramyopasamhitamm(sic) amtato yathā paribhogam. (4) ... m anyatīrthikaparivrājakānām sa[mta]m avarņe bhāsyamāņe: abhiṣajyate kupyate vyapadyate madguḥ (2) pratitiṣṭhate: kopam samjanayati: i[ti] (5) ..anārā[ddhiḥ]... (ārāddhiḥ) tasya (yu)ṣmābhir (anya)tīrthikapūrvakasya purato buddhasya varņo bhāṣitavyaḥ dharmasya samghasya çikṣāyāḥ teṣām anya (6)....

[3] samghasya çikṣāyāḥ adhigacchati prītiprāmodyam (u)[dā]ram [n]ai[ṣkramyopa]

# II (M. 496, 6).

a.

b.

(4) Restituer : duccaracărikă.

<sup>(1) ....</sup>smāraņayā manyur āsīt tair etat prakaraņam bhagavat(o vistareņārocitam)......bhagavān etasmim nidāne etasmim pra-

<sup>(1)</sup> Cette expression n'a de correspondant exact ni en pali, ni en chinois. Peut-être samtam = tasya puratah nen sa présence». (Cf. Pātimokkha, Pāc. 46.)

<sup>(2)</sup> Madgu ou manku = durmanas (Dhp. 249 = Udānavarga, X, 12). Cf. Divyāv. 633, 24, madgubhūta; Mahāvyut. 245, 717: mankubhūta.

<sup>(3)</sup> Restituer: tirthikaparivräjakänäm samtam avarno bhäsitavyah | yady asau buddhasya varne bhäsyamäne dharmasya.

### III (M. 496, 7).

a.

(1)...(2)......grhītāḥ tataḥ ekaḥ c[orāṇā]ṃ palāyitvā sāketaṃ gataḥ sa bhikṣum upasamkramyaivam āha ...(3).....vad bhadaṃtaḥ māṃ pravrāja... | sa tair a[nu]ma(tyā)hṛtya pravrājitaḥ bhiksava sāketeṣu janapadeṣu caryāṃ caraṃtaḥ crāvastīm āgacchanti sa nav[o(4)pasaṃ]panna evam āha : a[ham].....yāmi ta evam āhuḥ yathā sukham iti:(a)nupūrveṇa caryāṃ caraṃtaḥ tat sālavanaṃ saṃprāptāḥ te[ṣāṃ]...(5)...ālambanavaçena smṛtir abhilaṣi[tā ta] evam āhuḥ bhadantā idaṃ tat sālavanaṃ yatra naç coraiḥ asaṃyataiḥ vipratipannaiḥ bhiksuṇyo muṣitā dūṣitā[ç ca] (6)......saṃpaṃnaḥ evam āha bhadaṃtāḥ kiṃ jānītaḥ kim etad ye...(sā)lavane (co)rair asaṃyatair vipratipannaiḥ bhikṣuṇya muṣitā dūṣitāç ca mama te.o...

b.

(1). eka. khāyakāḥ sāmodikā : aham api tatraivāsīt [mayā]pi tat pāpakam karma krtam : te bhikṣavo na jānamti katham pratipatta-vyam : te anupūrv(eṇa) (2) [caryām] caramtaḥ crāvastīm a[nu]prāptā tair eta[t pra]karaṇam bhagavato vistareṇārocitam bhagavān āha yais tad bhikṣavaḥ sālavane coraiḥ asamyatair vipratipa[nnaiḥ (3) bhikṣu]ṇya muṣitā dūṣitāc ca bahu (tai)c (c)orair apuṇyam prasūtam yenādhunās(sic) tā bhikṣuṇyaḥ arhantyaḥ bhikṣuṇīdūṣako nāmaiṣa naiṣa pra-

| vrājayitavyaḥ [no](4)pasaṃpādayitavyaḥ pravrajit(o)pasaṃpanno nāça |
|--------------------------------------------------------------------|
| yitavyah tat kasmāddhetor anabhirūdhadharmā bhikṣunīdūṣakal        |
| asmim dharmavinaye 🛭 🖟 buddho bhaga[vām (5) çrāva]styām vi[ha]rat  |
| smaçrāvastyā(m anya)taro gṛhapati prativasati āḍhyo [mahā-         |
| dhalno mahābhogah prabhūtasvāpateyah pra(bhūta)vittopakaran[ah     |
| (6) parijavah                                                      |

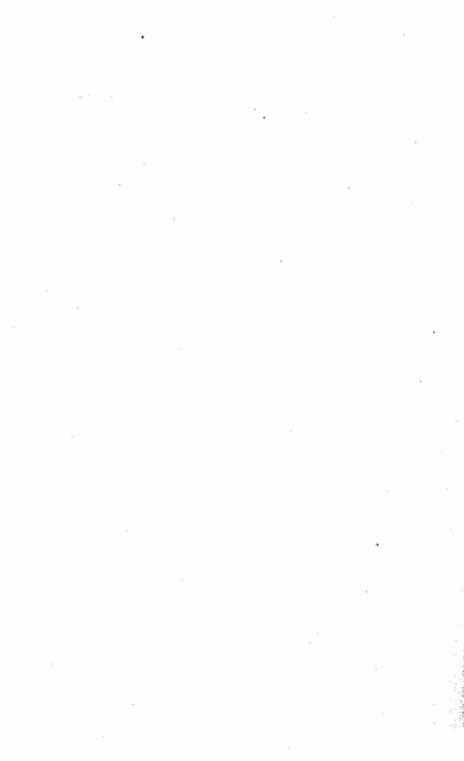

## COMPTES RENDUS.

Nahum Slouchz. La poésie lyrique hébraique contemporaine, 1882-1910. —
Paris, Mercure de France, 1911, in-12, 300 pages.

M. Philippe Berger l'a bien dit, dans sa causerie au Musée Guimet, sur les origines babyloniennes de la poésie sacrée des Hébreux: "La poésie lyrique est par son essence même un épanchement de l'âme; elle est l'expression ailée des sentiments qui s'envolent vers les régions éthérées... Si l'on veut chercher quelque part le génie d'Israël, c'est dans les psaumes qu'il faut le chercher, dans ce recueil d'hymnes, de complaintes, de prières et de litanies, de chants de triomphe et de cris de détresse, dans lequel l'âme du peuple juif a affirmé sa foi en Dieu, au travers de tous les malheurs qui ont marqué les étapes de son histoire. Toute la poésie hébraïque, avec la délicatesse de ses nuances, sa richesse d'images, avec son sens profond de la nature, et sa connaissance plus profonde encore du cœur humain, vibre dans ces strophes enflammées."

Comment et jusqu'à quel point cette forme antique, parfois heurtée mais toujours élevée, a-t-elle eu de nos jours des continuateurs? C'est à l'examen de cet objet que répond le nouveau volume mis sous nos yeux. Déjà, pour sa thèse du doctorat d'Université, M. Slouchz avait publié un résumé de la littérature hébraïque moderne, plus exactement un exposé de sa renaissance contemporaine, qui embrasse une période de temps d'un siècle et demi, de 1743 à 1885. A cette première œuvre de vulgarisation, l'auteur a pris pour tâche d'ajouter, en 1909, une publication plus considérable, mais plus discutable par la hardiesse de ses vues, ou l'originalité d'opinion. Elle est intitulée: Hébréo-Phéniciens et Judéo-Berbères. Aussi bien de ce travail que des autres opuscules et articles divers de M. Slouchz parus depuis lors, une idée dominante se dégage: c'est la persistance d'une pensée hébraïque se continuant à travers les âges, remontant aux temps les plus lointains pour se continuer de nos jours.

A présent, notre auteur se propose de démontrer une autre persistance, qui se rattache au même domaine, celle de la sensibilité hébraïque, par une analyse développée de la poésie lyrique contemporaine, écrite en vers hébreux, telle qu'elle est maintenant éclose, dans son expansion actuelle. «Un renouveau de la poésie hébraïque, dit M. Slouchz (p. 12), n'était plus guère possible que dans un pays où les Juifs continuaient de former un groupe ethnique ou national, qui vivait de sa vie propre et où l'idéal de la délivrance, avivé par la persécution persistante, tenait en éveil la sensibilité des masses. Or, ce pays, le ghetto oriental l'a réalisé. Ce fut en Lithuanie, dont les villes et les bourgades sont habitées par une population juive énergique et sobre, que cette renaissance prit son essor. » C'est en effet un curieux problème à résoudre, si l'on se demande comment il est arrivé que ces gens du Nord aient produit des poèmes d'une imagination aussi vive et aussi chaude, comment ils ont égalé leurs frères d'Espagne ou d'Italie, par la richesse et la variété des images.

On se rendra bien compte de cette transition, en lisant le tableau dressé par notre écrivain. Ce tableau n'est pas restreint aux dates énoncées sur le titre, puisque le livre I est consacré aux Précurseurs, 1850-1881, notamment aux deux Lebensohn, Abraham Ber et Mica Joseph, le digne fils d'un tel père. Après eux, le plus grand poète hébreu sous Alexandre II fut Juda, Léon Gordon, dont les œuvres complètes forment 6 volumes (Vilna, 1900). — Le livre II, Le néo-romantisme hébreu, 1882-95, nous fait connaître Menahem Mendel Dolitzsky et ses œuvres, dont le recueil

de poésies a paru, non en Europe, mais à New-York.

Puis viennent Constantin Chapira, dont les vers sont épars dans les recueils périodiques, J. L. Levin, Sarah Chapira, Lifschitz, Mandelkern, J. Halévy, Imber, Z. Yavetz, en même temps que des Paitanim auteurs de poèmes liturgiques, savoir Isaac Rabbinowitch et Isaac Kaminer. Le livre III insiste sur le lyrisme patriotique, en la personne de Haïm Nahum Bislik et celle de Saul Tabannikhaveky.

Haïm Nahum Bialik et celle de Saul Tchernikhovsky.

De nombreux extraits traduits en français aident largement le lecteur à se former une idée de la mentalité spéciale qui anime ces poètes, de façon à tirer cette conclusion : en ce qui concerne cette partie de la littérature hébraïque, elle s'est efforcée souvent (non toujours) de libérer les masses du joug imposé par le passé médiéval. Mais il serait exagéré de formuler, comme l'a fait notre auteur, que c'est le rôle de «toute la littérature hébraïque moderne». C'est là une généralisation qui a échappé à l'élan généreux de M. Slouchz, et dont il devra se méfier une autre fois. Combien nous sommes plus d'accord avec lui, lorsque, avant de nous donner une page d'angoisse patriotique due au Jérémie moderne, qui s'appelle Bialik, M. Slouchz conclut en disant que les sociétés, comme les individus, ont besoin d'idéal, et vers cet idéal de la pensée, de l'esprit, tendent les pages émouvantes de la poésie lyrique hébraïque.

RERUM AETHIOPICARUM SCRIPTORES OCCIDENTALES INEDITI A SAECULO XVI AD XIX, curante C. Beccari, S. I. — Vol. XI: Relationes et Epistolae Variorum. Pars Prima. Liber II. — Romae, C. de Luigi, 1911; in-4°.

Ce second livre de relations et de lettres diverses, que le P. Beccari vient de publier selon sa régularité accoutumée, contient 67 documents. Ils s'échelonnent sur une durée de 34 ans, de 1589 à 1623, et ont rapport à la mission du P. Paez en Éthiopie. Ils constituent de la sorte une annexe au récit que nous a laissé cet auteur, ainsi qu'à l'histoire du P. d'Almeida.

Ce complément d'informations n'est pas négligeable. Il est même d'une importance considérable. Paez et d'Almeida, en effet, soit par modestie, quand ils avaient pris part aux événements, soit par défaut de mémoire, soit enfin de propos délibéré, parce qu'ils jugeaient de peu de valeur tels ou tels faits, n'ont pas mentionné certains actes ou certains incidents, que l'historien est cependant aise de connaître et d'enregistrer. A ce titre, il trouve dans les volumes du P. Beccari ample documentation.

Dans le présent volume, plusieurs lettres méritent d'être signalées d'une façon particulière, comme apportant des renseignements nouveaux et dignes d'intérêt.

C'est d'abord une missive (n° 5) du P. Paez lui-même à son ancien maître, le P. Thomas Iturén, dans laquelle, à la date du 20 novembre 1597, il raconte ses travaux dans l'île de Salsette, alors qu'il vensit d'être remis en liberté et qu'il préparait sa nouvelle expédition d'Éthiopie.

Les nº 12 et 13, respectivement du 23 mars et du 7 octobre 1603, mettent en évidence le rôle du P. Gaspar Soarez dans la mission portugaise en Abyssinie.

Une autre lettre (n° 16) écrite par le P. Paez en 1605 constitue, par les détails nombreux qu'elle renferme, une importante et curieuse relation sur l'histoire intérieure de l'Éthiopie à cette époque.

Sous le n° 20, on lit un véritable mémoire, puisqu'il ne compte pas moins de 57 pages, rédigé en 1607 par le P. d'Azevedo. C'est une contribution précieuse à l'histoire de la mission portugaise et des ennuis, tracas et persécutions qu'elle eut à subir.

Le n° 24 est une autre longue lettre d'une trentaine de pages par le même d'Azevedo. Elle fut écrite en 1608. Elle signale, outre la détresse générale des Pères, l'issue malheureuse d'un voyage que le prêtre Emmanuel Magro avait entrepris de Goa, afin d'apporter des subsides aux membres de la mission : en cours de route, il fut dépouillé par les Turcs.

Ce P. d'Azevedo était d'ailleurs un habile et fin observateur. C'est

41

ainsi qu'en 1619, dans une relation de 28 pages (n° 54), il consigne toute une série de faits linguistiques et littéraires, d'un très curieux intérêt et qui ne se rencontrent dans aucun autre document.

Deux documents valent encore d'être cités. D'une part, le n° 27, exposé anonyme au pape Paul V de la situation civile et religieuse de l'Éthiopie; d'autre part, le n° 61, qui, parmi des renseignements nombreux et divers, contient une description des Agâu, de leur pays, de leurs villes et de leurs coutumes.

Enfin, sous les nº 32, 40, 42, 45, 51 et 60, on lira six lettres du roi Seltân Sagad, des années 1610, 1614, 1615, 1616, 1618 et 1621.

Ce volume XI a été édité par le P. Beccari avec le même soin, le même zèle et les mêmes qualités que les précédents. Une introduction en latin signale au lecteur les documents les plus intéressants. Des sommaires, également en latin, résument chaque lettre ou relation. Des notes biographiques, historiques et critiques sont ajoutées au bas des pages. Enfin un index développé termine le recueil.

L'exécution matérielle reste égale à ce qu'elle a toujours été : irréprochable, distinguée et luxueuse. Trois planches hors texte ornent le volume : ce sont des fac-similés d'autographes, dont un du P. Paez et un du P. d'Azevedo.

A. Guérinot.

Emil Smith. Tocharisch. Die neventdecete indocenmanische Sprache Mittelasiens (Videnskabs-Selskabets Skrifter, II, Hist.-Filos. Klasse, 1910, n° 5). — Christiania, 1911; in-8°, 43 pages.

Il est prématuré de faire la théorie linguistique du tokharien avec le petit nombre de textes publiés et interprétés dont on dispose jusqu'ici. C'est pourtant ce que tente M. Smith, en se servant à peu près uniquement de ce qui se trouve dans la brochure connue de MM. Sieg et Siegling, et à peu près uniquement du dialecte A. Sans doute les indications de MM. Sieg et Siegling ont posé le problème avec une précision et une exactitude admirables; mais, si pleines de faits que soient leurs pages, elles sont brèves, et l'on sait peu de chose sur le tokharien. La publication d'un fragment du Dharmapada en dialecte B, par M. Mironov, qui aurait fourni d'utiles compléments, a échappé à M. Smith. Néanmoins, comme personne ne s'est aventuré jusqu'ici à faire la grammaire comparée du tokharien, il convient d'examiner çe que l'on peut retenir des vues de M. Smith sur la linguistique (les indications historiques

données au début ne seront pas examinées ici; on trouvera plus loin une note de M. Pelliot à ce sujet).

La brochure comprend un lexique étymologique des mots du dialecte A interprétés par MM. Sieg et Siegling et un classement des données phonétiques et morphologiques qui résultent de cette interprétation.

Dans le lexique on trouvera un certain nombre d'étymologies évidentes, dont MM. Sieg et Siegling avaient naturellement indiqué la plupart. M. Smith en a ajouté quelques-unes qui semblent justes, comme l'explication de col (B caul) "vie" par un rapprochement avec zd jyā-, gr. ζη-; toutefois, il n'est sans doute pas exact de qualifier cette formation de participe, comme il le fait, non plus que cmol (B cmel) "naissance" par exemple (de la racine tm-, participe tatmu; cf. B dhatmasdhar "tu nais", Journ. asiat., 1911, I, p. 448); le suffixe -l-, qui fournit des participes, sert aussi à la formation des abstraits; et, sous prétexte que, en arménien, bereal est un participe signifiant «porté, ayant porté», il scrait singulier de qualifier l'infinitif berel "porter" de participe. M. Smith écarte judicieusement le rapprochement de wälts mille (B yältse, dans des manuscrits de la mission Pelliot, d'après une communication de M. S. Lévi) avec skr. sahásram, lesb. χέλλιοι, ion. χείλιοι et rapproche, sans doute avec raison, wäl « prince», qui appartient au groupe de mots signifiant « grand », cf. maintenant Journ. asiat., 1911, II, p. 149; ce rapprochement, joint à celui de got. Fusundi « mille » avec skr. taváh «fort» (et non «force», comme le croit M. Smith) qui a été fait depuis longtemps, donne une raison de plus de tirer skr. sahásram de sáhah, comme l'a proposé M. Brugmann, I. F., XXI, 10 et suiv. d'après Grimm; le gr. χέλλιοι, etc., aurait perdu une s-initiale. Mais à quoi sert-il de rapprocher är «fin» de άρνυμαι ou de άραρίσκω ou kule "femme » de κυέω? Si l'on rapproche le mot ci, auquel M. Smith hésite du reste à reconnaître le sens de «temps», de v. isl. tíd, tími, il ne faut pas négliger de citer aussi arm. tikh, gén. tioc (voir Ladén, Armenische Studien, p. 91 et suiv.) qui est plus semblable à ci, et le tokharien apporterait ici la confirmation précieuse de l'existence d'un mot indo-européen signifiant le «temps». - L'idée de rapprocher tokh. A kom «soleil» de got. sunno, etc. est étrange; sans doute le groupe \*sw- a donné khen arménien, mais dans des conditions dont aucune ne se retrouve en tokharien; car d'une part w- tend en arménien à passer spontanément à g- à l'initiale du mot et après dentale (type de garn "agneau", kho "de toin, etc.), et de l'autre s- initiale passe en arménien à h- : si i.-e. \*swdonne arm. kh-, c'est donc que le w tendant vers g a été assourdi et aspiré par un h- précédent; il n'y a rien de pareil en tokharien, et l'analogie de l'arménien qu'invoque ici M. Smith n'a aucune portée. - M. Smith développe l'idée de MM. Sieg et Siegling qui ont rapproché B pelaikne de A markampal adharman; M. S. Lévi a depuis reconnu pele adharman isolément et en composition dans des manuscrits inédits de la mission Pelliot; et ceci confirme le rapprochement; mais on voit mal ce que l'on gagne à rapprocher l'élément mark-, dont la valeur est inconnue, de lat. margo, etc. - Le caractère prématuré des explications apparaît bien dans le cas de cwātsi "nourriture" où M. Smith cherche un i.-e. āghyo-"besoin " (?): M. Smith ignorait malheureusement que -tsi est en B un suffixe fréquent, et qui fournit notamment tous les noms d'action servant d'infinitifs (d'après les relevés de M. S. Lévi). - Comment discuter l'origine de yuk (B yakwe) «cheval», alors qu'on n'a aucun autre exemple de l'action que peut avoir eue un w sur la voyelle d'une syllabe précédente? Le seul parti sage est de réserver son jugement. Toutefois la forme du dialecte B est favorable au rapprochement avec skr. ágvah, etc., et, pour rendre compte de l'u de A, on notera que A répond par puklā au pluriel de B pikwala, sing. pikul \*année \* (formes des manuscrits Pelliot, relevées par M. S. Lévi). Il ne faut donc pas trop se hâter de repousser l'étymologie de A yuk, B yakwe par skr. áçvah, lat. equos, etc.

Fondée sur si peu de faits et sur des faits en grande partie si incertains, l'esquisse de grammaire comparée du tokharien que donne M. Smith ne peut avoir que peu de solidité. M. Smith ne manie du reste pas la grammaire comparée avec une sûreté suffisante. Page 21, par exemple. il pose i.-e. \*dek,m(t) pour expliquer tokh. A cak, cak adix , B cak : skr. dáca, lat. decem, v. irl. deich n n'indiquent rien de pareil; et, s'il songe à got. taihun, qui comporte d'autres explications (voir Brugmann. Grundriss, II\*, 2, p. 18), got, sibun devait lui faire poser aussi \*septmt. -Pour expliquer alyek \* autre \* (B alyek), M. Smith pose i.-e. \*aliogos: mais \*alyo- est seul justifié, on le sait; et la présence du suffixe secondaire \*-ko- est toujours due à une addition particulière de chaque langue dans les cas de ce genre. - L'i.-e. \*wentos -m (pourquoi -m?) que pose M. Smith pour expliquer wandh "vent" et qui revient pages 30, 34, etc., et déjà page 19, est évidemment indéfendable; que ne s'est-il borné à citer lat. uentus, comme l'avaient sagement fait MM. Sieg et Siegling? On notera à ce propos que la forme de B est yente (yette, dans le Journ. asiat., 1911, II, p. 121 et suiv., est, comme l'a vu depuis M. S. Lévi, une fausse lecture due à la ressemblance extrême des caractères n et t dans l'écriture des manuscrits). Pour le passage de wà y en B, on comparera vältse "mille " en face de wälts de A, et le fait n'est pas isolé, comme on l'indiquera ailleurs. — L'e de B ñem "nom" en regard de A ñom suffit à

M. Smith pour qu'il pose un vocalisme radical e dans le groupe de lat. nomen, gr. ovoux, got. namo, arm. anun, où la voyelle n'est jamais attestée par ailleurs qu'avec le timbre o; c'est au moins hardi, d'autant plus que rien n'empêche de voir dans l'e de B le résultat d'une altération phonétique; en plusieurs autres cas, notamment à la 3° personne du pluriel en -em-, un e de B représente un ancien o. - La façon dont M. Smith cite les formes est souvent incohérente ou inexacte; ainsi avant à utiliser le participe parfait sanskrit, il cite page 40 skr. class. jagmivas (c'est-à-dire jagmivams), jagmus-, sans s'apercevoir, à ce qu'il semble, que l'une et l'autre formes sont des thèmes; vavrdvams, même page, est un facheux barbarisme; σιγαλός est mentionné page 41, sans avertir qu'il s'agit d'une forme dorienne; ζώω n'est assurément pas la forme sous laquelle il convient de citer le verbe grec ζην; les participes arméniens gereli et gerelog, cités page 41, sont des dérivés de l'infinitif et doivent être mis après l'infinitif. On se demande en vain pourquoi, page 13, M. Smith restitue un i.-e. \*pū(i)r, avec un i entièrement imaginaire, et d'ailleurs inutile en l'espèce. L's de arm, kasim, cité page 10, ne peut en aucun cas être une ancienne s intervocalique.

L'hypothèse la plus remarquable de M. Smith est celle en vertu de laquelle i.-e. \*k" serait représenté par p devant o en tokharien; du coup, il serait prouvé que le tokharien fait partie du groupe occidental des dialectes indo-européens (grec, italique, celtique et germanique). Mais les trois exemples invoqués sont dénués de valeur. Le rapprochement de pukla πannées n avec gr. κύκλος, etc. est en l'air pour le sens; la forme de B pikul, pikwala, citée ci-dessus, ne lui est pas favorable; et, au cas où l'on maintiendrait ce rapprochement que rien n'impose, le p initial s'expliquerait par une dissimilation. La racine lyip- πlaisser, rester n, qui se trouve dans les deux dialectes, fait penser à got. af-lifnan, bi-leiban, etc. Enfin puk π tout n est inséparable de po π tout n du dialecte B; le \*k" ok "o- dont part M. Smith est fait pour les besoins de la cause et ne se retrouve nulle part. L'hypothèse de M. Smith est à négliger entièrement jusqu'à ce que l'on ait de nouveaux faits, et le seul traitement connu d'i.-e. \*k" en tokharien continue d'être k.

Discutant, pour conclure, la position du tokharien parmi les langues indo-européennes, M. Smith proposerait une situation intermédiaire entre le grec et l'arménien. Il est vrai qu'on est parfois tenté de rapprocher l'arménien du tokharien d'une manière particulière; mais les preuves sur lesquelles M. Smith appuie son hypothèse sont caduques. Comme l'arménien, le tokharien a perdu l'élément final des mots; mais on en peut dire autant de toutes les langues indo-européennes parvenues

au même degré de développement, par exemple du français médiéval, de l'allemand, de l'anglais, du moyen iranien. Il y a en tokharien des chutes de voyelles intérieures; mais il y en a dans beaucoup d'autres langues: les règles du tokharien, dans la mesure où on les entrevoit, ne concordent pas avec celles de l'arménien, qui du reste ne remontent pas à une date ancienne et sont de bien des siècles postérieures à la séparation du tokharien et de l'arménien d'avec les autres dialertes indo-européens: ce que dit là M. Smith est d'une incroyable puérilité. Il y a des mutations consonantiques en tokharien et en arménien; mais ce ne sont pas les mêmes; la mutation tokharienne consiste dans la réduction de toutes les consonnes à la série des sourdes non aspirées, alors que l'arménien a développé des sourdes aspirées et représente les sonores aspirées par des sonores particulières. L'argument relatif à kom «soleil» a déjà été écarté. Quant aux concordances de vocabulaire signalées, elles n'ont rien de caractéristique. La seule concordance notable consiste dans l'emploi commun de -l- pour former des participes et - il aurait fallu l'ajouter - des abstraits; cet unique fait ne donne pas à M. Smith le droit d'affirmer une parenté particulière du tokharien et de l'arménien, parenté à laquelle certains autres faits donnent peut-être quelque vraisemblance. Ce que dit M. Smith d'une parenté entre le grec et le tokharien n'est pas mieux établi par les faits qu'il invoque, bien que non invraisemblable en soi. Voici un détail que M. Smith aurait pu alléguer à l'appui de son idée : il rapproche, avec vraisemblance, tokh. A kupre «quand» du type grec τόθρα, δθρα; or l'arménien a un mot de même type et dont le sens répond assez bien à celui de kupre, à savoir l'interrogatif erb "quand?", qui doit reposer sur \*kwe-bhre-. Un petit fait de ce genre n'autorise pas de bien vastes conclusions. — L'ā intérieur de ckācar #fille # (B tkācer d'après M. S. Lévi) est intéressant; le représentant de i.-e. \*a à l'intérieur du mot est conservé ici comme en sanskrit et en grec : skr. duhitá, gr. Svγάτηρ, et à la différence de l'iranien, de l'arménien, du slave, du baltique et du germanique : gäth. dugədā (dissyllabe), arm. dustr, v. sl. dušti, lit. duktë, got. dauhtar.

Au point de vue graphique, M. Smith s'écarte des notations de MM. Sieg et Siegling en ce qu'il remplace les lettres soulignées par la lettre ordinaire suivie de  $\tilde{a}$ ; et, au lieu de dh, qui n'est évidemment que la seconde forme de t, c'est à-dire t; il a  $t+\tilde{a}$ ; au lieu de  $o\underline{k}dh$  "huit" (qu'il vaudrait mieux noter  $o\underline{k}\underline{t}$ ), il imprime donc  $oh\tilde{a}t\tilde{a}$ . Aussi longtemps qu'on ne sera pas fixé sur la valeur exacte des signes que MM. Sieg et Siegling ont translittérés par les lettres soulignées, il conviendra de s'en tenir au procédé commode qu'ils ont proposé. Étant donné que l'alphabet

a pour ces consonnes des signes particuliers, il y a tout avantage à les rendre aussi par des transcriptions particulières. Toute interprétation risque de répandre des idées fausses. Du reste il n'est pas sans inconvénients d'écrire cākā «dix» et ckāntā «dixième», là où les documents portent l'équivalent de cā- et de ckanth (ou plutôt ckant). Dans une étude aussi neuve que l'est celle du tokharien, la première nécessité est de ne pas dissimuler, si peu que ce soit, la réalité des données.

A. MEILLET.

M. Meillet vient d'examiner le travail de M. E. Smith au point de vue linguistique; il reste à dire quelques mots du point de vue de l'histoire. M. Smith accepte la théorie du baron de Staël-Holstein qui fait de la "langue II" le tokharien, et comme les manuscrits en "langue I", à laquelle il retire le nom de tokharien, "se trouvent principalement, d'après Leumann et Sieg et Siegling, dans des collections provenant de Kachgar et de Tourfan" (Tocharisch, p. 4), l'idée est venue à M. Smith d'appeler la langue I du nom chinois ancien de Kachgar, "Shulê"; nous avons ainsi la "Shulêsprache".

Pour ma part, je n'incline pas à accepter la théorie du baron de Staël-Holstein; l'hésitation est cependant permise. Par contre, la «Shulésprache» me paraît une invention malheureuse. M. Smith prête à Leumann et à Sieg et Siegling des propos qu'il faudrait bien appuyer sur quelque référence. . En réalité, comme il y a depuis longtemps des Européens à Kachgar, des marchands indigènes y ont apporté d'ailleurs et vendu des manuscrits de provenances diverses, et écrits aussi bien en langue I qu'en langue II. Mais cela ne préjuge en rien de la langue qu'on parlait à Kachgar anciennement. A prendre les choses en gros, les manuscrits trouvés directement par les missions européennes montrent la langue I dominant au nord du Lob, à Koutchar et à Tourfan, et la langue II au sud, entre Khotan et Touen-houang. Quant à Kachgar même, en dehors d'une tablette assez effacée que j'ai déterrée moi-même et qui n'est pas encore déchiffrée, je ne sache pas qu'on ait recueilli dans cette oasis, de façon certaine, un seul document écrit de l'époque bouddhique. Il est donc absolument vain de vouloir appeler la langue I du nom ancien d'une ville . sur laquelle, au point de vue linguistique, nous ne savons rien. Nous ignorons en outre dans quelle mesure le nom chinois répond à un nom indigène. Pour comble de malheur, «Shulé» est formé de deux mots dont chacun a, aujourd'hui même, une prononciation assez flottante, si bien que le sinologue le plus rigoureux pourra hésiter pour 疏 勒 entre

Chou-lo, Chou-lei, Sou-lo, Sou-lei. La «Shulésprache» ne paraît pas mériter de vivre.

Paul Pelliot.

F. H. Weissbach. Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. kön. sächs. Ges. d. Wiss., XXIX, 1). — Leipzig, 1911; in-8°, 53 pages et 8 planches hors texte.

Les inscriptions trilingues de Naxš i Rustam, au tombeau de Darius. sont connues depuis longtemps; mais elles n'avaient pas encore été publiées d'après un examen nouveau des originaux, comme la grande inscription de Behiston. M. Weissbach a eu entre les mains les photographies de MM. Babin et Houssay, qui ont découvert et publié pour la première fois sept petites inscriptions placées au-dessus des personnages qui portent le trône, représentant un type de chacune des nations de l'empire achéménide, et aussi les photographies faites par M. Sevruguin de Téhéran pour M. Reichelt. Ce matériel lui a permis d'améliorer le texte de la grande inscription supérieure, qui est très bien conservée dans les trois langues, de reconnaître une partie appréciable du texte perse et quelques mots du texte susien de la grande inscription inférieure, de donner des reproductions des meilleures photographies dont il disposait pour tous ces textes, et enfin d'éditer de manière définitive en transcription et en caractères cunéiformes toutes les petites inscriptions découvertes jusqu'ici; il indique en terminant le travail qui reste à faire; on peut espérer de retrouver des restes plus ou moins notables des inscriptions des trente porteurs du trône, dont Oppert avait prévu la découverte et dont huit seulement sont connues ; grâce à ce que l'on a dès maintenant, M. Weissbach peut déterminer l'ordre exact des personnages représentant les nations, ordre que M. Andreas n'avait pu déterminer qu'en partie, et l'on a ainsi, suivant une heureuse expression, un musée ethnographique de l'empire achéménide. M. Weissbach discute les diverses questions qui restent non résolues dans l'interprétation des textes de Naxš i Rustam, dans les trois langues, et son mémoire, prudent et judicieux comme toujours, fournit à l'étude une base excellente.

Les textes perses de Naxi i Rustam sont précieux parce qu'ils sont tout différents de la grande inscription de Behistun et complètent, sur beaucoup de points, la connaissance qu'on a du vieux perse. M. Weissbach avait déjà fait connaître dans son édition d'ensemble des textes achéménides ses lectures nouvelles; mais c'est dans ce mémoire étendu qu'il en apporte la discussion et la justification.

Parmi les plus curieuses, on remarquera la 3º personne du pluriel du prétérit aba[ra]ha, où le ra est à peu près illisible, mais certain à cause du sens; c'est la première fois qu'on lit cette forme sur les inscriptions achéménides; mais on avait une extension analogue des finales de 3° personne de l'aoriste en -s- pour caractériser la 3° personne sing. du prétérit dans la flexion de l'imparfait de kunautiy «il fait» : 170 pers. sing. akunavam, 3° pers. sing. akunauš, 3° pers. plur. akunava; la flexion de aitiy "il va " à l'imparfait est : 1" pers. sing. āyam, 3" pers. sing. āiš, 3" pers. plur. āiša (identique à āiš dans la graphie; voir Beh., I, 13 et 18 qui se complètent mutuellement et rendent la lecture certaine). Une 3° personne du pluriel formée comme abaraha, mais avec un s non phonétique emprunté à des formes comme āiša, est adurujiyaša rils mentaient r, sur l'inscription de Behistun. Le flottement entre abaraha et adurujiyaša tient à ce qu'il s'agit de formes nouvelles ; le type abara(t), abara(n), ou atrsa(t), atrsa(n) demeure en vieux perse le type normal; mais, si l'on a été amené à recourir à des formes nouvelles, il est permis de penser que cela tient à ce que la langue cherchait à éviter une confusion entre le singulier abara et le pluriel abara; la confusion graphique des deux formes traduit peut-être une confusion réelle ou au moins un commencement de confusion dans la prononciation, et il est risqué d'écrire abara' et abara', comme on le fait souvent.

Le mā stabava que M. Weissbach ne donnait pas encore dans son édition d'ensemble et qui figure ici pour la première fois, d'après une photographie de M. Houssay, mais dont Spiegel envisageait déjà la possibilité à la page 242 de son édition sans en proposer d'étymologie, est très curieux. Le sens du texte babylonien correspondant est «ne sois pas nuisible, d'après la traduction de M. Weissbach; mais on ne voit pas que le mot perse puisse avoir exactement ce sens. M. Weissbach le rapproche avec raison de la racine sanskrite stambh- : il est facile de préciser davantage. Pour le sens, on rapprochera le mot zend qui est écrit dans le Frahang stanbya et traduit par pehlyi stež و مدم و «dispute» (voir Bartholomae, I. F., XI, 139), le persan sitamba "querelleur", dont l'arménien a emprunté la forme pehlvie stambak «révolté» et, avec un préverbe iranien, apstamb "rebelle"; le sens est donc : "ne résiste pas (aux lois d'Ahura Mazdā), ne te révolte pas ». La forme n'est pas moins remarquable; stabava est une forme thématique d'un présent du type très rare en indo-iranien \*stabhau-; le védique en a un dérivé qui figure trois fois dans le Rgveda, au participe : stabhūyán, stabhūyámānah «restant en place, se refusant à bougern; une forme à infixe nasal correspondante stabhnoti se trouve aussi, mais sans qu'on en puisse affirmer le caractère

ancien; la forme védique ordinaire est stabhnáti, stabhāyáti. Cet élargissement -u- de la racine \*stembh- semble aussi se retrouver en grec dans σ/έμθυλα π marc » (d'olivés ou de raisins pressés), σ/αθύλη π plomb » (du fil à plomb).

L'accusatif partaram «combattant» est assez énigmatique; la lecture partram à laquelle pense M. Weissbach est phonétiquement impossible.

La graphie des inscriptions de Naxš i Rustam est moins sûre que celle de Behistun; M. Weissbach y relève de nombreuses fautes, ainsi dans la grande inscription supérieure : lignes 21-22 adariy (c'est-à-dire adāriy) au lieu de adary (c'est-à-dire adāraya), la faute consistant simplement dans l'insertion fautive de i(car r' et r' ont un même signe); ligne 46 dwy au lieu de dwiy (dwaiy); ligne 50, un caractère manque dans auramazdāmaiy. Ceci enlève un peu de leur valeur aux exemples de flottement dans la graphie de a qui sont donnés page 49.

On voit, par ces indications, combien la nouvelle publication de M. Weissbach est intéressante pour tous ceux qui s'occupent des

inscriptions achéménides.

A. MEILLET.

F. C. Andreas und J. Wackernagel. Die vierte Gäthä des Zura thoëthen (Josno 31). Versuch einer Herstellung der älteren Textformen nebst Übersetzung (Nachrichten der k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl., 1911, p. 1-34). — Göttingen, 1911; in-8°, 34 pages.

L'alphabet dans lequel les textes avestiques sont conservés dans les manuscrits est manifestement une forme développée de l'alphabet pehlvi, qui est lui-même un alphabet araméen. Ainsi que l'a montré James Darmesteter, l'Avesta n'a été fixé sous la forme où apparaissent les morceaux conservés qu'à l'époque sassanide. Toutes les précisions graphiques et la vocalisation complète qui caractérisent l'Avesta en son état actuel sont donc sans nul doute l'œuvre de rédacteurs d'époque sassanide. La vocalisation de l'Avesta n'a par suite que la même valeur que la vocalisation de la Bible : elle a été faite bien des siècles après la fixation de la langue dans laquelle sont écrits les textes, et dans une région différente, par des hommes parlant un autre dialecte. Le dialecte qui a servi de base à la langue avestique est un dialecte iranien sans doute du Sud-Est, comme le montrent en dernier lieu les observations de M. Gauthiot, dans les Mémoires de la Société de linguistique, XVII, p. 137 et suiv.; la langue officielle de l'époque sassanide repose au contraire sur les mêmes parlers du Sud-Ouest qui ont aussi fourni le vieux perse des Achéménides et

le persan classique postérieur. Mais, moins bien avisés que les vocalisateurs de la Bible qui ont conservé aux philologues de l'avenir le texte exact sur lequel ils opéraient, les rédacteurs définitifs de l'Avesta ne se sont pas bornés à ajouter des indications sur la prononciation au-dessus et au-dessous des signes du texte; ils ont tout refondu, et l'on ne possède plus le texte original qu'à travers la copie transformée et développée que les rédacteurs en ont donnée. Ces principes semblent évidents, et J. Darmesteter les professait déjà. Mais on n'en a pas tiré jusqu'ici les conséquences qu'ils comportent.

M. Andreas, dont on sait qu'il connaît merveilleusement le domaine iranien tout entier et qui joint à cette connaissance des faits le don de combinaison et une rare pénétration, a vu dès longtemps ces conséquences; il m'en entretenait déjà en 1891, quand j'ai eu le plaisir et le profit d'avoir avec lui un de ces entretiens où il prodigue volontiers ses idées. Mais il n'avait jamais exposé dans leur ensemble les remarques qu'il a faites et qui ont pour la philologie de l'Avesta une importance décisive. Voici qu'enfin, avec la collaboration du linguiste éminent qu'est M. Wackernagel, il pose le problème tout entier. Non qu'il s'agisse d'un article systématique; les idées principales sont indiquées plutôt que développées; et l'on a devant soi un recueil, singulièrement riche, d'observations de détail, non une démonstration en règle, mais on a assez pour qu'il soit dorénavant impossible d'utiliser directement et sans critique le texte de l'Avesta; quiconque voudra désormais utiliser avec quelque précision et quelque sûreté un texte avestique devra toujours commencer par se demander quelle était la forme ancienne du texte, celle que les rédacteurs définitifs, les vocalisateurs ont eue sous les yeux.

MM. Andreas et Wackernagel donnent des exemples saisissants. Par exemple, les diverses formes de la conjonction adversative \$\bar{a}t\$, \$at\$, \$\bar{a}at\$ se rapportent évidemment à un même mot qui était écrit \$\bar{a}t\$ et sur la quantité de la voyelle initiale duquel on n'est pas informé; MM. Andreas et Wackernagel se décident pour \$\bar{a}t\$ à cause du correspondant védique, et sans doute avec pleine raison; mais il importe de bien déterminer dès l'abord que le vocalisme ne doit pas intervenir dans le choix de l'étymologie, car on l'ignore tout à fait, et les vocalisateurs ne trouvaient aucune indication dans la graphie de leur original. — On s'est servi de zd \$y\bar{u}i\bar{o}ist\bar{o}\$ en discutant la question du vocalisme radical des superlatifs indo-iraniens; mais si l'on songe que le choix entre \$y\bar{u}i\bar{o}ist\bar{o}\$ et \*yao\bar{o}ist\bar{o}\$ a été le fait du vocalisateur seul et que son original ne pouvait lui fournir que \$ywd\$- dans les deux cas, on voit combien la preuve devient fragile. Elle ne vaut que juste dans la mesure de la confiance qu'on accorde

aux vocalisateurs; or, leurs incohérences et leurs erreurs — au moins leurs erreurs de détail — sont innombrables. S'il a toujours été délicat de se servir des textes avestiques, on voit combien l'emploi en sera plus difficile encore à l'avenir.

On objectera que tous les textes avestiques ne sont pas antérieurs à l'époque sassanide. Assurément, mais la langue a été fixée beaucoup avant l'époque des Sassanides; et au moins au point de vue linguistique. il n'importe pas à la théorie qu'elle s'applique aux textes conservés eux-mêmes ou aux modèles dont ils sont des imitations plus ou moins correctes. Et dans le cas où il s'agit de textes sûrement anciens, dans le cas des gathas, la théorie entraîne pour l'interprétation une conséquence grave, que MM. Andreas et Wackernagel ne manquent pas de tirer. Si, ramené à la forme originelle du texte, un mot admet d'autres lectures que la lecture admise par les vocalisateurs, ces lectures ont le droit d'être considérées par l'interprète moderne; en lisant autrement que les vocalisateurs, on ne corrige pas le texte, on l'interprète d'une manière différente. Il sera prudent de n'user de cette faculté qu'avec discrétion, parce que les vocalisateurs avaient de la littérature avestique et des choses de l'Avesta une connaissance étendue qui manque aux philologues modernes; mais il ne faut jamais perdre de vue la possibilité de lectures qui peuvent être absolument différentes de celles qu'offre le texte traditionnel. Dans le Yasna xxxx, qu'ils proposent comme exemple de leur restitution, les auteurs signalent un exemple de ce genre. C'est au premier vers de la strophe 20 :

yə āyat ašavanəm divamnəm hōi aparəm xšyō (ou xšayō).

La vocalisation xšyō admise par M. Geldner est celle de Pt, Mf,; la vocalisation xšayō est celle de J, K,; toutes deux satisfont à la métrique; car le second hémistiche peut avoir huit ou neuf syllabes. Le mot divamnom était mal connu; les manuscrits l'orthographient de manières diverses; si K, et Mf, ont divamnom, J, par exemple a divanom; c'est un £\pi\zeta\zeta\zeta. J. Darmesteter traduit: "celui qui aura voulu tromper le juste, à celui-là plus tard gémissement", et M. Bartholomae: "wer zum Ašaanhänger übergeht, fern wird dem künftig bleiben des Elends lange Dauer". On voit mal comment Darmesteter a pu arriver à construire ayat et divamnom pour y trouver "aura voulu tromper", et en tout cas divamnom n'est pas une forme găthique possible de la racine dab- "tromper"; c'est un de ces cas où la traduction pehlvie ne peut servir de guide. Mais on voit également mal comment divamnom pourrait être rapproché de dūra"loin", comme on l'a proposé par ailleurs. Rompant avec toute tradi-

tion, MM. Andreas et Wackernagel remontent à la graphie originelle présumée dywmnwm (ou dywmnm) et proposent de lire diyumnom (cf. véd. dyumndm), la traduction est d'après eux : «wer zum Wahrhaften hingeht, Herrlichkeit ist sein Besitz». Le passage est trop obscur et la langue des gāthās trop mal connue pour qu'on se risque à décider entre le mystérieux ἀπαξ de la tradition et celui que proposent MM. Andreas et Wackernagel; le second a du moins l'avantage de répondre à un mot védique courant; et le sens obtenu est satisfaisant. On ne saurait en aucun cas contester qu'il est introduit ici une nouvelle possibilité d'interprétation dont il faudra tenir compte.

Ce n'est pas à dire qu'on doive suivre MM. Andreas et Wackernagel dans toutes leurs hypothèses de détail. Par exemple M. Andreas a depuis longtemps proposé de considérer comme une ancienne ligature le signe complexe que l'on a l'habitude de lire s, et où il voit whr; il lit donc uhra- ce que l'on transcrit d'ordinaire par aša-. Sans doute on n'a pas d'autres raisons de lire ce signe s que sa ressemblance extérieure avec -u, et un traitement s' de rt est étrange en iranien, où l'on ne retrouve rien de pareil. Mais un traitement uhr- de rt- dans l'Avesta n'est pas moins imprévu, et c'est si vrai que M. Andreas lui-même y voit une forme iranienne de l'époque moyenne, remplaçant un ancien urt-; mais ce traitement \*uhr- de urt- est lui aussi imprévu ; et , même en l'admettant provisoirement, on voit que la simple hypothèse générale de M. Andreas n'autorise pas à chercher urt- sous le signe 20. Une hypothèse erronée conduit nécessairement à des embarras, et MM. Andreas et Wackernagel ne savent que faire de formes telles que وسويرسائي où l'on s'accordait jusqu'ici à voir un ancien \*bhartāram; ils sont conduits à supposer une forme à vocalisme imprévu \*bhṛtāram, qui ne concorde même pas avec fraberetar-, attesté en fait ; le même \*bhrtāram supposé n'explique pas la forme qu'offre le texte, et MM. Andreas et Wackernagel sont obligés de supposer une faute accidentelle qu'ils expliquent ingénieusement; mais une supposition ingénieuse n'est pas une preuve. De même εξενουσών s'explique bien par un ancien iranien \* θvartam répondant à skr. tūrtám; mais on n'est pas autorisé à poser un r bref qu'exigerait l'hypothèse nouvelle. Le problème que pose po reste ouvert; mais M. Andreas aura eu le mérite d'attirer l'attention sur la difficulté de la lecture habituelle.

Un doute plus grave émis par MM. Andreas et Wackernagel porte sur la valeur de l'indice de nasalisation qui figure devant h quand h est suivi de a immédiatement ou médiatement. Suivant eux, il ne s'agirait pas d'une nasalisation, mais d'un w, marquant une altération de l'a devant h

dans les conditions indiquées. La présence d'une nasale ne se justifierait ni par la phonétique générale ni par ce que l'on observe sur le domaine iranien. Mais ces objections n'ont rien de décisif. En ce qui concerne la phonétique générale, on a fait remarquer depuis longtemps que a, étant plus ouvert que i et u, comporte aussi un abaissement plus prononcé du voile du palais; on conçoit donc bien que l'h de aha comporte une émission nasale qui ne se retrouve pas dans le cas de ahi ou de ahu; en revanche on voit mal pourquoi aha devrait passer à oha, suivant l'hypothèse de M. Andreas. Quant au fait que rien de pareil ne se retrouve par ailleurs en iranien, cela peut tenir simplement à ce que, en dehors du vieux perse dont la graphie très simplifiée ne comporte aucune nuance, on ne possède aucun texte aussi archaïque que l'Avesta; la légère nasalisation que les vocalisateurs ont notée dans le cas de anha a pu aisément disparaître par la suite, quand les formes se sont abrégées ou raccourcies. Au surplus, on ne connaît pas le dialecte sur lequel repose la langue de l'Avesta, et rien ne prouve qu'il subsiste nulle part. — Là où il y a eu et où il a pu y avoir - altération de a en o devant un u suivant, la graphie en porte trace, ainsi dans vohu. Mais il n'apparaît pas de raison suffisante pour contester l'authenticité du contraste entre vohu, vanhous et vahišto par exemple. On n'a aucun moyen de décider si ces trois traitements remontent à l'époque même de la fixation de la langue, s'ils se sont constitués durant une période intermédiaire ou s'ils ne datent guère que de la fixation du texte; et par suite on ne sait pas davantage en quelle mesure ces détails de prononciation appartenaient au dialecte sur lequel repose la langue avestique ou au dialecte des prêtres qui s'en sont servis par la suite et qui, volontairement ou non, appliquaient en une large mesure leur manière courante d'articuler à leur langue sacrée. La transmission de l'Avesta est telle qu'on n'a jamais aucune précision ni de temps ni de lieu.

MM. Andreas et Wackernagel posent que, l'écriture sémitique ne notant pas les voyelles en principe, et les indications de voyelles n'étant que sporadiques, toute graphie qui donne lieu de supposer une ancienne scriptio plena indique le timbre des voyelles dans la forme originale de la langue. Ce principe ne serait pas sans danger si l'on avait vraiment la graphie originelle; car on risquerait ainsi d'ériger en loi générale tel fait propre à un mot isolé. Le risque d'erreur est augmenté dans des proportions illimitées par le fait qu'on n'a pas le texte original et qu'on le restitue seulement à travers des graphies qui représentent une interprétation traditionnelle. Le seul mot puzòa «cinquième» ne suffit pas à autoriser l'hypothèse que u serait le traitement normal de la nasale voyelle en

iranien. Et c'est pousser trop loin l'ingéniosité que d'expliquer par cette hypothèse les deux mots arméniens hmut minformém et awgut mprofitm; on n'a aucune raison de croire que ces deux mots soient pris à l'iranien, ou l'on ne rencontre ni l'un ni l'autre; hmut, dont le sens est «versé dans» et qui se construit volontiers avec un génitif (ainsi hmut orsoy "stòàs xυνηγεῖν », Gen., xxv, 37) est sans doute un de ces composés à second terme verbal si fréquents en arménien et doit être coupé h-mut «qui entre facilement», cf. mtanel «entrer», emut «il est entré» et l'autre composé xela-mut "initié"; quant à awgut "profit", qu'il ne faut peutêtre pas séparer de awgnel "aider", le skr. abhigatih, qui ne se trouve pas dans les dictionnaires de Saint-Pétersbourg, n'est pas un terme assez courant pour autoriser à poser un iran. \*abigati-, qui n'est pas attesté non plus. Le traitement de \*mnti- dans un mot arménien emprunté à l'iranien est connu ; on l'a dans le nom d'être divin Spandaramet, emprunté à \*spandaramet d'un dialecte du Nord-Ouest, et qui répond à zd spenta aremaitis (vocalisé spenta armaitis par erreur).

L'hypothèse indiquée page 2, que ve et ve peuvent reposer soit sur . soit sur & suivant les cas, hypothèse fondée sur une simple possibilité paléographique et dont aucune justification de fait n'est ensuite donnée, conduit à expliquer le génitif en -he par une ancienne finale lau- et la forme yezi par علك. c'est-à-dire de partir d'anciens \*-hyo et \*yozi, dont on n'a pas d'autre preuve. Mais, étant donné que la notation brève des voyelles à la fin des mots dans l'Avesta récent, opposée à la notation longue (représentant une scriptio plena) dans les gathas, a toutes chances de reposer sur un fait réel, rien n'empêche d'admettre que la finale -he répond à l'évolution de \*-hya dans la prononciation; la prononciation traditionnelle doit être critiquée; mais elle n'est pas nécessairement dénuée de toute valeur, et, là où elle est linguistiquement possible et même vraisemblable, on ne devra la rejeter définitivement que pour de bonnes raisons. Quant à yezi, on conçoit bien qu'un ancien yazi, avec a précédé de y et suivi d'une syllabe dont la voyelle est i, passe à e; la prononciation traditionnelle yezi s'explique très bien et n'appelle aucune résorme Le dérivé yesnya- ne suppose, pour la même raison, aucune prononciation \*yosno du nominatif yasno, et ce mot, qui figure dans le titre, appelle dès l'abord la critique. M. Andreas y perd, il est vrai, quelques-uns de ces cas de la prononciation o de l'a indo-iranien qu'il recherche avec un soin particulier; un seul de ses exemples fait impression, le gath. fro qui est en effet assez mystérieux.

Un a indo-iranien placé devant m tend à se fermer et à se labialiser en a dans l'Avesta suivant une tendance commune de l'iranien. MM. Andreas et Wackernagel admettent que cette particularité de timbre était déjà notée par un w dans la graphie présassanide de l'Avesta. On peut supposer également qu'elle est le fait des vocalisateurs et qu'ils ne la trouvaient pas indiquée dans leurs originaux. Toute affirmation sur ce point serait téméraire. Mais on s'explique bien que žo ait passé à či et rien n'empêche que la graphie frasčimbana— des vocalisateurs en regard de fraskomba— réponde à une réalité; le doute émis sur ce point par MM. Andreas et Wackernagel semble excessif. On ignore naturellement si cet i est le fait de la langue initiale de l'Avesta ou de la tradition postérieure et des vocalisateurs, mais c'est la réserve fondamentale qu'on est obligé de faire sur tout le détail de la vocalisation de l'Avesta, et il n'y a pas plus lieu de la présenter à ce propos qu'au sujet de n'importe quelle autre particularité.

En somme, si l'on peut trouver les affirmations de l'article trop hardies sur bien des points, la partie critique est en revanche d'une indiscutable solidité: le texte actuel de l'Avesta est le résultat d'un travail très compliqué; l'Avesta n'est pas un document qu'on puisse utiliser immédiatement sans en faire la critique. On ne peut employer en linguistique une forme de l'Avesta qu'après avoir cherché quelle en a pu être la graphie ancienne et qu'après s'être assuré que le fait dont on se sert a dû être noté dans la graphie originale. En posant la théorie avec force et en donnant d'excellents exemples, MM. Andreas et Wackernagel

ont fait faire à la philologie avestique un progrès capital.

Il y aurait lieu d'insister encore sur le commentaire qui est donné du Yasna xxxx; les observations intéressantes y abondent, notamment le rapprochement de gath. vazdvara avec véd. vedhás-. Mais le compte rendu est déjà trop long, et il suffira de signaler l'importance de cette partie du travail.

A. MEILLET.

P. W. Schmidt. Die Mythologie der austronesischen Völker. (Extrait des Mitteilungen der Anthropol. Gesellschaft, t. XXXIX.) — Wien, Anthropol. Gesellschaft, 1909; in-4°, p. 240-259.

Ge travail n'est pas un simple résumé du grand mémoire sur le même sujet que le P. Schmidt a fait paraître dans les Denkschriften de l'Académie des Sciences de Vienne (t. 53); il garde sa valeur propre. Dans son grand travail, l'auteur suit l'ordre strictement géographique et donne quelques conclusions à la fin; ici, il expose ses idées générales sur la mythologie des peuples de l'Indonésie, ou, comme il dit, de l'Austronésie, en citant les faits à mesure qu'ils se présentent pour témoigner en faveur de ses vues. Ici nous retrouvons naturellement le même résultat : présence générale de la mythologie lunaire, asexuée; présence spéciale, dans les îles du Sud-Est, d'une mythologie solaire et sexuelle qui serait empruntée à une race étrangère (Papous?). Le lecteur pourra émettre des doutes sur certaines vues du P. Schmidt, notamment sur sa théorie d'une «dégénérescence» des religions et mythologies «austronésiennes» et sur l'hypothèse (chère à tant de missionnaires) d'un culte primitif d'un Etre suprême; il n'en reste pas moins que les vues du savant ecclésiastique autrichien sont très intéressantes et très «suggestives».

G. HUET.

Commandant D'Ollone. Les DERNIERS BABBARES. — Paris, P. Lafitte, 1911; in-4°.

Le commandant d'Ollone a raconté dans un volume in-4° intitulé Les dernier Barbares, ses deux années de mission en Chine et au Tibet. Le titre indique quel était le but principal de la mission, l'étude des races indépendantes de l'Ouest chinois. Ce livre est destiné au grand public, les résultats scientifiques de la mission devant faire l'objet d'ouvrages spéciaux. Au cours du récit l'auteur ne fait que mentionner ses découvertes, s'étendant sur les plus attrayantes, celles dont l'intérêt artistique ou général est à la portée de tous les lecteurs. Les treize chapitres dont se compose cet ouvrage peuvent se grouper en deux parties, l'une relative aux explorations des territoires Lolo et Miao-Tzeu, l'autre à la traversée du Tibet Nord oriental occupé par les Sifan. La mission composée du commandant d'Ollone, des lieutenants de Fleurelle et Lepage et du maréchal des logis de Boyve, entre en campagne au début de 1907. Elle se sépare à Yunnan-fou : le commandant d'Ollone et M. de Boyve gagnent le Kien-Tchang par une route nouvelle, et de Ning Yuen fou où les attendait le P. de Gnébriant, ils traversent le Ta-Leang Chan, territoire lolo indépendant, et descendent le Fleuve Bleu jusqu'à Souei fou. Pendant ce temps, MM. de Fleurelle et Lepage exploraient la région des Miao-Tzeu indépendants du Kouei Tcheou. La mission de nouveau réunie à Yunnan-fou au mois de septembre, part pour le Tibet. Nous la suivons à travers le Sseu-Tchouan occidental où elle découvre de monumentales sculptures rupestres, et dans sa chevauchée épique au Tibet septentrional et en Mongolie.

Dans ces récits, le commandant d'Ollone, s'interdisant tout commentaire scientifique, donne libre cours à son tempérament de voyageur,

42

tour à tour homme de ressource et de sang-froid, poète, observateur et critique plein de verve. Tel il se montre quand il raconte ses démèlés avec les Lolos soupconneux et farouches, l'embuscade des pirates de Sam-Sa, l'attaque des Tibétains; quand il célèbre avec enthousiasme la prise de possession morale de régions inconnues par l'explorateur, ou décrit la caravane du Koukou Nor et le désert; quand il donne des traits de mœurs ou de caractère, comme au passage du Fleuve Bleu à Ho-Men tch'ang, ou qu'il plaide en faveur de sa thèse favorite sur l'atavisme guerrier de la race jaune. Les descriptions de choses vues, les récits d'événements ou de drames vécus ont, par leur seule vérité, par la justesse d'expression, une grande valeur littéraire. Les qualités d'observation de l'explorateur ont servi l'écrivain. Non content de ne rien laisser échapper de ce qui s'offre librement à sa vue, il montre encore une opiniatreté infatigable dans les investigations les plus difficiles. Merveilleusement secondé par les membres de la mission, il épuise les diverses branches d'étude que comporte la reconnaissance de pays inexplorés : géographie, ethnographie, linguistique, archéologie, etc.

Le chef de la mission prend lui-même la parole pour narrer les expéditions particulières de ses lieutenants, profitant largement de la liberté qui lui est offerte de rendre hommage à leur labeur scientifique, à leur

vaillance et à leur courage.

Des photographies excellentes familiarisent tout de suite le lecteur avec la physionomie des vastes régions parcourues. Ce livre, bien que sans autre prétention que de tracer l'historique de la mission et de peindre le cadre dans lequel elle a évolué, donne un aperçu de ce qu'ont été ses travaux et annonce l'importance des ouvrages techniques où ils seront publiés.

J. BACOT.

# CHRONIQUE

## ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

Le Baessler-Archiv, publication du Musée royal d'Ethnographie de Berlin, est entré dans la deuxième année de son existence, et a reçu des savants l'accueil qu'il méritait. Nous devons donner ici une mention spéciale à son premier fascicule supplémentaire, occupé par les Sprichwörter und Lieder aus der Gegend von Turfan, mit einer dort aufgenommenen Wörterliste, du D' Albert von Le Coq. L'auteur avait eu la bonne fortune de trouver pour interprète un mirab de Kara Khodja, Mémésit (ou Mehemmed Seyyid), connaissant à fond la littérature parémiologique de son pays. Grâce à lui, le Dr. A. von Le Coq a pu réunir plus de 300 proverbes, fort curieux. Il a également recueilli treize poésies en turc oriental; la dernière, assez longue, est un panégyrique de la Mission à laquelle appartenait le savant allemand. Un glossaire étendu et des remarques dialectales complètent cette utile publication. L. B.

— Le 16° Congrès international des Orientalistes se tiendra à Athènes du 7 au 14 avril. Les cartes d'adhérents peuvent être retirées chez M. Ernest Leroux, moyennant le versement de la cotisation (25 francs pour les congressistes, 12 fr. 50 pour les dames qui les accompagneraient, 25 francs pour les dames seules).

#### LA FONDATION DE GOEJE.

#### Communication.

- I. Le conseil de la fondation n'ayant subi aucun changement est composé comme suit: MM. C. Snouck Hurgronje (président), H. T. Karsten, J. A. Sillem, M. Th. Houtsma et C. van Vollenhoven (secrétaire-trésorier).
- II. Le capital de la fondation étant resté le même, le montant nominal est de 19,500 florins hollandais (39,000 francs); en outre, au mois de novembre 1911, les rentes disponibles montaient à plus de 2,500 florins (5,000 francs).

### PÉRIODIQUES.

### Anthropos, vol. VI, fasc. 5:

Paul Cambour. Jeux des enfants malgaches. — Mansour Kyriakos. Fiançailles et mariage à Mossoul. — Prof. Sprater. Das Problem einer internationalen Lautschrift (fin). — C. Hayavadana Rao. The Irulans of the Gingee Hills.

Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, t. X, n° 4, octobre-décembre 1910 :

H. Maspero. Le Protectorat général d'Annam sous les T'ang (suite).
 L'-Col. Bonifacy. Les génies du temple de Thê-lôc.

Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine, 1911, 1" livraison :

E. AYMONIER. L'inscription came de Po Sah. — L. Finot. Sur quelques traditions indochinoises. — G. Coedès. Note sur l'apothéose au Cambodge. — L. Cadère. Note sur un monument cam de la province de Quang-Tri (Annam). — A. Cabaton. Notes sur les sources européennes de l'histoire de l'Indochine. — G. Coedès. Index alphabétique pour le Cambodge de M. Aymonier; 1" partie : Index géographique.

### Imperial and Asiatic Quarterly Review, October 1911:

M. T. Kaderbhov. The Moslem University. — Major J. B. Кеттн. Antiquity and Originality of Hindu Civilization. — Race: Who are the Hindus? — R. F. Сизновм. Essays on Indian Art, Industry and Education. — Prof. Mills. The Pre-Christian Religion in Ancient Persia. — H. Beveridee. Orientals Crossbows. — G. M. Salwey. Japanese Monographs. XV: Formosa. — F. A. Edwards. Early Ethiopia and Songhay.

### Indian Antiquary, October 1911:

C. HAYAVADANA RAO. Early South Indian Finance. — W. Foster.

Governor Richard Bourchier. — H. A. Rose. Contributions to Panjabi

Lexicography, Series III (suite). — R. E. Enthoven. Rajputs and Marathas.

### Journal of the American Oriental Society, vol. XXXI, fasc. 4:

G. P. Quackenbos. The Mayūrāṣṭaka, an unedited Sanskrit Poem by Mayūra. — George A. Barton. On the Etymology of Ishtar. — Roland G. Kent. The Etymology of Syriac dastabīrā. — Max L. Margolis. The Washington MS. of Joshua. — George Sverdrup jr. Letter from the Mahdi Muhammad Ahmad to General C. G. Gordon. — C. E. Conant. Monosyllabic Roots in Pampanga. — J. Dyneley Prince. A Divine Lament (C.T., XV, plates 24-25). — Edwin W. Fay. Indo-Iranian Word-Studies.

### Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, October 1911:

J. George Scott. Buddhism in the Shan States. — A. Govindacarya Svamin. The Pāñcarātras or Bhāgavat-śāstra. — M. Hirschfeld. Recent Theories on the Origin of the Alphabet. — A. Berriedale Keith. The Vedic Ākhyāna and the Indian Drama. — L. C. Hopkins. Chinese Writing in the Chou Dynasty in the light of recent Discoveries. — T. G. Pinches. Tablets from Tel·loh in private Collections. — L. de La Vallée Poussin. Documents sanscrits de la Seconde Collection M. A. Stein (suite). — H. Lüders. The lingual la in the Northern Brāhmī Script. — J. F. Fleet. The 256 Nights of Aśōka.

Miscellaneous Communications. E. Hultzsch. A Second Note on the Bhabra Edict. — A Fourth Note on the Rüpnāth Edict. — Т. К. Laddu. A Note on the above. — J. F. Fleet. Brihaspati and Tishya. — Ratanapunna: Yadanabon: Mandalay. — F. W. Thomas. Saundarananda Kāvya. — K. R. V. R. Dravida Prānāyāma. — G. A. Jacob. Scraps from the Shaddarśana. — W. W. Cochrane. An Ahom (Shan) Legend of Creation. — E. R. Ayrton. The Date of Buddhadāsa of Ceylon from a Chinese source.

## Le Monde Oriental, vol. V, fasc. 2:

K. B. Wiklund. Lapparnas forna utbredning i Finland och Ryssland, belyst of ortnamnen [L'ancienne répartition des Lapons en Finlande et en Russie d'après des noms de lieux]. — K. V. Zetterstéen. Arcangelo Carradori's Ditionario della lingua Italiana e Nubiana edited (suite). — P. Leander. Bemerkungen zu meiner "Hebreisk Grammatik".

### T'oung Pao, vol. XII, nº 3, juillet 1911:

G. Maspero. Le royaume de Champa (suite). — A. Liétard. Essai de dictionnaire lo-lo-français, dialecte A-hi (suite). — L. DE SAUSSURE. Les

origines de l'astronomie chinoise (suite). — G. Hænisch. Bruchstücke aus der Geschichte Chinas unter der gegenwärtigen Dynastie (suite).

Vol. XII, nº 4, octobre 1911:

Suite des articles de MM. MASPERO et LIÉTARD. — H. CORDIER. L'arrivée des Portugais en Chine. — Louis VANHÉE. Problèmes chinois du second degré.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. LXV, fasc. 3:

Ag. Wünsche. Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch (suite). — H. Bauer. Zur Entstehung des arabischen Elativs. — J. Hertel. Die Erzählung vom Kaufmann Campaka [traduction allemande]. — Th. Schreve. Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium [tra uction allemande du Lingsa Schoskyid Nantar tibétain]. — Ch. G. Torrey. Al-Asma'l's Fuhülat aš-Šu'arā'. — O. Rescher. Einiges über die Zahl Vierzig. — Einige Etymologien. — W. Bacher. Zur jüdisch-persischen Literatur. — R. Hartmann. Zum Ortsnamen at-Tajjiba. — M. Horten. Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus? Ein Beitrag zur Kenntnis der Philosophie im Islam. — H. Reckendorf. Der Bau der Semitischen Zahlwörter. — Fr. Schulthess. Die Mardiner Handschrift von Kaltla und Dimna. — P. Haupt. Ikkār und irriš, Landmann. — W. Baudissin. Zu «Esmun».

Kleine Mitteilungen. I. Goldziher. Wohlgeruch des Prophetengrabes.

— H. Stumme. "Süssduftender Tod." — S. V. Oldenberg. "Zum Sindbäd."

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1911.

La séance est ouverte à 4 heures et demie, sous la présidence de M. Senart.

# Étaient présents :

MM. Chavannes, vice-président; Allotte de la Fuÿe, Amar, Aymonier, Bacot, Barrigue de Fontainieu, Basmadjian, Bloch, Boulard, Bourdais, Bouvat, A.-M. Bover, P. Bover, Cabaton, Coedès, Decourdemanche, Delaporte, Dussaud, Fevret, Finot, Foucher, Gauthiot, de Genouillag, Geuthner, Ismaël Hamet, Huart, Mayer Lambert, Liber, Macler, Meillet, Paulhan, J.-B. Périer, Reby, Roeské, Roux, Schwab, Vinson, membres; Thureau-Dangin, secrétaire.

Lecture est faite du procès verbal de la séance du 12 mai. M. Vinson fait observer que le capitaine Roux avait été présenté par MM. Ismaël Hamet et Revillout, non par MM. Vinson et Revillout. Après cette rectification le procès-verbal est adopté.

- M. LE PRÉSIDENT annonce que l'émir Omar, fils d'Abd-el-Kader, assiste à la séance. Il lui souhaite la bienvenue au nom de la Société et rappelle les témoignages d'attachement qu'il a donnés à notre pays.
- M. Visson réclame le scrutin pour l'admission des nouveaux membres présentés et il ajoute qu'il propose qu'il soit à l'avenir régulièrement procédé de même. La motion ne donne lieu à aucune objection.

Sont reçus membres de la Société :

M<sup>11e</sup> D. Menant, présentée par MM. Huart et Bouvat;

M. Potrier, présentée par MM. Huart et Bouvat;

MM. Everett Conant, présenté par MM. Senart et Cabaton; Marcel Cohen, présenté par MM. Meillet et Marçais; Baston, présenté par MM. S. Lévi et Foucher; Virgile Rouger, présenté par MM. Finot et Huber. Deux lettres du Ministère de l'Instruction publique annoncent l'ordonnancement de deux sommes de 500 francs à titre de subvention à la Société pour les 3° et 4° trimestres de 1911.

Conformément à une demande de la Société des Orientalistes russes, communiquée par M. le Président, le service du Journal sera fait à cette société.

Les ouvrages suivants sont offerts à la Société: par M. de Genouillac, Inventaire des Tablettes de Tello conservées au Musée Impérial Ottoman, t. II, a partie; Tablettes de Dréhem et La Trouvaille de Dréhem; — par M. Schwab, au nom de M. Slouchz, La poésie lyrique hébraique contemporaine; — par M. Decourdemanche, Du rapport légal de valeur entre l'or, l'argent et le cuivre (extrait de la Revue d'Ethnographie); — par M. Basmadham, Histoire du Père Élie de Kharpout (extrait de la Revue de l'Orient chrétien); — par le capitaine Roux, Nouvelle méthode pratique de lecture annamite et La Réforme des Conseils de guerre; — par M. Bouvar, au nom de M. Ismaël Hamet, Chroniques de la Mauritanie sénégalaise traduites de Nacer-Eddine.

M. René Dussaud signale l'intéressant graffite nabatéen découvert par les PP. Jaussen et Savignac, au cours de leur seconde mission en Arabie, et publié par eux dans Revue Biblique, 1911, p. 273-275. M. Dussaud estime que la date de ce graffite ne doit pas être lue 35 ou 36, mais "en l'an 37 de Rabbel", ce qui entraîne à modifier l'hypothèse communément admise qui faisait concorder la constitution de la province romaine d'Arabie avec la mort de Rabbel II et la disparition du royaume nabatéen. Dans le graffite en question, il s'egit évidemment de Rabbel II dont l'an 37 tombe en 107/108 de notre ère. Comme la province romaine d'Arabie fut constituée par Trajan en 106, nous avons ici la preuve que la décision impériale ne fut pas prise à l'occasion de la mort de Rabbel II. Ce dernier, se retirant en Arabie, a continué à régner sur un royaume amoindri. Dès lors, il n'y a aucune difficulté à admettre, comme M. Dossaud a cru pouvoir l'établir il y a une dizaine d'années, qu'un roi de Nabatène, du nom de Malikou, ait succédé à Rabbel II.

M. Vinson fait une communication sur un "phénomène temporaire " dans la phonétique dravidienne.

La séance est levée à 6 heures.

### ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL.

### UN FAIT TEMPORAIRE DE PHONÉTIQUE EN DRAVIDIEN.

La constance des lois phonétiques est, pour l'École allemande des néo-grammairiens, un principe absolu et fondamental; mais on ne se rend pas bien compte de ce qu'ils entendent par là. S'ils veulent dire que certains phénomènes, certains changements sont propres à tels ou tels groupes d'idiomes et caractérisent des familles différentes, c'est un fait évident et incontestable; si cela signifie que les mêmes évolutions doivent se produire dans toutes les langues congénères, cela n'est exact que si ces langues se trouvent dans les mêmes conditions.

Le latin li et les diminutifs en culus, culum deviennent dans les langues romanes l'mouillée : cf. goupil pour vulpeculus, moglie et molher pour nulier; mais en français l'mouillée est devenue y (paille prononcé paye) tandis qu'en espagnol il évoluait en une aspirée forte : la jota (mujer, hijo, paja). A ce propos je citerai un intéressant exemple où cette évolution est prise sur le vif : le basque a emprunté à l'espagnol le mot miroir n'izpillu, aujourd'hui espejo, de speculum, mais dans la même langue y initial varie en j français dans le dialecte extrême du Nord-Est et en jota dans les dialectes espagnols; on sait qu'en français l'i consonne latin est devenu j.

Je me propose de signaler ici un phénomène d'altération phonétique dans les langues dravidiennes, particulier au tamoul et temporaire, si j'ose m'exprimer ainsi, en ce sens qu'il se rencontre seulement chez les poètes classiques, c'est-à-dire à l'époque moyenne de la langue. On sait que les langues dravidiennes littéraires s'écrivent avec des alphabets empruntés aux écritures du Nord, auxquels on a ajouté quelques signes pour représenter des consonnes particulières à ces langues; les alphabets malayala, canara et télinga sont calqués sur l'alphabet sanskrit, de sorte qu'ils peuvent servir à écrire des textes dans le vieil idiome classique du Nord : le premier exemplaire des Védas qui soit parvenu en France et qui a été envoyé en 1739 par les jésuites français missionnaires dans l'Inde est en caractères télingas; on peut le voir à la Bibliothèque nationale. Mais l'alphabet tamoul quoique de même origine est bien disférent et ne saurait servir à écrire le sanskrit; il a été très ingénieusement composé par des grammairiens qui appartenaient à l'école Aindra et qui étaient des observateurs habiles et intelligents qui avaient le sentiment très exact de la phonétique spéciale à cet idiome : plusieurs signes ont deux ou trois prononciations différentes, mais le lecteur n'est jamais embarrassé parce que ces prononciations dépendent de la position du caractère dans l'expression graphique du mot.

L'alphabet comprend douze voyelles et dix-huit consonnes; les grammairiens indigènes partagent ces dix-huit consonnes en trois catégories de six lettres chacane : les fortes, les douces et les moyennes. Les moyennes sont y, r, l, v, r, l; leur prononciation n'offre pas de difficultés, cependant r accompagné d'une voyelle et l muet doivent être mouillés à leur commencement, c'est-à-dire précédés d'un petit i furtif : kal «pierre» et porul «substance» se prononcent à peu près kail et poirul. Les douces sont  $n, \bar{n}, n, n, m, n'$ ; la dernière se prononce mouillée comme le l de la série précédente.

Quant aux fortes, la première, la troisième et la cinquième représentent k et g, t et d, t et d, p et b; ces lettres sont fortes quand elles sont initiales ou doublées, douces quand elles sont simples ou précédées de la nasale de leur ordre; ainsi le sanskrit danta devient tandam.

La seconde forte se prononce ç quand elle est simple, c (tch) quand elle est double et j (dj) quand elle est précédée de la nasale correspondante. La sixième consonne forte est un r fort, jamais mouillé, mais muette, elle se prononce t mouillé comme l, doublée comme t dont le premier est mouillé; précédée de n' elle se prononce nd où le n est mouillé : j'indique ces mouillements par le signe minute. On a dit que ces deux derniers groupes se prononçaient ttr et ndr, mais il y a là, à mon avis, une illusion d'acoustique : les dentales tamoules que les Anglais transcrivent volontiers th, sont proprement des dentales extrêmes produites par le contact de l'extrémité de la langue avec le bord des incisives; dans ce mouvement la colonne d'air est resserrée et frôle le palais, ce qui amène le mouillement, mais la langue peut avoir un léger mouvement vibratoire analogue à celui qui donne naissance au r.

La prononciation des voyelles n'offre rien d'extraordinaire, ai se prononce ei à toutes les syllabes autres que la première. Mais é long, é bref, é long, o bref sont toujours précédés dans la prononciation, les deux premiers d'un y, les deux seconds d'un w; cette particularité n'a rien de surprenant et bien d'autres langues en offrent des exemples : l'é roumain initial se dit ye, et, en anglais, one et ses dérivés à l'exception de only sont toujours précédés dans le langage courant d'un w qui ne s'écrit pas. Il faut remarquer qu'en tamoul é initial prononcé ye correspond à ya et même à ya dans les pronoms indéfinis; y-a-t-il là un affaiblissement de l'a? C'est au moins le cas des mots sanskrits commençant par ya et tran-

scrits é, par exemple yantra qui devient endiram "machine". Les mêmes phénomènes se produisent en malayâla et en télinga et aussi, mais moins généralement, en canara et en tulu; on y écrit même l'y adventice et le w représenté par v. Les idiomes non littéraires ne paraissent pas connaître cette prononciation et il faut noter qu'ils sont parlés au Nord-Est ou à de hautes altitudes.

A ce propos j'ai relevé dans les vieux poètes tout une série de mots écrits avec yd initial, dont la plupart se prononcent et s'écrivent aujourd'hui sans y:

yákkei, lien, corps. yádu, mouton. yánar, beanté, fertilité. yándu, année. yáppu, lien, poème yámei, tortue. yári, perte. yâlam, (nom d'un arbre.)
yājal, termite.
yāj, luth.
yāli, lion.
yār'u, rivière.
yāntai, éléphant.

La plupart de ces mots ont aussi des formes sans y dans la langue écrite, surtout en prose. Dans le tamoul vulgaire parlé de nos jours, quatre seulement sont restées en usage, ce sont adu "mouton", ame "tortue", ar'u "rivière" et ane "cliphant"; ces quatre mots se retrouvent dans les langues congénères qui ont été littérairement cultivées, cependant en tulu "tortue" se dit eme. L'étymologie de ces divers mots est difficile à établir, cependant yali «lion» pourrait être rapproché de nali et ñamali "chien"; yakkei et yappu se rattachent à une racine ya long, signifiant "lier, attacher" et subjectivement "être lié, être attaché"; peut-êtro est-ce la même racine a qui a pris le sens de «devenir», "s'achever", "s'accomplir". Il y a en tamoul, entre cet à long et iru « demeurer, se placer», la même disférence qu'entre blu et as en sanskrit ou plutôt qu'entre ser et estar en espagnol. Dans la liste ci-dessus, les deux mots yappu et yaj, n'ont pas la forme sans y, mais il y a un mot appu'qui veut dire "coin, fente", mais la parenté est donteuse. Andu mannéem se rencontre sans y dans le dispositif en prose d'inscriptions anciennes.

A ces mots il faut ajouter les expressions pronominales et adverbiales yân «moi», yâm «nous», yâr «qui» et «quiconque», yâdu «quoi» et «quoi que ce soit», yâvan «lequel» et «qui que ce soit», yângu «où» et «partout». En prose et dans la conversation, on dit: âr pour yâr, yân et yâm font aussi nân et nâm, mais leurs formes adjectives sont en et en et dans la conjugaison ils deviennent an et ên d'une part, et de l'autre

am et ân, êm, ôm; les autres pronoms cités ci-dessus ont des formes en é bref, excepté yar qui est prononcé partout aujourd'hui àr.

Si l'on consulte les dictionnaires tamouls les plus complets et notamment celui de la mission de Pondichéry qui est encore malgré tout le meilleur, on observera que tous les mots commencant par y sont des mots d'emprunt à l'exception de ceux en yd dont nous venons de

parler.

On peut donc poser en principe que la semi-voyelle palatale n'est jamais initiale en tamoul et en dravidien primitif; pourquoi donc certains mots en à long ont-ils pris un y prosthétique, au moins pendant la période movenne de la vie historique du tamoul? On pourrait supposer que le é est primitif et qu'il s'est changé en ya puis en a, à cause des formes pronominales, mais cette hypothèse est inadmissible : d'abord en phonétique générale je ne crois pas que jamais a ait été précédé de é ; d'ailleurs l'ensemble des idiomes dravidiens montre que le à long est primitif : le pronom de première personne se rapporte certainement au démonstratif éloigné a d'où vient également l'interrogatif indéfini. Il faut admettre qu'il y a eu un double courant : dans les expressions les plus usuelles à s'est à la fois abrégé et adouci en é prononcé en ye, tandis que pour les autres l'affaiblissement s'est borné à un mouillement initial, qui, n'étant pas organique, n'a pas persisté dans le langage populaire. Le basque que je cite, peut-être trop volontiers, nous offre un exemple remarquable de l'instabilité et de l'adventicité du y initial; les radicaux verbaux comme yan "manger", yakin "savoir", yoan "aller" perdent leur y dans les conjugaisons : dakit nje le saisn, noa nje vaisn, etc.

Julien Vinson.

### SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1911.

La séance est ouverte à 4 heures et demie sous la présidence de M. Senart.

Étaient présents :

MM. Chavannes, vice-président; Allotte de la Füüe, Barrique de Fontainieu, Basmadjian, Bloch, Bourdais, Bouvat, A.-M. Bover, P. Boyer, Cabaton, Cordier, Decourdemanche, Delaporte, Deny, Devèze, Febrand, Finot, Foucher, Gauthiot, de Genouillag, Halévy, Huart, Lacôte, Mayer Lambert, S. Lévi, I. Lévy, Liber, Meillet, Nau, Nicolas, Pelliot, Périer, Pognon, Reby, Roeské, Schwab, Vinson, Vissière, membres; Thureau-Dangin, secrétaire.

Le procès-verbal de la séance du 10 novembre est lu et adopté.

Sont reçus membres de la société:

MM. Khairallah présenté par MM. Huart et Gaudefroy-Demombynes; Henri Carbon présenté par MM. Basset et Ferrand.

Le Conseil vote une subvention de 500 francs pour le dernier volume paru de l'ouvrage du comte de Castries, Les sources inédites de l'histoire du Maroc, et une subvention de 250 francs pour un volume à paraître de M. Delaporte (Études d'épigraphie araméenne).

Les Actes du jubilé de l'Université de Genève sont déposés sur le bureau par M. Chavannes qui avait représenté la Société aux cérémonies de ce jubilé en 1909.

M. Chavannes annonce que le commandant de Bouillane de Lacoste offre à la Société les estampages des inscriptions turques de l'Orkhon qu'il a rapportés de sa mission en Mongolie. Ce don est accepté avec reconnaissance.

Le Conseil procède au renouvellement de la Commission du Journal : les membres sortants sont réélus.

- M. Halévy expose les faits principaux qui ressortent de l'étade des nouveaux papyrus d'Éléphantine publiés par M. Sachau. Il signale en autres faits le caractère polythéiste qu'aurait eu, d'après ces documents, la religion pratiquée par les Juiss d'Éléphantine.
- M. Nau fait remarquer qu'il faut distinguer les Juifs des Éphraïmites et des Samaritains auxquels ils se trouvaient mélangés. L'observation de M. Halévy, valable pour les Éphraïmites et les Samaritains, ne s'appliquerait pas, d'après M. Nau, aux Juifs adorateurs de Yahô (1).
- M. Gauthiot signale que l'un des manuscrits sogdiens rapportés par la mission Pelliot porte encore, par une heureuse fortune, la mention du lieu où il a été écrit. Il s'agit du document inventaire, n° 3511°, qui se termine entre autres par ces mots: .....np'yšty znn pwst'k 'wy ywmt'nčw knôyh...., c'est-à-dire «....rédigé ce sūtra en la ville de Xumdān....». Or Xumdān est connue grâce aux historiens et géo-

<sup>(1)</sup> Voir l'annexe au procès-verbal.

graphes arabes et byzantins et grâce à l'inscription nestorienne de Singan-fou; c'est le nom occidental (iranien?) de l'ancienne capitale chinoise elle-même, de Tch'ang-ngan, aujourd'hui Si-ngan-fou.

La séance est levée à 6 heures.

### ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL.

### LES NOUVEAUX PAPYRUS D'ÉLÉPHANTINE.

Le monde savant doit à M. Edward Sachau, de Berlin, la déconverte bistorique la plus merveilleuse relative au v' siècle avant notre ère. Les nouveaux papyrus d'Éléphantine, qu'il vient de publier d'une manière splendide après une étude approfondie de quatre ans, dévoilent à nos veux une masse de faits authentiques qui concernent la vie et l'organisation de cette communauté juive d'Éléphantine dont les papyrns antérieurement trouvés dans cette localité nous ont fait connaître les tribulations lors de la destruction de leur sanctuaire ou Agora (אגורא ) par les intrigues des prêtres d'Hnoum, dieu égyptien à tête de bélier, et projettent un jour insoupçonné sur diverses époques sombres de l'évolution re igieuse d'Israël aux temps bibliques en nous faisant connaître exactement quelle était la religion du parti polythéiste contre lequel les prophètes monothéistes de Yahwe n'ont cessé de polémiser dans les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous. A ces hautes époques déjà, Israël a été, si je puis m'exprimer ainsi, une nation internationale, apte à vivre dans les milieux étrangers et à s'assimiler les éléments des civilisations nouvelles qui l'abordaient de tous les côtés et à leur renvoyer, à son tour, les riches notions de droit, de fraternité humaine et de pureté morale mises sous l'égide d'un monothéisme spirituel et éclairé.

Le plus ancien document juif d'Éléphantine date du règne de Darius I<sup>\*\*</sup> (522-486), et la série continue pendant le règne de ses successeurs : Xerxès I<sup>\*\*</sup> (486-465), Artaxerxès I<sup>\*\*</sup> (465-424), Darius II Natus (423-404) et Xerxès II, sous lequel éclata la grande révolte égyptienne qui n'a été yaincue que par son successeur Artaxerxès II (361-338,

conquête d'Égypte en 345).

Les Juis d'Éléphantine formaient une colonie militaire de gardes-frontières contre la Nubie. Ils étaient groupés sous des bannières perses dirigées par des officiers dont elles portaient le nom. La plupart d'entre eux sont d'origine perse. Des deux autres, l'un est babylonien, l'autre, à ce qu'il semble, araméen. A côté de leur service de gardes-frontières, ces Juis exerçaient l'agriculture, le commerce et divers métiers manuels. Ils se trouvaient visiblement dans un état de prospérité remarquable.

Leur Agora datait des temps des rois égyptiens. Lorsque Cambyse conquit l'Égypte il détruisit systématiquement les temples égyptiens, mais ménagea le temple juif; mais je ne crois pas que les sacrifices de bestiaux aient souvent été offerts dans ce sanctuaire, par crainte des Égyptiens qui adoraient les animaux domestiques (1). La cinquième année de Darius, un haut fonctionnaire juif nommé Hanani leur apporta la nouvelle que par son entremise le grand roi avait donné ordre au gouverneur d'Égypte, Aršam, de permettre aux Juiss d'Éléphantine de célébrer la Pâque, évidemment par des sacrifices sanglants, conformément aux prescriptions de la loi. Il va sans dire que les Juifs profitèrent de cette permission aussi rare et accomplirent les sacrifices songlants. Cette imprudence feur coûta cher. Pendant l'absence du gouverneur Aršam, les prêtres de Hnoum gagnèrent son substitut provisoire Napian et démolirent de fond en comble le sanctuaire juif. Les démarches faites par les chefs de la communauté pour pouvoir rebâtir le temple avec le privilège des sacrifices sanglants échoua; ce que voyant, ils essayèrent d'obtenir au moins la permission de le reconstruire, sous l'obligation de n'y pratiquer que des offrandes non sanglantes, des oblations, des libations et de n'y brûler que de l'encens. Nous ignorons le résultat. En tout cas, il n'auraient pas réussi pour longtemps, car la révolte égyptienne survenue peu de temps après n'a pas manqué de donner un coup mortel à la communauté juive d'Éléphantine fidèle au gouvernement perse.

<sup>(1)</sup> Cf. Exode, y111, 22.

nissent un nom divin composé: Hérembéthel (מְשֶׁמְבֵּיחָאֵל) et Ésbéthel (מְשֶׁמְבֵּיחָאֵל). L'explication de ces noms est donnée dans la Revue sémitique d'Octobre. Ici je me contente d'annoncer le résultat de mes réflexions sur ces étranges révélations: je suis arrivé à la conclusion que nous sommes en présence de la religion pagano-israélite de la haute époque biblique, religion contre laquelle la Thora et les prophètes eurent de longs et rudes combats à livrer avant d'amener le yahwéisme national à devenir le monothéisme pur adaptable à l'humanité universelle.

La communauté d'Éléphantine a su conserver une onomastique hébraïque d'une fraicheur étonnante; les noms étrangers sont plus rares.

Elle a apporté de son pays l'amour des belles-lettres, surtout de la littérature populaire. Des romans moralisants y furent composés pour l'instruction de la jeunesse. Quoi de plus inattendu que la découverte chez eux, au v' siècle avant J.-G., d'une grosse partie du roman d'Achikar que le philosophe voyageur Démocrite aurait réuni, d'après Clément d'Alexandrie, avec son ouvrage de sentences morales! Or les sentences d'Achikar montrent de nombreuses traces des livres sapienciaux bibliques que la critique moderne relègue d'office à l'époque macchabéenne. Voilà le besoin de vérifier à nouveau les résultats qu'on croyoit déjà à l'abri de toute contestation. Il y a même des gens qui ont osé affirmer que les études bibliques étaient déjà épuisées!

Ensin cette intéressante communauté nous a montré son amour pour l'histoire en traduisant en araméen la grande inscription trilingue de Darius gravée sur le rocher de Bisoutoun. Une traduction séparée de cette inscription ne se trouve nulle part en Asie; il est donc a priori évident que ce n'est pas Darius I<sup>ee</sup> qui l'aurait fait faire, et envoyée ensuite à la colonie juive sur la frontière d'Éthiopie; le but de vulgarisation eût été mieux servi par une traduction en langue égyptienne que les Juis comprenaient sans aucun doute.

J. HALÉVY.

### JUIPS ET SAMARITAINS À ÉLÉPHANTINE (1).

Il convient de remarquer que la colonie juive semble tirer son origine de mercenaires recrutés en Palestine par quelque roi égyptien pour

<sup>(1)</sup> Nous donnons le nom de «Juis» à ceux qui prennent eux-mêmes ce nom, table 1-2, ligne 22; t. 12, l. 12; ils adoraient Yahô, «le Dien du ciel», t. 1-2, l. 27-28; t. 12, l. 3 et passim. On trouve leur dénombrement,

combattre les Éthiopiens. Ces mercenaires palestiniens ne faisaient donc certainement pas partie de l'élite de la nation, surtout si l'élite avait déjà été déportée en Médie. Les coutumes de ces mercenaires ne nous permettent pas de préjuger de celles de la nation; elles sont peut-être seulement celles que stigmatisaient les prophètes. De plus, les Juifs étaient mélangés d'Ephraïmites et même de Samaritains, et ces derniers sont sans doute seuls responsables des cultes idolâtriques dont nous trouvons trace à côté du culte de Yahô. Par exemple, le papyrus 18 nous donne les noms de tous les Juifs, hommes et femmes, qui payaient deux sicles chacun pour le culte de Yahô. Il ne peut y avoir plus de 123 noms ou 246 sicles, ce qui correspond bien au total 12 kérechs 6 sicles (à 20 sicles par kérech (1) qui est donné à la fin. Mais Iédoniah, qui était l'ethnarque des Ephraïmites et des Samaritains aussi bien que des Juifs, nous apprend, au même endroit, qu'il a encore reçu 7 kérechs pour Ašambéthel et 12 pour 'Anathbéthel, dont le détail se trouvait sans doute sur d'autres papyrus. Ceci nous montre qu'à côté des 123 Juifs (hommes et femmes) se trouvaient 190 Éphraïmites et Samaritains (en calculant aussi à deux sicles par tête). Ils vivaient en bonne intelligence, puisqu'ils adressaient leurs réclamations simultanément à Samarie et à Jérusalem, mais les Samaritains n'en sont pas moins seuls responsables de leurs idolâtries et il ne faut pas les attribuer gratuitement aux sectateurs de Yahō. L'armée comptait certainement, en sus de cette garde nationale d'environ 80 «guerriers» juis et 150 Samaritains, quelques milliers

en l'an 419-418: « Voici les noms du groupe juif qui a donné l'argent pour le Dieu Yahô, chacun deux sicles d'argent», t. 17-20. Ils étaient alors, hommes et femmes, au nombre de 123. L'dyopd (temple) de Yahô, détruit par les Égyptiens, leur appartenait. — Nous appelons « Samaritains» ceux qui adoraient des dieux de Béthel, afin de les rattacher clairement à Samarie et à Ephraîm Ils se donnent le nom d'Araméens, t. 15, pap. 29, l. 1-2; t. 26, pap. 27, l. 2-3; t. 32, pap. 36, l. 2; t. 34, pap. 35, l. 2; t. 60, 3, l. 2, 4, l. 2, mais ce nom est trop général pour notre but. Ils habitent en général Syène, et non Éléphantine, où demeure cependant l'un d'eux, qui jure par Harambéthel (le temple de Béthel?), t. 26, pap. 27. — Il est possible d'ailleurs que les Araméens de l'Est aient formé la majorité des peuples transportés en Samarie par les Assyriens, IV Rois, xvii, 24; l Esdras, iv, 2, 9. Les Samaritains étaient polythéistes, IV Rois, xvii, 29-34.

(i) A l'époque achéménide, le sicle fort (ou darique argent forte) pesait 5 gr. 2/3, et il y avait vingt sicles argent (et non dix, comme l'a supposé M. Sachau) dans un kéroch (ou darique d'or); cf. J.-A. Decourdemanche, Traité pratique des poids et mesures des peuples anciens, Paris, 1909, p. 17,

lignes 5 et 27-28.

d'autres soldats, parmi lesquels des Araméens de Médie et d'Élymaïde, où s'était trouvée longtemps l'élite de la nation juive; ce sont ces derniers qui ont apporté de Médie l'histoire d'Ahigar et la traduction de l'inscription de Béhistoun (1).

F. NAU.

# NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE (2).

#### Livres.

Abdur Rahim. The Principles of Muhammedan Jurisprudence according to the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali Schools. - London, Luzac and Co., s. d.; in-8°. [Ed.]

Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1911. -

S. l. 1911; in-fol. [Gouvernement de l'Inde.]

Annual Report of the Archæological Survey of India. Frontier Circle, for 1910-11. - Peshawar, Government Press, 1911; in-fol. [Gouvernement de l'Inde.]

Annual Report of the Director-General of Archeology for the year 1908-09. Part I. Administrative. - Calcutta, Superintendent Government Printing, India, 1911; in-fol. [Gouvernement de l'Inde.]

\*Annual Report of the Smithsonian Institution, 1909. - Washington

City, 1910; in-8°.

\*Archwological Survey of India. Annual Report, 1907-1908. -- Calcutta, Superintendent Government Printing, 1911; in-4°.

(1) Tous les documents araméens d'Éléphantine doivent donc être distribués en deux classes : 1° documents du groupe juif ; 2° documents araméens païens dont le plus grand nombre pourra sans doute prendre le nom de documents samaritains, tandis que quelques-uns (au moins Ahiqar et la traduction de l'inscription de Béhistoun) pourront être revendiqués pour les Araméens de

(9) Les publications marquées d'on astérisque sont celles qui sont reçues par voie d'échange. Les noms des donateurs sont indiqués à la suite des titres : A. = auteur; Ed. = éditeur; Dir. = Direction d'une Société savante, d'un établissement scientifique ou d'une revue; M. I. P. = Ministère de l'Instruction

publique.

Basmadjian (K. J.). Essai sur l'histoire de la littérature ottomane. — Constantinople, B. Balentz, 1910; in-8°. [A.]

Behari Lal Sastri. The Thesaurus of Knowledge divine and temporal, or The Vedas and their Angas and Upangas. Volume I. — Lahore, Union

Steam Printing Works, 1911; in-8°. [A]

\*Bibliotheca Buddhica. XIII, Mahavyapatti, éd. Minayerf, fasc. m. — XIV, Kuan-ši-im Pusar. Eine türkische Übersetzung des xxv. Kapitels der chinesischen Ausgabe des Saddharmapundarika. Herausgegeben und übersetzt von W. Radloff. — Saint-Pétersbourg, Académie

Împériale des Sciences, 1911; in-8°.

\*Bibliotheca Indica. New Series. No. 1187: The Suryya Siddhanta..., fasc. 1. — No. 1216: Mahābhāsya pradipoddyota..., vol. III, fasc. x. — No. 1219: The Muntakhab-al-Labāb of Khāfī Khān..., part III, fasc. 1. — No. 1221: Avadāna Kalpalatā..., vol. I, fasc. vii. — No. 1222: Gobhila Pariçista, first Part..., second Edition. — No. 1223: Baudhāyana Srauta Sūtram..., vol. II, fasc. iii. — No. 1224: Çatasahāsrika-Prajñā-Pāramitā..., part I, fasc. xiii. — No. 1226: Six Buddhist Nyāya Tracts in Sanskrit... No. 1227: Çrī Çāntinātha Caritra..., fasc. ii. — No. 1228: The Upamitibhavaprapañcā Kathā..., fasc. xiv. — No. 1229: Caturvargacintāmani..., vol. IV, fasc. ix. — No. 1230: Grihyasangraha..., second Edition. — No. 1235: Nityācārapradīpaḥ..., vol. II, fasc. iii. — No. 1236: Çrī Çāntinātha Caritra..., fasc. iii. — Calcutta, 1909-1910; in-8°.

Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques, 176° et 177° fasc. : Institution de la religion chrétienne de Calvin, texte original de 1541, réimprimé sous la direction de Abel Lefranc par Henri Chatelain et Jacques Pannier. — 191° fasc. : Maurice Brillant. Les Secrétaires athéniens. — 192° fasc. : Robert Latouche. Mélanges d'histoire de Cornouaille (v'-x1° siècle). — Paris, Honoré Cham-

pion, 1911; in-8°. [M. I. P.]

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 104 : Pierre Jouguet. La Vie municipale dans l'Égypte romaine. — Paris, Fontemoing et Gia, 1911; in-8°. [M. I. P.]

Brandstetter (Renward). Gemeinindonesisch und Urindonesisch. - Lu-

zern, E. Haag, 1911; in-8°. [A.]

Calloc'h (Le P. J.). Congo français. Vocabulaire français-gmbwagagbanziri-monjombo, précédé d'éléments de grammaire;

- Vocabulaire français-ifumu (batéké), précédé d'éléments de gram-

maire. Préface de A. MELLET;

 Vocabulaire français-sango et sango-français, langue commerciale de l'Oubangui-Chari, précédé d'un abrégé grammatical;

Vocabulaire français-gbéo, précédé d'éléments de grammaire.

Paris, Paul Geuthner, 1911; 4 vol. pet. in-8°. [Éd.]

Castagné (Joseph). Les Monuments funéraires de la steppe des Kirghizes, avec 28 planches et 77 figures. — Saint-Pétersbourg, 1911; in-4°.

Castries (Comte Henry de). Les sources inédites de l'histoire du Maroc. Première série : Dynastie saadienne (Archives et Bibliothèques de France,

t. III). - Paris, Ernest Leroux, 1911; gr. in-8. [A.]

Catalogue des cartes et plans publiés par le service géographique de l'Indochine, 1er janvier 1911. — S. l. n. d.; pet. in-fol. [M. I. P.]

\*Catalogus der Koloniale Bibliothek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. — 3° Opgave van Aanwisten. — 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911; in-8°.

Code du Grand Vizirat, par Loutei Расна, ministre de Soliman le Magnifique. Édité par le P. L. Снекно, S. J. — Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1911; in-8°. [Éd.]

Comptes rendus de la Bibliothèque impériale publique depuis 1904. -

Saint-Pétersbourg, 1911; gr. in-8°. [Dir.]

Comte (Auguste). L'Islamisme au point de vue social. Textes... publiés par Christian Cherfils. — Paris, Albert Messein, 1911; in-16. [Éd.]

Conant (Carlos Everett). Monosyllabic Roots in Pampanga (Extrait).

Chicago, 1911; in-8°. [A.]

Condier (Henri). La Politique coloniale de la France au début du second Empire (Indo-Chine, 1852-1858). — Leide, E. J. Brill, 1911; gr. in-8°. [A.]

— L'Itinéraire de Marco Polo en Perse (Extrait). — Paris, Alphonse

Picard et fils, 1911; in-8°. [A.]

— Lao-Tseu. — Châlon-sur-Saône, E. Bertrand, 1911; in-12. [A.]

DINESH CHANDRA SEN. History of Bengali language and Literature. A series of lectures delivered as Reader to the Calcutta University. — Calcutta, published by the University, 1911; in-8°. [Dir.]

Eisler (Dr. Robert). Zu den englischen Grabungen bei Siloam und unter der Omar-Mosche in Jerusalem (Extrait). — Frankfurt, 1911; in-8°. [A.] Gazetteers. Bengal District Gazetteers: Midnapore, by L. S. S. O'Maller; Bhagalpur, by J. Byrne. — Calcutta, The Bengal Secretariat. Book Depot, 1911; in-8°.

Burma Gazetteer : Thayetmyo District, vol. A. - Rangoon, Govern-

ment Printing, 1911; in-8°.

Central Provinces District Gazetteers: Buldana District. — Drug District.

Volumes A, Descriptives, edited by A. E. Nelson. — Calcutta, Baptist Mission Press, 1910; 2 vol. in-8°.

District Gazetteer of the United Provinces: vol. X: Mainpuri, by E. R. Neave; vol. XI: Etawoh, by D. L. Drake-Brokeman; vol. XXXVI: British Gahrwal, by H. G. Walton. — Allahabad, F. Luker, 1911; 3 vol. in-8°.

Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: vol. IV: Noakhali, by J. E. Webster; vol. XI: Jalpaiguri, by John F. Gruning. — Allahabad, 1911; 2 vol. in-8°.

Eastern Bengal District Gazetteers: Tippera, by J. E Webster. — Allahabad, at the Pioneer Press, 1910; in-8°.

Punjab States Gazetteer: vol. VIII: Simla Hill States, 1910. — Lahore, 1911; pct. in-4°. (Gouvernement de l'Inde),

Genavel (A. J.). As-Samou'al aou Wafa al-Arab (Samuel ou la Fidélité des Arabes, drame en quatre actes, en arabe). — Le Caire, Imprimerie Al-Ahram, 1909; in-8°. [A.]

— Λbtâl al-Hourriya (Les Héros de la Liberté, en arabe). — Le

Caire, Imprimerie Al-Ma'ârif, s. d., in-8°. [A.]

HACKIN (J.). L'Art tibétain. Collection de M. J. Bacot exposée au Musée Guimet. Introduction de M. Jacques Bacor. — Paris, Paul Geuthner, 1911; in-18. [Don du Musée Guimet.]

Hamet (Ismaël). Chroniques de la Mauritanie sénégalaise. Nacer Eddine. Texte arabe, traduction et notice. — Paris, Ernest Leroux,

1911; in 8°. [A.]

HARPER (Robert Francis). Assyrian and Babylonian Letters belonging to the Kouyunjik Collections of the British Museum. Parts X and XI. — The University of Chicago Press, s. d.; 2 vol. in-8°. [Dir.]

Horae Semiticae, Nos. V, VI, VII. The Commentaries of Isho'dad of Merv..., edited and translated by Margaret Dunlop Gisson. In three Volumes, with an Introduction by James Rendel Harris. — Cambridge, at the University Press, 1911; 3 vol. pet. in-4°. [Université de Cambridge.]

Humbert (Paul). Le Messie dans le Targum des Prophètes (Extrait).

- Lausanne, Imprimeries Réunies (S. A.), 1911; in-8°. [A.]

Jérusalem sous terre. Les récentes fouilles d'Ophel, décrites par H. V. London, Horace Cox, 1911; in-4°. [Don de la Revue The Field.]

Kalidasa's Meghaduta, edited from Manuscripts with the Commentary of Vallebhadeva, and provided with a complete Sanskrit-English Vocabulary, by E. Hultzsch. — Printed and published under the Patronage of the Royal Asiatic Society, London, 1911; in-8°. [Dir.]

LABOURT (J.), et BATIFFOL (P.). Les Odes de Salomon. Une ode chrétienne des environs de l'an 100-120. — Paris, J. Gabalda et Cit, 1911; in-8°. [Éd.]

LARKIN (T. J.). A Collection of Antique Chinese Rugs. - London,

T. J. Larkin, 1910; in-8°.

List of Sanskrit and Hindi Manuscripts purchased by order of Government and deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1909-1910. — Allahabad, W. C. Abel, 1911; in-8°. [Gouvernement de l'Inde.]

\*Livre d'or de l'Institut Égygtien, publié à l'occasion du cinquantenaire de l'Institut Égyptien. — Le Caire, Imprimerie M. Roditi et C'e, 1911;

in-8°.

Madrolle. Chine du Nord et vallée du Fleuve Bleu. Corée. 2° édition. —

Paris, Hachette, 1911; in-18. [Éd.]

Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, sous la direction de M. É. Chassinat. XXIII. Le quatrième livre des Entretiens et Épîtres de Shenouti, publié par M. Émile Chassinat. — XXIV. E. Chassinat et Palanque. Une campagne de fouilles dans la nécropole d'Assiout. — XXX. Magneta. El-Mawa'iz wa'l- l'tibar, texte arabe édité par M. Gaston Wiet, I, 1. — Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'Archéologie orientale, 1911; 3 vol. gr. in-4°. [M. I. P.]

Mischlich (A.). Lehrbuch der Hausa-Sprache. — Berlin, Georg Reimer, 1911; in-8°. [Don du Séminaire des Langues Orientales de Berlin.]

\*Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen, Jahrgang XIV.

- Berlin, Georg Reimer, 1911; 3 vol. in-8°.

MOULTON (James Hope). Early Religious Poetry of Persia. — Cambridge, at the University Press, 1911; in-16. [Dir.]

MÜLLER (F. W. K.). Uigurica, II. - Berlin, Georg Reimer, 1911;

in-4°. [A.]

Monk (S.). Manuscrits hébreux de l'Oratoire à la Bibliothèque Nationale de Paris. Notices inédites (publiées par M. M. Schwab et tirées à part). — Francfort-sur-le-Mein, J. Kauffmann, 1911; in-8°. [Don de M. Schwab.]

\*Pali Text Society. The Commentary on the Dhammapada, edited by H. C. Norman. Vol. II. — London, Henry Frowde, 1911: in-8°.

Paramisa. Amare Raieskr Jesu Christi Duk te meripen. Die Leidengeschichte unseres Herrn Jesu Christi in der Sprache der deutschen Zigeuner. — Striegau, Theodor Urban, 1911; in-16. [Don de la Gipsy Lore Society.]

Pavie (Auguste). Mission Pavie, Indochine, 1879-1895. Géographie et Voyages, t. VI. — Paris, Ernest Leroux, 1911; in-4°. [M. I. P.]

Progress Report of the Archwological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st. March 1911. — Bombay, Government Central Press, s. d.; in-folio. [Gouvernment de l'Inde.]

\*Publications de l'École des Langues orientales vivantes, V° série, Vol. VI-VII: Emile Legrand. Bibliographie ionienne. OEuvre posthume complétée et publice par Hubert Pernot. — Paris, Ernest Leroux, 1910; 2 vol. gr. in-8°.

RANGACARYA (M.). A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. VII et vol. X. — Madras, Government Press, 1911; in-8°. [Gouvernement de l'Inde.]

Records of Fort St. George, Despatches from England, 1670-1677. — Diary and Consultation Book, 1678-1679. — Country Correspondence, Military Department, 1753. — Madras, Government Press, 1911; in-fol. [Gouvernment de l'Inde.]

Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique du département de Constantine. — Constantine, Imprimerie D. Braham, 1911; in-8°. [M. l. P.]

Report of Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1911. — Rangoon, 1911; in-fol. [Gouvernement de l'Inde.]

Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti a Sæculo xvi ad xix, curante C. Beccari, S. I., vol. XI: Relationes et epistolæ variorum, Pars prima, Liber II. — Romae, C. de Luigi, 1911; in-4°. [Éd.]

Seidel (A.). Doit's-Bunten-Kyōkwasho. Deutsche Grammatik für Japanese, mit Übungsstücken und Wörterverzeichnisser. — Berlin, W. Märkische Verlagsanstalt, s. d.; in-8°. [Éd.]

- Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache. - Berlin,

Märkische Verlagsanstalt, 1910; in-8°. [Éd.]

Süsshem (Karl). Prelegomena zu einer Ausgabe der in Britischen Museum zu London verwahrtern «Chronik des Seldschuqischen Reiches». Eine litterarhistorische Studie. — Leipzig, Otto Harrassowitz, 1911; in-8° [Éd.]

TEWFIK AHSAN et RADSPIELER (E. A.) Türkisch-arabisch-deutsches Wörterbuch. — Wien und Leipzig, A. Hartleben's Verlag, s. d.; in-16 [Éd.]

Tuttle (Edwin H.). Finnic and Dravidian. — New Haven, Connecticut, 1911; in-32. [A.]

\*Université Saint-Joseph, Beyrouth (Syrie). Mélanges de la Faculté orientale, V, 1. — Beyrouth, 1911; in-8°.

Université de Genève, Schola Genevensis, 155g-190g. Actes du Jubilé

de 1909. — Genève, Georg et C'e, 1909; in-4°. [Dir.]

Wessingk (A. J.). Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources, edited and partly translated. Vol. I: The Story of Archelides. — Leyden, E. J. Brill, 1911, in-8° [Éd.].

Wiedemann (A.). Altertum. \$ 2. Agypten (1909) [Extrait]. - Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1909, in-8°. [A.]

Wilhelm [E.]. Perser (Extrait). — Berlin, Weidmannsche Buchhand-

lung, 1910; in-8°. [A.]

Wolff (Karl Felix). Die Germanen als Begründer der europäischen Kultur. Mit einem Worwort von Dr. Gustaf Kossinna, und Anmerkungen von Dr. Fritz Hommel. — Bozen, Rich. Moser und Co., 1911; in-16. [A.]

Zardarian (V. G.). Monument, biographies, extraits, manuscrits, etc., des hommes célèbres arméniens, 1512-1912, à l'occasion du 400° anniversaire de la typographie arménienne. T. I. et II. — Constantinople, Zardarian frères, 1909-1911; 2 vol. in-8. [Éd.]

#### II. PÉRIODIQUES.

\*Abhandlungen der Königlich, Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1910. Philosophisch-historische Classe. — Berlin, G. org Reimer, 1910; in-4\*.

\*Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances,

mai-août 1911. — Paris, Auguste Picard, 1911; in-8°.

\*L'Afrique française, juin-octobre 1911. - Paris, 1911; in-4°.

\*American Journal of Archwology, XV, 2-3. — Norwood, Mass., 1911; in-8°.

\*The American Journal of Philology, XXXII, 2-3. — Baltimore, The John Hopkins Press, 1911; in-8°.

\*The American Journal of Semitic Languages and Literatures, XXVII, 4.

The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1911; in-8°.

\*Analecta Bollandiana, XXX, 2-3. — Bruxelles et Paris, 1911, in-8°.

\*Anthropos, VI, 5. — St-Gabriel-Mödling bei Wien, 1911; in-4°.

\*L'Asie française, juin-septembre 1911, - Paris, 1911; in-4°.

- \*Atti della R. Accademia dei Lincei. Notizie degli scavi di antichità, VII, 11-12; VIII, 1-4. Roma, 1910-1911; in-4°.
  - \*Baessler Archiv, I, 6, II, 1. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911, gr. in-4°.

— Beiheft II : Die Wagogo . . . , von Heinrich CLAUS. — Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner, 1911; in-4°.

\*Bessarione, fasc. 116. - Roma, Ernesto Coletti, 1911; in-8°.

\*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, LXVI, 1-2. — 'sGravenhage, Martinus Nijhoff, 1911; in-8°.

\*Boletin de la Real Academia de la Historia, LVIII, 4-6. - Madrid,

Fortanet, 1911; in-8°.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, Num. 126-130. — Firenze, presso la Biblioteca Nazionale Centrale, 1911; in-8°. [Dir.]

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1910, 3° livr., 1911, 1° livr. — Paris, Ernest Leroux, 1910; in-8°.

[M. I. P.]

\*Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg,

Bulletin de l'Association amicale franco-chinoise, III, 3. - Paris, Im-

primerie Paul Dupont, 1911; in-8°.

\*Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, X, 4. — Hanoï, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1910; in-8°.

\*Bulletin de l'Institut Égyptien, 5° série, IV, 2. - Alexandrie, Société

de publications égyptiennes, 1911; in-8°.

\*Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale, VIII. - Le Caire, 1911; in-4°.

\*Bulletin de littérature ecclésiastique, juin-octobre 1911. — Paris, Lethielleux, 1911; in-8°. \*Bulletin of the Archeological Institute of America, II, 3. - Norwood, Mass., 1911; in-8°.

\*Byzantinische Zeitschrift, XX, 1-2. - Leipzig, B. G. Teubner, 1911;

in-8°.

\*Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, XLVIII-XLIX, LIV, 2. – Wien, in Commission bei Carl Gerold's Sohn, 1902-1904; in-4°.

Ephemeris für semitische Epigraphie, III, 3. — Giessen, Alfred Töpelmann, 1911; in-8°.

L'Esplorazione commerziale, XXVI, 7. - Milano, 1911: in-8°. [Dir.]

\*The Geographical Journal, July-November 1911. - London, 1911; in-8°.

\*La Géographie, 15 juin-15 septembre 1911. — Paris, Masson et Ci.,

1911; gr. in-8°.

\*Giornale della Società Asiatica Italiana, XXIII. — Firenze, Bernardo Seeber, 1911; in-8°.

\*Le Globe, Mémoires. Bulletin, L, 2. — Genève, R. Burkhardt, 1911; in-8°.

L'Hexagramme, n° 2, 3, 12, 30, 50, 52-54. — Paris, 1907-1911; in-8°. [Dir.]

\*The Imperial and Asiatic Quarterly Review, July-October 1911. — Woking, 1911; in-8°.

\*The Indian Antiquary. Index to Vol. XXXIX, 1910; July-October

1911. - Bombay, British India Press; in-4°.

\*Der Islam, II, 2-3. - Strassburg, Karl J. Trübner, 1911; in-8.

Journal des Savants, juin-septembre 1911. — Paris, Hachette et C', 1911; in-4° [M. I. P.]

\*Journal of the American Oriental Society, XXXI, 4. - New Haven,

1911; in-8°.

\*Journal of the Gipsy Lore Society, IV, 4. - Edinburgh University Press; 1911; in-8.

\*The Journal of the Royal Asiatic Society, July-October 1911. - London, 1911; in-8°.

Keleti Szemle, XII, 1-2. - Budapest, 1911; in-8.

The Light of Truth of the Siddhanta Dipika and Agamic Review, XI, 10-11; XII, 1-3. — Madras, at the "Meykandan" Press, Chulai, 1911; in-8".

Loghat el-Arab, no 1-4. - Bagdad, 1911; in-8. [Dir.]

\*Luzac's Oriental List and Book Review, XXII, 5-8. - London, 1911; in-8°.

\*Al-Machrig, XIV, 6-10. — Beyrouth, 1911; in-8°.

Mechroutiette (Constitutionnel Ottoman), n° 19-23. - Paris, 1910; in-8°. [Dir.]

\*Mémoires présentés à l'Institut Égyptien, VI, 3. - Le Caire, Diemer,

mars 1911; in-4°.

\*Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins, 1911, No. 3-4. — Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung; 1911, in-8°.

\*Al-Moktabas, VI, 5-7. - Damas, 1911; in-8°.

\*Le Monde oriental, V, 1-2. — Uppsala, A. B. Akademiska Bokhandeln, 1911; in-8°.

Le Muséon, XII, 1. - Louvain, J.-B. Istas, 1911; in-8. [Dir.]

\*Notulen van de algemeene en directie vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, XLVIII, 3-4. – Batavia, G. Kolff en Co., 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1911; in-8°.

Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires. Nouv. série, fasc. 2-3. — Paris, Imprimerie nationale, 1910-1911; in-8°. [M. I. P.]

Oriens Christianus, VIII, 1-2. - Neue Serie, I, 1, - Rom, Tipografia Poliglotta, 1911; gr. in-8°. [Dir.]

\*Orientalischer Archiv, herausgegeben von Hugo Grothe, I, 1-4; II, 1. - Leipzig, Karl. W. Hiersemann, 1910-1911; in-4°.

- \*Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, July-October 1911.

   London, 1911; in-8°.
  - \*Polybiblion, juin-octobre 1911. Paris, 1911; in-8°.
- \*Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. XX, fasc. 1-4. — Roma, Tipografia della Accademia, 1911; in-8°.

\*Revue africaine, nº 281, 2\* trimestre 1911. - Alger, Adolphe Jour-

dan, 1911; in-8°.

\*Revue archéologique, mai-août 1911. — Paris, 1911; in-8°.

\*Revue biblique internationale, juillet-octobre 1911. — Paris, J Gabalda et C', 1911; in-8°.

\*Revue critique, 45° année, nº 23-44. - Paris, Ernest Leroux, 1911;

in-8°.

\*Revue d'ethnographie et de sociologie, 1910, n° 11-12, 1911, 3-6.

- Paris, Ernest Leroux; in-8°.

Revue d'histoire et de littérature religieuse, II, 4-5. — Paris, Émile Nourry, 1911; in-8°. [Dir.]

\*Revue de l'Orient chrétien, 1911, n° 2. - Paris, A. Picard et fils, 1911; in-8°.

\*Revue des études juives, nº 123-124. — Paris, Durlacher, 1911; in-8°.

\*Revue du monde musulman, avril-mai 1911. — Paris, Ernest Leroux, 1911; in-8°.

\*Revue historique publiée par l'Institut d'histoire ottomane, nº 8-10.

Constantinople, Ahmed Ihsan et Gir, 1911; in-8°.

\*Revue indochinoise, avril-mai 1910, juin-septembre 1911. — Hanoï, 1910-1911; gr. in-4°.

Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne, juillet 1911. — Paris, Ernest Leroux, 1911; in-8°.

\*Rivista deg'i studi orientali, IV, 1. - Roma, presso la Regia Università, 1911; in-8°.

\*Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 155, 4-5; 164, 6; 165, 6; 166, 1; 167, 3 et 6. — Wien, Alfred Hölder, 1910-1911; in-8°.

\*Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch- historische Classe, 1911, XXIII-XXXVIII. — Berlin, in Commission bei Georg Reimer, 1911; in-8°.

\*Sphinx, XV, 2-4. — Uppsala, Akademiska Bokhandeln, 1911; in-8°.

\*Tijdschift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, LIII, 1-2. — Batavia, Albrecht en Co., 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1911; in-8°.

Toung pao, mai 1911. - Leide, E. J. Brill, 1911; in-8°.

\*Transactions of the Asiatic Society of Japan, XXX, 1-3; XXXIV, 1; XXXVII, Supplement; XXXVIII, 1-3. — Tokyo, 1902-1910; in-8°.

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE TOME XVIII, Xº SÉRIE.

| MEMORIES ET TRADUCTIONS.                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Prolégomènes à l'étude des historiens arabes par Khalil ibn Aibak As-<br>Saladi, publiés et traduits d'après les manuscrits de Paris et de Vienne<br>(M. Emile Amar) [suite] | Pages. |  |  |  |
| Quelques termes techniques bouddhiques et manichéens (M. Robert Gau-<br>тиют)                                                                                                | 49     |  |  |  |
| Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumélie et spécialement d'Andrinople (Le P. Louis RONZEVALLE)                                                                   | 69     |  |  |  |
| Observations sur deux manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale (M. D. MENANT)                                                                                       | 107    |  |  |  |
| Étude des documents tokhariens de la Mission Pelliot (M. Sylvain Lévi);  - Remarques linguistiques (M. A. Meiller) [suite]                                                   | 119    |  |  |  |
| Le commentaire de Bhāvavijaya sur le neuvième chapitre de l'Uttarā-<br>dhyayanasūtra (M. Jarl Силпрентиев)                                                                   | 201    |  |  |  |
| Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumélie et spécialement<br>d'Andrinople (Le P. Louis Ronzevalle) [suite]                                                        | 257    |  |  |  |
| Chronologie des papyrus araméens d'Éléphantine (M. H. Pognon)                                                                                                                | 337    |  |  |  |
| Note sur l'ancien système métrique de l'Inde (M. JA. DECOURDEMANGEE).                                                                                                        | 367    |  |  |  |
| Les emprunts turcs dans le grec vulgoire de Roumélie et spécialement<br>d'Andrinople (Le P. Louis Ronzevalle) [suite et fin]                                                 | 405    |  |  |  |
| Jeux abyssins (M. Marcel Cohen)                                                                                                                                              | 463    |  |  |  |
| Un traité manichéen retrouvé en Chine (MM. Éd. CHAVANNES et P. PEL-<br>LIOT)                                                                                                 | 499    |  |  |  |
| Fragments du Vinaya sanskrit (M. Louis Finor)                                                                                                                                | 619    |  |  |  |
| MÉLANGES.                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |
| Un maître jaina du temps présent : Śri Vijayadharma Súri (М. А. Gué-<br>вімот)                                                                                               | 379    |  |  |  |

## COMPTES RENDUS.

| Juillet-août 1911 : E. Monter, De l'élat présent et de l'avenir de l'Islam.  A. Fischen, Das Marokkanische Berggesetz und die Mannesmann'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Konzessionsurkunde. G. Bergstraksser, Die Negationen im Kur'an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ALM. Nicolas, Essai sur le chéikhisme. M. Kunn-'Ali, Livre des<br>merveilles de l'Occident. An-Nizaní al-'Anúni, Chahár Magála (M. Cl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| HUART) Fr. Peliten, Le livre des ventes du Mouwatta de Mâlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ben Anas. Fr. Manneun, Essai sur la théorie de la preuve en droit<br>musulman (M. É. Анап). — K. J. Вазмавлан, Essai sur l'histoire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| la littérature ottomane (M. L. Bouvar). — V. G. Zardarian, Monu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ment, hiographies, portraits, manuscrits, etc., des hommes célèbres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| arméniens, 1512-1912, à l'occasion du 400° anniversaire de la typo-<br>graphie arménienne (М. К. J. Вазмавлан). — H. Lübens, Bruchstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| buddhistischer Dramen (M. J. Bloch) N. G. Munno, Prehistoric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Japan (М. Н. Нивект). — А. Саватон, Les Indes néerlandaises (М. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Fisor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151 |
| Septembre-octobre 1911 : R. Frank, Scheich 'Adi, der grosse Heilige<br>der Jezidis. H. Condian, Un interpréte du général Brune et la fin de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| l'École des jeunes de langues. G. MAURA, La question du Maroc au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| point de vue espagnol (traduct. Blanchand de Farges). The Tüzuk-i-<br>Jahängiri. L. Milliot, La femme musulmane au Maghreb. Abu-Zaïd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| AL-Ansini, Kitab al-Hamz. C. Snouck Hungnonje, Michael Jan de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Goeje. E. Monter, Le culte des saints musulmans dans l'Afrique du<br>Nord et plus spécialement au Maroc (M. Cl. Huanr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385 |
| Novembre-décembre 1911: Nahum Sloucuz, La poésie lyrique hébraïque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 909 |
| contemporaine (M. M. Scuwas). — C. Beccari, Rerum Aethiopicarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| scriptores occidentales inediti a saeculo xvi ad xix (M. A. Guérinor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <ul> <li>— Émil Swith, Tocharisch, die neuentdeckte indogermanische Sprache<br/>Mittelssiens (ММ. А. Мендет et Р. Реццот).</li> <li>— F. H. Weissbach,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis. F. C. Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,   |
| und J. WACKERNAGEL, Die vierte Gäthä des Zura*thušthro (M. A. Meillet). — P. W. Schmidt, Die Mythologie der austronesischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Völker (M. G. Huer). — Commandant D'Ollone, Les derniers bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| bares (M. J. Bacot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 627 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| CHRONIQUE ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Juillet-août 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 |
| Septembre-octobre 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401 |
| Novembre-décembre 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 647 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| NÉCROLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Imre Caracson (M. J. DENY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .02 |
| Annual Annual Annual Section of the state of | 100 |

| TABLE | DES | MATI | ÈRES. |
|-------|-----|------|-------|

675

| SOCIÉTÉ ASIA | TIQUE. |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

| Procès-verbal de la séance du 22 juin 1911                                                                                    | 187 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rapport de la Commission des Censeurs sur les comptes de l'année 1910.                                                        | 193 |
| Rapport de M. Cl. Huart au nom de la Commission des fonds, et comptes<br>de l'année 1910                                      | 194 |
| Budget de l'année 1912                                                                                                        | 198 |
| Procès-verbal de la séance du 10 novembre 1911                                                                                | 651 |
| Annexe au procès-verbal : Un fait temporaire de phonétique en dravidien (M. J. Vinson)                                        | 653 |
| Procès-verbal de la séance du 8 décembre 1911                                                                                 | 656 |
| Annexes au proces-verbal : Les nouveaux papyrus d'Éléphantine (M. J. Halkvy). — Juis et Samaritains à Éléphantine (M. F. Nau) | 658 |
| Nouvelles acquisitions de la Bibliothèque                                                                                     | 662 |

Le gérant :

L. FINOT.

•

.

### SOCIÉTÉ ASIATIQUE

(1911-1912)

## LISTE DES MEMBRES

STATUTS ET RÈGLEMENTS

• . .

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE

(1911-1912)

## LISTE DES MEMBRES

## STATUTS ET RÈGLEMENTS



# PARIS IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCCX1



## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

I

# TABLEAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMÉMENT AUX NOMINATIONS PAITES DANS L'ASSEMBLÉE GÉRÉBALE DG 22 JUIN 1911.

BUREAU.

PRÉSIDENT.

M. É. SENART.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. MASPERO.

CHAVANNES.

SECRÉTAIRE.

M. THUREAU-DANGIN.

RÉDACTEUR DU JOURNAL ASIATIQUE,

M. FINOT.

SECRÉTAIRE ADJOINT.

M. J. HALÉVY.

BIBLIOTHÉCAIRE.

M. L. BOUVAT.

TRÉSORIER.

M. le marquis Melchior pé Vogüé.

COMMISSAIRES DES FONDS.

MM. CLERMONT-GANNEAU.

Clément HUART.

DE CHARENCEY.

MEMBRES ORDINAIRES DU CONSEIL ÉLUS POUR TROIS ANS.

MM. Dussaud, Finot, Moïse Schwab, J. Vinson, Gumet, J.-B. Chabot, Decourdemanche, Pelliot, élus en 1911.

MM. Aymonier, A. Barth, Sylvain Lévi, Carra de Vaux, Foucher, Meillet, Gaudefroy-Demombynes, prince Roland Bonaparte, élus en 1910.

MM. Michel Bréal, Ph. Berger, Houdas, Cordier, Vissière, Revillout, Allotte de la Fuÿe, Scheil, élus en 1909.

CENSEURS

élus par l'Assemblée générale pour 1911-1912.

MM. HOUDAS.

CORDIER.

#### COMMISSIONS.

COMMISSION DU JOURNAL ASIATIQUE.

MM. É. Senart, Maspero, Chavannes, Thureau-Dangin, Finot, membres de droit; — Houdas, Barth, Sylvain Lévi, J. Halévy, Cl. Huart, membres élus par le Conseil parmi ses membres.

commission de la bibliothèque élue par l'Assemblée générale parmi les membres de la Société.

MM. CABATON, FINOT, MACLER, SCHWAB, FEYRET.

#### П

#### LISTE DES MEMBRES SOUSCRIPTEURS,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

À- LA DATE DU 22 JUIN 1911.

Nota. Les noms marqués d'un \* sont ceux des Membres à vie.

Abdullah (Le R. P. Séraphin), mékhitariste de Venise, professeur à l'école Ozanam, rue Dussourd, 12, à Asnières (Seine).

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

MM. Allaoua ben Yahia, interprète judiciaire, en intérim près le Tribunal de première instance, à Mostaganem (département d'Oran).

Allotte de la Fuïe, colonel du génie en retraite, rue d'Anjou, 2, à Versailles (Seinect-Oise).

AMAR (Émile), rue de Seine, 91, à Paris (vi°).

AMÉLINEAU (E.), directeur à l'École pratique
des hautes études (sciences religieuses), à
Chateaudun (Eure-et-Loir).

Arakelian (Hambartzoum), membre de la Société impériale de géographie, rédacteur de Mschak, à Tiflis (Russie).

Archambault (Marius), chargé de mission scientifique, à Houailou (Nouvelle-Calédonie). MM. Assier de Pompignan, lieutenant de vaisseau, rue de Rennes, 75, à Paris (vi°).

ATTIA WAHBY BEY, Le Caire (Égypte).

Augourt (P.), professeur, à Hanoï (Tonkin).

- \*Aymoniea (Étienne), résident supérieur honoraire, membre du Conseil supérieur des colonies, rue de Berlin, 10, à Paris (IX°).
- \*Bacor (Jacques), quai d'Orsay, 31, à Paris (yu°).
  - Baillet (Jules), agrégé des lettres, ancien membre de l'Institut d'archéologie orientale au Caire, rue d'Illiers, 35, à Orléans (Loiret).
  - BARBÉ DE LANCY, ministre plénipotentiaire, rue de Caumartin, 32, à Paris (IX°).
  - BARRIGUE DE FONTAINIEU (le marquis de), boulevard de Clichy, 34, à Paris (xvn°).
  - BARTH (Auguste), membre de l'Institut, rue Garancière, 10, à Paris (vi°).
  - Barth (D' Jakob), professeur extraordinaire de langues sémitiques à l'Université, Weissenburgerstrasse, 6, à Berlin (Prusse).
  - Barthélemy (Ad.), consul de France, professeur à l'École des langues orientales vivantes, directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, maison La Chapelle, route de Versailles, au Petit-Jouy (Seine-et-Oise).
  - Basmadjian (K. J.), directeur de la revue ar

ménienne Banasér, rue Gazan, 9, à Paris (xɪv°).

MM. Basser (René), doyen de la Faculté des Lettres de l'Université d'Alger, rue Denfert-Rochereau, 20, villa Louise, à Alger.

> Beauvais (Jean-Joseph), consul de France, à Canton (Chine).

> Bel (Alfred), directeur de la Médersa, à Tiemen (département d'Oran).

> Ben Chenes (Mohammed), professeur à la Médersa, à Alger.

> Bénédire (Georges), conservateur du Départe ment des antiquités égyptiennes au Musée du Louvre, rue du Val-de-Grâce, g, à Paris (v°).

> Bentouhami (Touhami ben Larbi), interprètejudiciaire de première classe près la Cour criminelle et le Tribunal de première instance de Mostaganem (département d'Oran).

\* Berchem (Max van), correspondant de l'Institut, château de Crans, près Genève (Suisse).

Berger (Philippe), membre de l'Institut, sénateur, professeur honoraire au Collège de France, rue Le Verrier, 5, à Paris (vi°).

M<sup>III</sup> Вентнет (Marie), rue Boileau, 75, à Paris (xvi°).

M. \* Bessières (René), élève diplômé de l'École du Louvre, rue du Faubourg-Poissonnière, 155, à Paris (Ix°). Bibliothèque Ambrosienne, à Milan (Italie).

Bibliothèque de l'Université, à Utrecht (Hollande).

Bibliothèque Doucet, rue Spontini, 19, à Paris (xvi°).

BIBLIOTHÈQUE DUCALE, à Gotha (Allemagne).

Bibliothèque impériale et royale de Vienne, Josefsplatz, 1, à Vienne (Autriche).

Bibliothèque universitaire, à Alger.

BIBLIOTHÈQUE VATICANE, à Rome.

MM. BITTAR (Michel), répétiteur d'arabe à l'École des langues orientales vivantes, avenue Bosquet, 68, à Paris (vn°).

Blanchet (C.), enseigne de vaisseau, passage d'Enfer, 18, à Paris (xiv°).

Bloch (Jules), agrégé de l'Université, boulevard de Vaugirard, 57, à Paris (xv°).

BLONAY (Godefroy DE), château de Grandson (Vaud) [Suisse].

Mrs. Bode, chargée de cours à University College, Torrington Square, 44, Londres, W. C.

MM.\*Boissier (Alfred), Le Rivage, à Chambésy, près Genève (Suisse).

Bonaparte (le prince Roland), avenue d'Iéna, 10, à Paris (xvi°).

Bonifacy (A.), lieutenant-colonel d'infanterie coloniale, cours Vitton, 34, à Lyon.

Bouland (Louis), professeur agrégé à la Faculté de Droit, rue de Turenne, 26, à Lille (Nord). MM. Bourdais (l'abbé), rue de Bellechasse, 44, à Paris (vu<sup>e</sup>).

\*Bourquin (Dr A.), à Denver (Colorado) [États-Unis].

Bouvar (Lucien), rue de Seine, 63, à Paris (vi°).

BOYER (A.-M.), rue des Saints-Pères, 56, à Paris (vn°).

Boyer (Paul), administrateur de l'École des langues orientales vivantes, rue de Lille, 2, à Paris (vu°).

BRÉAL (Michel), membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France, boulevard Saint-Michel, 87, à Paris (v\*).

Brönnle (Dr P.), 73, Burdett Avenue, Westcliff on Sea (Angleterre).

Budge (E. A. Wallis), Litt. D. F. S. A., au British Museum, à Londres.

\*Burgess (James), C. I. E., LL. D., Seton Place, 22, à Édimbourg (Écosse).

М<sup>то</sup> Вителясноем (A.), Vettakollen, par Christiania (Norvège).

MM. Cabaton (Antoine), chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes, rue François-Bonvin, 21, à Paris (xv°).

Cadière (le R. P.), missionnaire, rue Manuel, 14, à Aix (Bouches-du-Rhône).

Casanova (Paul), professeur au Collège de France, rue de Rennes, 63, à Paris (vi°). MM. Castries (le comte Henry de), rue du Bac, 101, à Paris (vii°).

\*Chabot (Msr Alphonse), curé de Pithiviers

(Loiret).

\* Снавот (l'abbé J.-В.), rue Claude-Bernard, 47, à Paris (v°).

Charencey (le comte de), président de la Société philologique, rue de l'Université, 72, à Paris (vir°).

Chauvin (Victor), professeur d'arabe à l'Uni-

versité de Liège (Belgique).

\*Chavannes (Emmanuel-Édouard), membre de f'Institut, professeur au Collège de France, rue des Écoles, 1, à Fontenay-aux-Roses (Seine).

\* Cillière (Alphonse), consul général de France,

à Constantinople.

CLERMONT-GANNEAU (Ch.), membre de l'Institut, ministre plénipotentiaire honoraire, professeur au Collège de France, avenue de l'Alma, 1, à Paris (xvi°).

Compès (Georges), boulevard de Courcelles,

83, à Paris (vm°).

Golin (D' Gabriel), professeur d'arabe à la Faculté des Lettres, avenue des Consulats, 36, à Alger.

Coliner (Philippe), professeur à l'Université, boulevard de Jodoigne, 45, à Louvain (Belgique).

Collège français de Zi-Ka-Wei, par Shanghai (Chine).

MM. Combe (Étienne), avenue du Simplon, 3, à Lausanne (Suisse).

\* Conti Rossini (Carlo), dott. comm., via Palestro, 78, à Rome (Italie).

\*Corder (Henri), membre de l'Institut, professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue de Siam, 8, à Paris (xvr°).

Cordier (D'Palmyr), médecin-major de 1<sup>rd</sup> classe de l'armée coloniale, rue des Granges, 37, à Besançon (Doubs).

Coulber, commandant en retraite, rue de l'Académie, à Bruges (Belgique).

Cour (Auguste), professeur à la Médersa, à Tiemcen (département d'Oran).

Courant (Maurice), secrétaire-interprète au Ministère des affaires étrangères, professeur près la Chambre de commerce de Lyon, maître de conférences à l'Université de Lyon, chemin du Chancelier, 3, à Ecully (Rhône).

\* Groizier (le marquis de), à Bayonne (Basses Pyrénées).

Cuiner (Marcel), vice-consul, interprète de l'Ambassade de France, à Constantinople.

\*Danon (Abraham), directeur du Séminaire israélite, à Constantinople.

\* Darricarrère (Théodore-Henri), numismate, à Beyrouth (Syrie).

\* DAVIES (T. Witton), B. A., Ph. D., professeur

de langues sémitiques, University College, à Bangor (North Wales) [Angleterre].

MM. Decourdemanche (Jean-Adolphe), rue Condorcet, 53, à Paris (IX°).

Delaporte (Louis), docteur ès lettres, licencié ès sciences, rue de Paris, 211, à Clamart (Seine).

\* Delphin (G.), membre de la Délégation finan-

cière, à Alger.

Deny (Jean), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue Saint-Guillaume, 29, à Paris (vn°).

Desparmet (J.), professeur d'arabe au Lycée, à Alger.

Destains (Edmond), directeur de la Médersa à Alger.

Devèze (Gérard), élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes, rue des Écoles, 48, à Paris (v°).

Dumon (Raoul), élève diplômé de l'École du Louvre, rue de la Chaise, 10, à Paris (vn°).

DURAND (Alfred), administrateur des colonies, avenue de Villiers, 126, à Paris (xvıı°).

\*Durighello (J.-A.), rue de Courcelles, 179, à Paris (xvn°).

Dunoiselle (C.), Honorary Keeper of the Manuscripts, Bernard Free Library, à Rangoon (Birmanie).

\* Dussaud (René), conservateur adjoint au Musée du Louvre, professeur à l'École du Louvre et à l'École d'anthropologie, avenue de Malakoff, 133, à Paris (xvr°).

- MM.\*Fargues (F.), rue de Paris, 81, à Montmorency (Seine-et-Oise).
  - Farjenel (F.), professeur au Collège libre des sciences sociales, quai d'Orléans, 14, à Paris (IV°).
  - FAURE-BIGUET (Général), avenue Victor-Hugo, 128, à Valence (Drôme).
  - \* Favre (Léopold), rue des Granges, 6, à Genève.
    - Ferrand (Gabriel), consul de France, boulevard Saint-Germain, 140, à Paris (vr°).
    - Ferrieu (Th.), commissaire de la marine, à l'Abbaye, à Moissac (Tarn-et-Garonne).
    - Feyrer (André), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, rue Franklin, 2, à Asnières (Seine).
  - \*Finot (Louis), ancien directeur de l'École francaise d'Extrême-Orient, chargé de cours au Collège de France, directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, rue Poussin, 11, à Paris (xvi°).
    - Fischer (Dr August), professeur à l'Université, Mozartstrasse, 4, à Leipzig (Saxe).
    - Fossey (Ch.), professeur au Collège de France, boulevard Raspail, 236, à Paris (xiv°).
    - Foucher (A.), ancien directeur de l'École française d'Extrême-Orient, chargé de cours à

la Sorbonne, rue de Staël, 16, à Paris (xv°).

MM. GAUDEFROY-DEMOMBYNES (M.), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue Bara, 9, à Paris (vi°).

> Gauthier (Léon), chargé du cours de philosophie musulmane à la Faculté des Lettres, rue Naudot, 4, à Mustapha (Alger).

> Gauthiot (Robert), directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, rue Monton-Duvernet, 14, à Paris (xiv°).

> Gautier (E.-F.), professeur à la Faculté des lettres, rue Michelet, 107, à Alger.

\* Gautier (Lucien), professeur de théologie, à Cologny, près Genève (Suisse).

GENOUILLAC (l'abbé DE), rue du Cherche-Midi, 118, à Paris (vi°).

Geuthner (Paul), éditeur, rue Mazerine, 68, à Paris (v1°).

Goloubew (Victor DE), avenue du Bois-de-Boulogne, 26, à Paris (xvi°).

\*Gompel (Robert), diplômé de l'École des langues orientales vivantes, quai Voltaire, 3, à Paris (vn°).

Graffin (M<sup>gr</sup>), président de la Société antiesclavagiste de France, rue d'Assas, 47, à Paris (vi°).

Greenur (Rev. A. W.), The Principal's Lodge, Saint John's Hall, Highbury, N., à Londres. MM. Grenard (F.), consul de France, à Odessa (Russie).

> GRIMAULT (Paul), cour Saint-Laud, 14 bis, à Angers (Maine-et-Loire).

> Griveau (Robert), archiviste-paléographe, à Vaucottes, par Yport (Seine-Inférieure).

> Guérinot (A.), docteur ès lettres, rue de Boulainvilliers, 19, à Paris (xvi°).

> Guesde (Pierre), administrateur des services civils de l'Indochine, avenue Élysée-Reclus, 15, à Paris (vu').

\* Guiersse (Paul), ancien ministre des colonies, ingénieur hydrographe de la marine, rue Dante, 2, à Paris (v°).

Guigues (le Dr P.), professeur à la Faculté française de Médecine, à Beyrouth (Syrie).

\* Guimer (Émile), directeur du Musée Guimet, place d'Iéna, 1, à Paris (xvi°).

Guy (Arthur), à l'Agence diplomatique de France, au Caire.

Hackin (Joseph), attaché au Musée Guimet, rue Debrousse, 2, à Paris (xvi°).

\* Halévy (Joseph), directeur à l'École pratique des hautes études, rue Champollion, 9, à Paris (v°).

Halphen (Jules), avenue Victor-Hugo, 73, à Paris (xvi°).

Hamel (G.), ingénieur, à Astillero, province de Santander (Espagne). MM. Hamet (Ismaël), officier interprète principal à l'état-major de l'armée, rue Jullien, 80, à Vanyes (Seine).

\* HARKAVY (Albert), bibliothécaire de la Bibliothèque impériale publique, Pouchkar-

skaya, 47, à Saint-Pétersbourg.

Hebbelynck (Mgr Adolphe), recteur honoraire de l'Université, à Louvain (Belgique).

\*Hérior-Bunoust (Louis), villa Bénéfiat, à Cannes (Alpes-Maritimes).

HÉROLD (Ferdinand), licencié ès lettres, ancien élève de l'École des chartes, rue Greuze, 20, à Paris (xvi°).

\* HILGENFELD (D' Heinrich), professeur à l'Université, Fürstengraben, 7, à Iéna (Saxe-

Weimar).

HOUDAS (O.), professeur à l'École des langues orientales vivantes et à l'École libre des sciences politiques, avenue de Versailles, 11, à Paris (xvie).

Huart (Clément), premier secrétaire-interprète du Gouvernement, professeur à l'École des langues orientales vivantes, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, rue de Villersexel, 2, à Paris (vII°).

HUBER (Édouard), professeur à l'École française d'Extrême-Orient, à Hanoï (Ton-

kin).

Hubert (Henry), conservateur-adjoint du Musée de Saint-Germain, directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, rue Nouvelle-Stanislas, 3, à Paris (vr°).

MM.\*Huguer (le D'), professeur adjoint à l'École d'anthropologie, rue Viollet, 11, à Paris (xv°).

\*Hyde (James H.), rue Adolphe-Yvon, 18, à Paris (xvi°).

HYVERNAT (l'abbé Henry), professeur à l'Université catholique d'Amérique, 3405, Twelfth Street (Brookland), à Washington.

Jeannier (A.), vice-consul de France, à Mascate (Arabie).

\*Kemal Ali, secrétaire d'ambassade, à Benha (Égypte).

Kokowzoff (Paul de), professeur d'hébreu à l'Université impériale, 3, Rota Ismaïlowski, à Saint-Pétersbourg (Russie).

\*LABOURT (l'abbé Jérôme), docteur ès lettres, rue Notre-Dame-des-Champs, 22, à Paris (vi°).

LACÔTE (Félix), chargé de cours à l'Université, cours Morand, 20, à Lyon (Rhône).

LAFUMA-GIRAUD (Émile), à Voiron (Isère).

Lajonquière (Lunet de), chef de bataillon d'infanterie coloniale, rue du Commandant-Arnould, 65, à Bordeaux (Gironde).

LAMBERT (Mayer), directeur adjoint à l'École

- pratique des hautes études, avenue Trudaine, 27, à Paris (1x°).
- MM. Lammens (R. P. Henry), professeur d'arabe à l'Institut biblique international, 6, via dell'Archetto, à Rome (Italie).
  - \*Landberg (Carlo, comte de), docteur ès lettres, chambellan de S. M. le Roi de Suède, rue du Congrès, 6, à Nice (Alpes-Maritimes).
    - LANG (Emmauuel), élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes, rue Danton, 3, à Paris (vi°).
    - LA VALLÉE POUSSIN (Louis DE), professeur à l'Université de Gand, avenue Molière, 66, à Bruxelles (Belgique).
    - LE CHATELIER (A.), professeur au Collège de France, avenue Victor-Hugo, 61, à Paris (xyr°).
    - Lecomte (Georges), vice-consul de France, à Amoy (Chine).
    - Leboulx (Alphonse), deuxième interprète de l'ambassade de France, à Constantinople.
    - LEFEBVRE DES NOËTTES (le commandant), quai de Bourbon, 19, à Paris (1v°).
    - Lepèvre-Pontalis (Pierre), secrétaire d'ambassade, rue de Montalivet, 3, à Paris (vm°).
  - \*Leriche (Louis), vice-consul de France, à Rabat (Maroc).

MM. Leroux (Ernest), éditeur, rue Bonaparte, 28. à Paris (vi°).

\*Le Strange (Guy), Athenaeum Club, Pall Mall, à Londres (Angleterre).

Lévi (Sylvain), professeur au Collège de France, rue Guy-de-la-Brosse, 9, à Paris (v°).

Lévy (Isidore), directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, rue Focillon, 4, à Paris (xiv°).

LIBER (Maurice), professeur à l'École rabbinique, rue Saulnier, 14, à Paris (1x\*).

\*Loisy (Alfred), professeur au Collège de France, rue des Écoles, 4 bis, à Paris (v°).

Lorgeou (Édouard), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue Notre-Damedes-Champs, 76, à Paris (vr).

Macler (Frédéric), chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes, rue Cunin-Gridaine, 3, à Paris (111°).

Madrolle (C.), avenue du Roule, 95, à Neuilly-sur-Seine (Seine).

MATTRE (Cl.-E.), directeur de l'École française d'Extrême-Orient, à Hanoï (Tonkin).

\* Makhanoff (Michel), professeur au Séminaire religieux, à Kazan (Russie).

Marçais (Georges), professeur à la Médersa, à Constantine (Algérie).

Marçais (William), inspecteur général de l'enseignement indigène, à Alger. M. \*Margoliouth (David Samuel), professeur d'arabe à l'Université, New-College, à Oxford (Angleterre).

M™ Маккоvitch (Marylic), boulevard Émile-Au-

gier, 20, à Paris (xvi°).

MM.\*Maspero (Gaston), membre de l'Institut, professeur au Gollège de France, directeur général des Musées d'Égypte, avenue de l'Observatoire, 24, à Paris (xiv°).

> Massienon (Louis), membre de l'Institut d'archéologie orientale, rue de l'Université, 91,

à Paris (vn°).

Mauss (Marcel), directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, rue Malebranche, 7, à Paris (v°).

Mawson (C. O. Sylvester), P. O. Box 886, à

Springfield, Mass. (États-Unis).

MAYBON (Charles), directeur de l'École française, avenue Paul-Brunat, à Shanghaï (Chine).

\*Mazon (André), secrétaire de l'École des langues orientales vivantes, rue de Lille, 2,

à Paris (vnº).

\*Meillet (A.), professeur au Gollège de France, boulevard Saint-Michel, 24, à Paris (vi°).

Moret (Alexandre), directeur adjoint à l'École pratique des hautes études, cité Falguière, 3, à Paris (xv°).

Мžік (D' Hans von), bibliothécaire adjoint à

la Bibliothèque impériale, Leopold Müllergasse, 1, à Vienne (Autriche).

MM.\*Nau (l'abbé F.), docteur ès sciences mathématiques, professeur d'analyse à l'Institut catholique, rue de Vaugirard, 74, à Paris (vr°).

Nehlil, officier interprète, à Bou Denib (Extrême-Sud algéro-marocain).

NEW YORK PUBLIC LIBRARY, à New York.

MM. Nicolas (A.-L.-M.), consul de France, à Tauris (Perse).

> Nordemann (Edmond), chef du service de l'enseignement en Annam, à Hué.

> OLLONE (le vicomte d'), chef de bataillon d'infanterie, rue Hamelin, 46, à Paris (xvi°).

OLTRAMARE (Paul), professeur à l'Université, La Pelouse, avenue des Bosquets, Servette, à Genève (Suisse).

\* Ostronog (le comte Léon), conseiller du Gouvernement impérial ottoman au Département de la Justice, à Constantinople.

\*Ottavi (Paul), consul de France, à Zanzibar.

Parison (Jean), rue du Brice, 6, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Paulhan (Jean), chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes, rue Gazan, 51, à Paris (xiv<sup>e</sup>). MM.\*Pelliot (Paul), professeur au Gollège de France, boulevard Edgar-Quinet, 52, à Paris (xiv°).

Petrier (Frédéric), professeur à la Faculté de

Droit, rue Michelet, 121, à Alger.

Pereira (Estèves), major du génie, rua das Damas, 4, à Lisbonne.

Périer (l'abbé Jean), professeur de langues sémitiques à l'Institut catholique, rue de Fleurus, 31, à Paris (vr°).

Petithuguenin (Paul), premier interprète de la légation de France, à Bangkok (Siam).

Prongst (Dr Arthur), Gertnerweg, 2, à Francfort-sur-le-Main (Prusse).

\*PIJNAPPEL (D' J.), professeur honoraire à l'Université, à Middelbourg (Hollande).

Pognon (Henri), consul général, à Chambéry (Savoie).

Pontes (Raoul), capitaine d'artillerie, adjoint d'état-major, avenue d'Auderghem, 36, à Bruxelles.

Popescu-Ciocanel (Gheorghe), Strada Occidentislui, 38, à Bucarest (Roumanie).

POPPER (William), University of California, à Berkeley (États-Unis).

Prætorius (D' Frantz), professeur à l'Université, Hedwigstrasse, 40, à Breslau (Allemagne).

\* Prim (Dr E.), professeur à l'Université, Coblenzerstrasse, 3q, à Bonn (Prusse). MM. Rapson (E. J.), professeur de sanscrit à l'Université, 8, Mortimer Road, à Cambridge (Angleterre).

\* RAVAISSE (Paul), chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes, rue Antoine-

Roucher, 6, à Paris (xvie).

\*Resy (Joseph), élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes, rue Thibaut, 1, à Paris (xɪv°).

\* Regnier (Adolphe), sous-bibliothécaire de l'Institut, rue de Seine, 1, à Paris (vi°).

René-Leclerc (Ch.), délégué du Comité du Maroc, à Tanger.

RETTEL (Stanislas DE), premier interprète du consulat général de France, à Alexandrie (Égypte).

REUTER (D' J. N.), docent de sanscrit et de philologie comparée à l'Université de Helsingfors, Boulevardsgaten, à Helsingfors (Finlande).

\*Revillout (E.), conservateur honoraire au Musée du Louvre, rue du Bac, 128, à Paris (vn°).

RISTELHUEBER (René), consul suppléant de France, à Beyrouth (Syrie).

Roeské (J.), boulevard Poissonnière, 12, à Paris (1x°).

\* Ronflard (Arsène), vice-consul de France, à Alep (Syrie).

\*Rouse (W. H. D.), Headmaster of Perse School, à Cambridge (Angleterre). MM. Rouvier (le D' Jules), professeur à la Faculté de Médecine, rue de Pierre, à Alger.

Roux (Jules), capitaine d'artillerie coloniale, rue d'Odessa, 7, à Paris (xīvº).

Saroukhan (Arakel), directeur de la Société de l'industrie du naphte et du commerce A. J. Mantacheff et Cie, à Tiflis (Russie).

\*Saussure (L. de), Creux de Genthod, près

Genève (Suisse).

Scheil (V.), membre de l'Institut, directeur à l'École pratique des hautes études, rue du Cherche-Midi, 4 bis, à Paris (viº).

Schmidt (Valdemar), professeur à l'Université, Musées royaux, Frederiksholm Canal, 12, à Copenhague.

Schwab (Moïse), conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale, rue Bleue, 6, à Paris (1x\*).

Senarr (Émile), membre de l'Institut, rue François I<sup>er</sup>, 18, à Paris (vm<sup>e</sup>).

\*Simonsen (David), grand rabbin, Skindergade, 28, à Copenhague.

Si saïd boulifa, chargé de cours à la Faculté des lettres d'Alger, professeur à l'École normale primaire, à La Bouzaréa, près Alger.

Soulié (Georges), vice-consul de France, boulevard Pereire, 188, à Paris (xvn°).

Spino (Jean), professeur à l'Université, à Cour, près Lausanne (Suisse).

- MM. Stein (M. Aurel) Ph. D., D. Litt., D. Sc., Indian Archaeological Department, Merton College, Oxford (Angleterre).
  - Thatchen (Rev. G. W.), Camden College, Pitt Street, 242, à Sydney, New South Wales (Australie).
  - Theillet, vice-consul de France, à Tripoli de Barbarie.
  - THOMAS (F. W.), India Office Library, Whitehall, à Londres, S. W.
  - Thureau-Dangin (F.), conservateur adjoint des antiquités orientales au Musée du Louvre, rue Barbet-de-Jouy, 26, à Paris (vir).
  - Toussaint (Gustave-Charles), avocat général, à Tananarive (Madagascar).
  - Van Loo (Rodolphe), boulevard Émile Bockstael, 600, à Laeken-Bruxelles (Belgique).
  - VAUX (le baron CARRA DE), professeur d'arabe à l'Institut catholique, rue de la Trémoille, 6, à Paris (VIII°).
  - Vernes (Maurice), directeur à l'École pratique des hautes études, rue Notre-Dame-des-Champs, 105, à Paris (vi°).
  - Vinson (Julien), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue de l'Université, 58, à Paris (vnº).
  - Vissière (Arnold), consul de France, secrétaireinterprète du Gouvernement, professeur à

l'École des langues orientales vivantes, rue du Ranelagh, 44, à Paris (xvr°).

- MM. Vogüé (le marquis Melchior DE), membre de l'Institut, rue Fabert, 2, à Paris (vn°).
  - \*Welle (Raymond), capitaine du génie, rue du Cardinal-Lemoine, 71, à Paris (v°).
    - Wiet (Gaston), membre de l'Institut d'archéologie orientale, avenue du Maine, 218, à Paris.
  - WILHELM (Dr Eugen), professeur à l'Université, Lœbdergraben, 25, à Iéna (Saxe-Weimar).

Yannı (G.), à Tripoli de Syrie.

Zavát (Habib), boîte postale, nº 435, à Alexandrie (Égypte).

#### Ш

#### LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

- MM. Aston (W. G.), D. Litt., Bluff, Beer (East Devon) [Angleterre].
  - Chamberlain (Basil Hall), Lloyds Bank, 222, Strand, à Londres, W. C.
  - CODERA (Francisco), membre de l'Académie royale d'histoire, professeur honoraire à l'Université centrale, San Vicente alta, 56, 3°, der., à Madrid.
  - Delitzsch (D<sup>r</sup> Friedrich), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université de Berlin, Kurfürstendamm, 135, à Halensee, près Berlin (Prusse).
  - Erman (D<sup>r</sup> Adolf), professeur à l'Université, Friedrichstrasse, 10/11, Streglitz, à Berlin.
  - GOLDZIHER (D' Ignaz), professeur à l'Université, Holló-utcza, 4, à Budapest.
  - Golenischef (W. S.), conservateur au Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.
  - Grierson (George A.), C. I. E., Rathfarnham, Camberley (Surrey) [Angleterre].
  - Griffith (F. Ll.), professeur à l'Université. Norham Gardens, 11, à Oxford.
  - Groot (Dr J. J. M. DE), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université, à Leide (Hollande).

- MM. Guidi (Ignazio), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université, Botteghe oscure, 24, à Rome.
  - Hirth (Dr Friedrich), professeur à la Columbia University, 501, West 113th, à New York (États-Unis).
  - Hœrnle (Dr A. F. Rudolf), Northwood Road, 8, à Oxford (Angleterre).
  - Hultzsch (D<sup>r</sup> E.), professeur à l'Université, Reilstrasse, 76, à Halle (Prusse).
  - Kenn (Hendrik), professeur à l'Université, à Leide (Hollande).
  - LANMAN (Charles Rockwell), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université Harvard, Farrar Street, 9, à Cambridge [Massachusetts] (États-Unis).
  - MÜLLER (F. W. K.), membre de l'Académie royale des sciences, directeur du Musée d'ethnographie, à Berlin (Prusse).
  - Naville (Edouard), correspondant de l'Institut, professeur à l'Université, à Malaguy, près Genève (Suisse).
  - Nöldeke (D' Theodor), correspondant de l'Institut, professeur honoraire à l'Université, Kalbgasse, 16, à Strasbourg (Alsace).
  - OLDENBERG (Hermann), professeur à l'Université, Nikolausbergerweg, 27-29, à Gottingen (Allemagne).
  - Oldenburg (Serge d'), secrétaire perpétuel de

l'Académie impériale des Sciences, à Saint-Pétersbourg.

MM. Pinches (Theophilus Goldrige), conservateur au British Museum, Sippara, 10, Oxford Road, Kilburn, N. W. (Angleterre).

> RADLOFF (D' W.), correspondant de l'Institut, conseiller d'État, membre de l'Académie impériale des Sciences, à Saint-Pétersbourg.

> RIIVS DAVIDS (T. W.), professeur à l'Université de Londres, Harboro Grange, Ashton on Mersey (Angleterre).

> Sachau (D' Ed.), directeur du Séminaire des Langues orientales, Wormser Strasse, 12, à Berlin.

> Schiaparelli (Ernesto), directeur du R. Museo di antichità, à Turin (Italie).

> SNOUCK-HURGRONJE (Christian), conseiller du Gouvernement colonial néerlandais, professeur à l'Université, Witte Singel, 84 a, à Leide (Hollande).

> Wellhausen (Dr J.), professeur à l'Université, Weberstrasse, 18a, à Gœttingen (Prusse).

> Wiedemann (Dr Alfred), professeur à l'Université, Königstrasse, 32, à Bonn (Prusse).

#### IV

## LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES REVUES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE ÉCHANGE SES PUBLICATIONS.

Academia (Real) de la Historia, calle del León, 21, à Madrid (Espagne).

Académie finnoise des sciences, à Helsingfors (Finlande).

Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.

Académie royale des sciences de Lisbonne.

Accademia (Reale) dei Lincer, Alla Lungara, 10, Palazzo dei Lincei, à Rome.

American Journal of Archeology. Directeur: M. le Professeur Harold N. Fowler, Western Reserve University, Cleveland, Ohio, U.S.A.

AMERICAN ORIENTAL SOCIETY, à New-Haven, U.S.A. ANTHROPOLOGICAL SOCIETY, Town Hall, à Bombay (Inde).

Anthropos, revue internationale d'ethnologie et de linguistique. Directeur : le P. W. Schmidt, S. V. D., à Saint-Gabriel, Mödling, près Vienne (Autriche).

ARCHÆOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, 38, Quincy Street, Cambridge [Massachusetts], U. S. A.

Archiv für Religionswissenschaft, Verlag von B. G. Teubner, à Leipzig (Saxe).

- Asiatic Society of Bengal, Park Street, 57, à Calcutta (Inde Britannique).
- Azgagrakan Handess, revue trimestrielle ethnographique, illustrée, publiée par la Société ethnographique arménienne, à Tiflis (Russie).
- Bessarione. Directeur : M<sup>sr</sup> Niccoló Marini, piazza S. Pantaleo, 3, à Rome.
- Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Town Hall, à Bombay (Inde Britannique).
- Byzantinische Zeitschrift. Directeur: M. Paul Marc, Verlag von B. G. Teubner, à Leipzig (Saxe).
- CHINA BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, Museum Road, 5, à Shanghaï (Chine).
- COLUMBIA UNIVERSITY, Department of Indo-Iranian languages, à New-York (États-Unis). [M. le professeur A. V. Williams Jackson, directeur.]
- Comité de l'Aprique française, rue Cassette, 21, à Paris (vi°).
- Comité de l'Asie française, rue Cassette, 21, à Paris (vi°).
- Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, 58, à Paris (11°).
- Deutsche morgenländische Gesellschaft, Wilhelmstrasse, 36/37, à Halle (Prusse).
- Deutscher Verein zur Erforschung Palæstinas (Bibliothek), Grimmaischestrasse, 32, à Leipzig (Saxe).
- DIRECTOR GENERAL (THE) OF ARCHAEOLOGY IN INDIA, Simla (Inde Britannique).

East India Association, Westminster Chambers, 3, Victoria Street, à Londres, S. W.

École Française d'Extrême-Orient, à Hanoï (Indochine).

GIPSY LORE SOCIETY, Hope Place, 6, à Liverpool (Angleterre).

HARPER'S UNIVERSITY, à Chicago, U. S. A.

Indian Antiquary. Directeur : Sir Richard Carnac Temple, à Bombay (Inde Britannique).

Institut catholique de Toulouse (Haute-Garonne).
Institut d'histoire ottomane, à la Sublime Porte, à
Constantinople (Turquie).

Institut égyptien, au Caire.

Institut français d'archéologie orientale, au Caire.

Japan Society, Hannover Square, 20, à Londres.

JOHN HOPKIN'S UNIVERSITY, à Baltimore, U. S. A.

John Rylands Library, à Manchester (Angleterre).

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, à Vienne (Autriche).

Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften, Postdamer Strasse, 120, à Berlin, W.

Kænigliches Museum rür Vælkerkunde (Baessler Institut), Kæniggrätzer Strasse, 120, à Berlin (Prusse).

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Koloniale Bibliotheek, van Galestraat, 14, à La Haye (Hollande).

Korea Branch of the Royal Asiatic Society, à Séoul (Corée).

Literary Society, Pantheon's Road, à Madras (Inde Britannique).

LUZAC'S ORIENTAL LIST AND BOOK REVIEW, 46, Great Russell Street, à Londres, W. C.

Mission scientifique du Maroc, à Tanger.

Moktabas (Al-), revue littéraire, scientifique et sociologique. Directeur : M. Mohammed Kurd-Ali, à Damas (Syrie).

Monde Oriental (Le), Akadem. Bokhandeln, à Upsal (Suède).

Musée Guimet, place d'Iéna, 1, à Paris (xví°).

PALESTINE EXPLORATION FUND, Conduit Street, 38, à Londres, W.

Revue archéologique. Directeurs: MM. G. Perrot et S. Reinach. Éditeur: M. E. Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris (vi°).

Revue biblique internationale, au Couvent de Saint-Étienne, à Jérusalem (Syrie).

Revue critique. Directeur : M. A. Chuquet. Editeur : M. E. Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris (vi°).

REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS. Directeurs : MM. René Dussaud et Paul Alphandéry. Éditeur : M. E. Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris (vi°).

REVUE DE L'ORIENT CHRÉTIEN. Éditeurs : MM. A. Picard et fils, rue Bonaparte, 82, à Paris (vr°).

Revue du Monde Musulman, publiée par la Mission scientifique du Maroc. Directeur: M. A. Le Chatelier. Éditeur: M. E. Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris (vi°). Revue indochinoise, à Hanoï (Indochine).

ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, Albemarle Street, 22, à Londres, W.

ROYAL ASIATIC SOCIETY OF JAPAN, à Tokyo.

ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY, Savile Row, 1, Burlington Gardens, à Londres.

Scuola Orientale, nella R. Università di Roma, à Rome.

Seminar für Geschichte und Kultur des Islamichen Orients, Domstrasse, 8, à Hambourg (Allemagne).

SEMINAR FÜR ORIENTALISCHE SPRACHEN, Dorotheenstrasse, 6, à Berlin.

SIAM SOCIETY, à Bangkok.

SMITHSONIAN INSTITUTION, à New York (États-Unis). Società Asiatica Italiana, piazza San Marco, 2, à Florence (Italie).

Société BIBLIOGRAPHIQUE, rue de Saint-Simon, 5, à Paris (vu°).

Société de géographie de Genève.

Société de géographie de Paris, boulevard Saint-Germain, 184 (vi°).

Société de linguistique, à la Sorbonne, à Paris (v°). Société des arts et des sciences de Batavia (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), à Batavia (Indes Néerlandaises).

Société des Bollandistes, boulevard Militaire, à Bruxelles.

Société des Études juives, rue Saint-Georges, 17, à Paris (1x°).

LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES REVUES. 37

Société FINNO - OUGRIENNE (Suomalais - ugrilainen Seura), à Helsingfors (Finlande).

Société HISTORIQUE ALGÉRIENNE, boulevard Bon-Accueil, 15, à Alger.

Société Philologique, rue de Vaugirard, 74, à Paris (vi°).

STRAITS BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, à Singapore (Straits Settlements).

Université égyptienne, au Caire.

Université royale, à Upsal (Suède).

Université Saint-Joseph, à Beyrouth (Syrie).

VAJIRAÑÂŅA NATIONAL LIBRARY, à Bangkok (Siam).

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Éditeur : Alfred Hölder, à Vienne (Autriche).

YAŚOVIJAYA JAINAGRANTHA MÂLÂ (Directeur : Śrì Vijayadharma Sûri), à Bénarès (Inde britannique).

ZEITSCHRIFT FÜR ASSYRIOLOGIE. Directeur: M. le Professeur Bezold, à Heidelberg (Allemagne).

## V

# LISTE DES BIBLIOTHÈQUES

#### ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

#### RECEVANT LE JOURNAL ASIATIQUE

PAR L'INTERMÉDIAIRE DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Bibliothèque de l'Arsenal, rue de Sully, 1, à Paris (1va).

Bibliothèque de la Faculté de médecine, à Montpellier (Hérault).

BIBLIOTUÈQUE DE L'UNIVERSITÉ, rue de la Sorbonne, 17, à Paris (v°).

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (Gironde). BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LYON (Rhône).

BIBLIOTHÈ QUE DU COLLÈGE DE FRANCE, place Berthelot, à Paris (v°).

Bibliothèque du Ministère de la guerre, boulevard Saint-Germain, 231, à Paris (vii°).

Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, rue de Busson, 2, à Paris (v°).

Bibliothèque Mazarine, quai de Conti, 23, à Paris (vi°).

Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, 58, à Paris (n°).

Bibliothèque nationale d'Alger, rue de l'État-Major. Bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, à Paris (v°)

BIBLIOTHÈ QUES PUBLIQUES D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-

du-Rhône), — D'AJACCIO (Corse), — D'AMIENS (Somme), - D'Angers (Maine-et-Loire), -D'Annecy (Haute-Savoie), - D'ARRAS (Pas-de-Calais), — D'AURILLAC (Cantal), — D'AVIGNON (Vaucluse), - D'AVRANCHES (Manche), - DE Beauvais (Oise), — DE BESANCON (Doubs), — DE BORDEAUX (Gironde), — DE BOURGES (Cher), — DE CAEN (Calvados), - DE CARCASSONNE (Aude), — DE CARPENTRAS (Vaucluse), — DE CHAMBÉRY (Savoie), - DE CHARTRES (Eure-et-Loir), - DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), - DE CON-STANTINE (Algérie), — DE DIJON (Côte-d'Or), — DE DOUAI (Nord), — DE GRENOBLE (Isère), — DU HAVRE (Seine-Inférieure), - DE L'ÎLE DE LA RÉU-NION, - DE LAON (Aisne), - DE LILLE (Nord), — DE MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), — DE METZ (Lorraine), — DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), - DE MONTPELLIER (Hérault), - DE MOULINS (Allier), - DE NANCY (Meurthe-et-Moselle), - DE Nantes (Loire-Inférieure), --- DE NARBONNE (Aude), - DE NICE (Alpes-Maritimes), - D'ORLÉANS (Loiret), - DE PAU (Basses-Pyrénées), - DE PÉRI-GUEUX (Dordogne), - DE POITIERS (Vienne), -DE REIMS (Marne), - DE RENNES (Hie-et-Vilaine), - DE ROUEN (Seine-Inférieure), - DE SAINT-Malo (He-et-Vilaine), — DE Strasbourg (Alsace), - DE TOULOUSE (Haute-Garonne), - DE Tours (Indre-et-Loire), - DE TROYES (Aube), - DE VALENCIENNES (Nord), - DE VERSAILLES (Seine-et-Oise).

École française d'Athènes.

École normale supérieure, rue d'Ulm, 45, à Paris (v°).

École spéciale des langues orientales vivantes, rue de Lille, 2, à Paris (vii°).

FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, place du Panthéon (v°).

LIBRARY OF THE LEGISLATURE, à Québec (Canada).

Ministère de l'instruction publique et des beauxarts, rue de Grenelle, 110, à Paris (vir) [6 ex.].

### VI

# LISTE DES PÉRIODIQUES ET COLLECTIONS

REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

(L'astérisque indique ceux qui sont reçus par voie d'échange.)

- \* ABHANDLUNGEN DER KÖNIGLICH-PREUSSISCHEN AKA-DEMIE (Philosophisch-historische Classe). — Berlin.
- Académie des inscriptions et des belles-lettres. Comptes rendus des séances. — Paris.
- \* Actes de la Société philologique. Paris.
- \* Afrique (L') française. Paris.
- \*American (The) Journal of Archeology, and of the History of Fine Arts. — Cambridge, Mass., U. S. A.
- \*American (The) Journal of Philology, edited by Basil Gildersleeve. — Baltimore.
- \* American Journal of Semitic Languages and Literatures. — Chicago.
- \* Analecta Bollandiana. Bruxelles.
- \* Annales Academia Scientiarum Fennica. Helsingfors.
- \* Annales du Musée Guimet (Annales, Bibliothèque d'études. — Bibliothèque de vulgarisation). — Paris.
- \* Année (L') LINGUISTIQUE, publiée sous les auspices de la Société philologique (Organe de l'Œuvre de saint Jérôme). — Paris.

- Annual Report of the Forest Department of the Madras Presidency. Madras.
- \* Annual Report of the Smithsonian Institution. Washington.
- \*Anthropos, revue internationale d'ethnologie et de linguistique. — Vienne.
- \*\* Archæological Survey of India. Annual Report.
   Calcutta.
- \*Archiv für Religionswissenschaft. Leipzig.
- \*Archives marocaines, publication de la Mission scientifique du Maroc. Paris.
- \*Asie (L') française. Paris.
- \*Atti della R. Accademia dei Lincei (Memorie. Notizie degli scavi di antichità [Classe di scienze morali, storiche e filologiche]). — Rome.
- \* Azgagraran Handess, revue ethnographique trimestrielle, illustrée, publiée par la Société ethnographique arménienne. — Tiflis.
- \*Baessler-Archiv. Berlin.
- \*Bessanione, pubblicazione periodica di studi orientali. — Rome.

Bibliotheca Buddhica. — Saint-Pétersbourg.

- \*Bibliotheca Indica, a collection of Oriental works published by the Asiatic Society of Bengal. — Calcutta.
- Bibliothèque de l'École des langues orientales vivantes. Paris.
- Bibliothèque de l'Ecole pratique des hautes études (Section des sciences historiques et philologiques). Paris.

- Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. — Paris.
- \*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. — La Haye.
- \*Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid.
- BOLLETTINO DELLE PUBBLICAZIONI ITALIANE RICEVUTE PER DIRITTO DI STAMPA. — Florence.
- Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. — Paris.
- \*Bulletin de correspondance hellénique. Paris. Bulletin de géographie historique et descriptive.
  - Paris.
- \* Bulletin de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.
- Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine. — Paris.
- \*Bulletin de la Société de linguistique de Paris.
- \*Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. — Hanoï.
- \* BULLETIN DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN. Le Caire.
- \*Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. — Le Caire.
- \* Bulletin de littérature ecclésiastique, publié par l'Institut catholique de Toulouse.
- \*Bulletin of the Archæological Institute of America. Norwood.
- Byzantinische Zeitschrift. Leipzig.
- \* Columbia University. Department of Indo-Iranian Languages. — New-York.

Comité de conservation des monuments de l'art arabe. — Le Caire.

Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, curantibus J.-B. Chabot, J. Guidi, H. Hyvernat.
— Paris.

- \*Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Classe).

   Vienne.
- E. J. W. GIBB MEMORIAL. Londres.

Ephemeris für semitische Epigraphie, von Max Lidzbarski. — Giessen.

- \* Epigraphia Indica. Calcutta.
- \* Epigraphia Indo-moslemica. Calcutta.

GAZETTEERS PUBLIÉS PAR LE GOUVERNEMENT DE L'INDE.

- \*Geographical (The) Journal. Londres.
- \* Géographie (La), bulletin de la Société de Géographie. Paris.
- \*Giornale della Società Asiatica Italiana. Florence.
- \*Globe (Le), journal géographique, organe de la Société de géographie de Genève.

Hexagramme (L'). — Paris.

- \* HISTORIA E MEMORIAS DA ACADEMIA REAL DAS SCIEN-CIAS DE LISBOA (2º Classe: Sciencias moraes e políticas, e bellas lettras). — Lisbonne.
- \* IMPERIAL (THE) AND ASIATIC QUARTERLY REVIEW AND ORIENTAL AND COLONIAL RECORD. — Woking.
- \*Indian Antiquary. Bombay.
- Internationales Taschenbuch für Orientalisten. Leipzig.

- \*ISLAM (Der), Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. — Strasbourg et Hambourg.
- \* JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL. Calcutta.
- \*Journal de la Société finno-ougrienne. Helsingfors.
- \* JOURNAL DES SAVANTS. Paris.
- \*Journal of the American Oriental Society. New Haven, U. S. A.
- \*Journal (The) of the Anthropological Society of Bombay.
- \* JOURNAL (THE) OF THE BOMBAY BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY. Bombay.
- \* JOURNAL OF THE GYPSY LORE SOCIETY. Édimbourg.
- \* JOURNAL OF THE NORTH CHINA BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY. Shanghaï.
- \*JOURNAL (THE) OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND. — LONDRES.
- \* JOURNAL (THE) OF THE SIAM SOCIETY. Bangkok.
- \*JOURNAL OF THE STRAITS BRANCH OF THE ROYAL ASIA-TIC SOCIETY. — Singapore.
- JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE STATISTICS OF BRITISH INDIA. Calcutta.
- Keleti Szemle, revue orientale pour les études ouralo-altaïques. — Budapest.
- \*Luzac's Oriental List and Book Review. Londres.
- \* Machrio (AL-), revue orientale mensuelle. Beyrouth.

- \*Madras Government Museum, Bulletin. Madras.
- \* Mélanges de la Faculté orientale. Beyrouth. Mélanges japonais. — Tokyo.
- \*Mémoires de la Société de linguistique de Paris.
- \*Mémoires de la Société finno-ougrienne. Helsingfors.
- \* Mémoires présentés à l'Institut égyptien. Le Caire.
- Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. — Le Caire.
- \* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta.
- \* Memorie della R. Accademia dei Lincei (Classe di scienze morale, storiche et filologiche). — Rome.
- \* Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. — Tokyo.
- \* MITTEILUNGEN DES SEMINARS FÜR ORIENTALISCHE SPRA-CHEN AN DER KÖNIGLICHEN FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITÆT ZU BERLIN.
- MITTEILUNGEN UND NACHRICHTEN DES DEUTSCHEN PA-LÆSTINA-VEREINS. — Leipzig.
- \* Monde oriental (Le). Archives pour l'histoire et l'ethnographie, les langues et littératures, religions et traditions de l'Europe orientale et de l'Asie. — Upsal.
- Muséon (Le), revue internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. — Louvain.
- \* Notulen van de algemeene en directievergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. — Batavia.

Nouvelles archives des missions scientifiques et lit-TÉRAIRES. — Paris.

Oriens Christianus. — Rome.

Orientalische Bibliographie. Directeur: Dr. Scherman. - Berlin.

\* Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. - Londres.

Patrologia Orientalis, publiée par MM. R. Graffin et F. Nau. - Paris

\*Polybiblion, revue bibliographique universelle. — Paris.

\* Prize Publications of the Royal Asiatic Society. — Londres.

Publications de la délégation en Perse du Ministère DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Paris.

\* Publications de la John Rylands Library. — Manchester.

Publications de la Vajirañâņa national Library. — Bangkok.

Publications de l'École des langues orientales VIVANTES. - Paris.

\* Publications de l'Université égyptienne. — Le Caire.

\* Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Underzoek op Java en Madoera. — Batavia.

Recueil d'archéologie orientale, par M. Clermont-Ganneau, membre de l'Institut. — Paris.

Recueil de matériaux concernant le Caucase (en russe), publié par l'Administration scolaire, à Tiflis.

RECUEIL DES NOTICES ET DES MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE CONSTANTINE.

- \* Rendiconti della R. Accademia dei Lincei (Classe di Scienze morali, storiche e filologiche). — Rome.
- \*Revue apricaine, publiée par la Société historique algérienne. Alger.
- \*Revue archéologique. Paris.
- \* Revue Biblique internationale au couvent de Saint-Étienne, à Jérusalem.
- \* Revue critique d'histoire et de littérature. Paris.
- \* Revue de l'histoire des religions. Paris.
- \* REVUE DE L'ORIENT CHRÉTIEN. -- Paris.
- \*Revue des études juives. Paris.

Revue d'ethnographie et de sociologie. - Paris.

Revue d'histoire et de littérature religieuses. — Paris.

- \* Revue du Monde Musulman, publiée par la Mission scientifique du Maroc. Directeur : M. A. Le Chatelier. Paris.
- \* Revue historique de l'Institut d'histoire otto mane. Constantinople.
- \*Revue indochinoise, nouvelle série. Hanoï.
- Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire anciennes. Directeur : M. Joseph Halévy. Paris.
- \*RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI, pubblicata a cura

dei professori della Scuola Orientale nella R. Università di Roma.

- \* ROYAL ASIATIC SOCIETY MONOGRAPHS. -- Londres.
- Selections from the Records of the Madras Government. — Madras.
- \* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Classe).

   Vienne.
- \* Sitzungsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Classe). — Berlin.
- \*Sphinx, revue critique embrassant le domaine entier de l'égyptologie. — Upsal.
- \* Sprachenkommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. — Vienne.
- Tamilian (The) Antiquary. Trichinopoly.
- \* TLIDSCHRIFT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. — Batavia.
- T'oung Pao. Archivés pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie orientale. Rédigées par MM. Cordier et Éd. Chavannes. — Leyde.
- \*Transactions and Proceedings of the Japan Society, — Londres.
- \*Transactions of the Asiatic Society of Japan. Tokyo.
- \* Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. — Batavia.
- \*Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-Landes. — Vienne.

- \* Yasovijaya Jainagrantha mâlâ. Bénarès.
- \*Zeitschrift der Deutschen Morgenlændischen Gesellschaft. — Leipzig.
- \*Zeitschrift des Deutschen Palæstina-Vereins. Leipzig.
- \*Zeitschrift für Assyriologie. Heidelberg.
- \* Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Giessen.
- Zeitschrift für hebræische Bibliographie. Francfort-sur-le-Main.
- Zouhour (Az-) « Les Fleurs », revue littéraire, artistique et scientifique. Directeur-propriétaire : A. J. Gemayel. — Le Caire.

#### $\mathbf{v}\mathbf{I}\mathbf{I}$

#### LISTE DES OUVRAGES

PUBLIES PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## Ouvrages épuisés.

- CHOIX DE FABLES ARMÉNIENNES du docteur Vartan, en arménien et en français, par J. Saint-Martin et Zohrab. Paris, 1825, in-8°.
- Eléments de la grammaire japonaise, par le P. Rodriguez, traduits du portugais par M. C. Landresse, etc. Paris, 1825, in-8°. — Supplément à la grammaire japonaise, etc. Paris, 1826, in-8°.
- Essai sur le Pàli, ou langue sacrée de la presqu'ile au delà du Gange, par MM. E. Burnouf et Lassen. Paris, 1826, in-8°.
- Meng-tseu vel Mencium, latina interpretatione ad interpretationem tartaricam utramque recensita instruxit, et perpetuo commentario e Sinicis deprompto illustravit Stanislas Julien. Lutetiæ Parisiorum, 1824, 1 vol. in-8°.
- Yadjnadattabadha, ou la Mort d'Yadjnadatta, épisode extrait du Râmâyana, poème épique sanscrit, donné avec le texte gravé, une analyse grammaticale très détaillée, une traduction française et des notes, par A.-L. Chezy, et suivi d'une traduction latine littérale, par J.-L. Burnous. Paris, 1826, in-4°, avec quinze planches.
- Vocabulaire de la langue géorgienne, par J. Klaproth. Paris, 1827, in-8°.
- Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, patriarche d'Arménie, publié pour la première fois en arménien, revue par le docteur Zolirab. Paris, 1828, in-8°.

- La Reconnaissance de Sacountala, drame sanscrit et pràcrit de Càlidàsa, publié pour la première fois sur un manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi, accompagné d'une traduction française, de notes philologiques, critiques et littéraires, et suivi d'un appendice, par A.-L. Chèzy. Paris, 1830, in-4°, avec une planche.
- CHRONIQUE GÉORGIENNE, traduite par M. Brosset. Paris, Imprimerie royale, 1830, grand in-8°.
- Chrestomathie chinoise (publiée par Klaproth). Paris, 1833, in-8°.
- ÉLÉMENTS DE LA LANGUE GÉORGIENNE, par M. Brosset. Paris, Imprimerie royale, 1837, in-8°.
- Géographie p'Abou'lréda, texte arabe publié par Reinaud et le baron de Slane. Paris, Imprimerie royale, 1840, in-4°.
- Radiatarangini, on Histoire des rois du Kachmir, texte sanscrit et traduction française, par M. Troyer. Paris, Imprimerie royale, 1840, 3 forts volumes in 8".

#### En vente chez M. Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28, à Paris.

- Le Mariavastu, texte sanscrit, public pour la première fois, avec des introductions et un commentaire, par M. Ém. Senart, membre de l'Institut. Paris, Imprimerie nationale, 1882-1897. 3 forts volumes in-8°. Chaque volume. 25 fr.

#### COLLECTION D'AUTEURS ORIENTAUX.

| LES VOYAGES D'IBN BATOUTAH, texte arabe et traduction par |
|-----------------------------------------------------------|
| MM. C. Defrémery, membre de l'Institut, et Sanguinetti.   |
| Paris, Imprimerie impériale, 1853-1858. 4 vol. in-8°.     |
| Chaque volume 7 fr. 50                                    |

- Le Livre de l'Avertissement (Kîtab et-tenbîh), de Maçondi, traduit et annolé par M. le baron Carra de Vaux. Paris, Imprimerie nationale, 1897. 1 fort vol. in-8°... 7 fr. 50

## Publications faites sous le patronage de la Société asiatique :

Les mémoires historiques de Sse-ma T'sien, traduits du chinois, et annotés par Édouard Chavannes, membre de l'Institut, professeur au Collège de France.

| Tome I'r, in-8°. Paris, 1895                   | 16 fr. |
|------------------------------------------------|--------|
| Tome II, in-8°. Paris, 1897                    | 20 fr. |
| Tome III, première partie, in-8°. Paris, 1898  | 10 fr. |
| Tome III, deuxième partie, in-8°. Paris, 1899. | 16 fr. |
| Tome IV, in-8°. Paris, 1901                    | 20 fr. |
| Tome V, in-8°. Paris, 1005                     |        |

Acvagnosa. Sutralamkara, traduit en français sur la version

| chinoise de Kumarajiva, par Édouard Huber, chargé d<br>cours à l'École française d'Extréme-Orient. Un volum<br>in-8°. Paris, 1908                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budhasvāmin. Brihat Kathā Çlokasangraha. Texte sanscri<br>publié pour la première fois, avec des notes critiques e<br>explicatives, et accompagné d'une traduction française<br>par Félix Lacôte. Publié en 4 fascicules in-8°. Paris |
| 1910 32 fr                                                                                                                                                                                                                            |

JOURNAL ASSATIQUE, publié depuis 1822. La collection est en partie épuisée.

Chaque année..... 25 fr.

Nota. Les membres de la Société qui s'adresseront directement au libraire de la Société, M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris, auront droit à une remise de 33 p. o/o sur les prix de tous les ouvrages ci-dessus, à l'exception du Journal asiatique.

#### VIII

#### STATUTS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ;

Vu l'ordonnance royale du 15 avril 1829 portant reconnaissance de la Société Asiatique comme établissement d'utilité publique;

Les délibérations de l'Assemblée générale du 17 juin 1909

ct da 16 juin 1910;

Les Statuts de l'Association; l'avis du Préfet de la Seine; l'avis du Ministre de l'Instruction publique en date du 22 janvier 1909, ensemble les autres pièces de l'affaire; la loi du 1° juillet 1901;

Le Conseil d'État entendu ;

## Décrète :

- Art. 1. L'Association dite Société Asiatique sera dorénavant régie par les Statuts annexés au présent décret.
- Arr. 2. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 décembre 1910. Signé: A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Signé: Aristide BRIAND.

Pour ampliation:

Le Chef du Bureau du Secrétariat,

Signé: L. TABARANT.

#### STATUTS.

## I. - But et Composition de l'Association.

Arr. 1. — L'Association dite Société Asiatique, fondée en 1822, a pour but de concourir au développement des études orientales.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris.

Arr. 2. — Les moyens d'action de l'Association sont :

Les communications ou discussions orales dont ses réunions offrent l'occasion à ses membres;

Les ouvrages dont elle entreprend l'impression, et notamment la publication du Recueil intitulé Journal Asiatique, qui est servi gratuitement à ses membres;

Les subventions qu'elle se réserve d'accorder à toutes publi-

cations qu'elle juge utiles à son objet;

La bibliothèque, que, dans des conditions déterminées par le Conseil, elle met à la disposition de ses membres.

Art. 3. — La Société se compose:

De membres titulaires en nombre illimité;

De membres honoraires dont le nombre ne doit pas dépasser trente.

Pour être membre titulaire, il faut être présenté par deux membres de la Société et agréé par le Conseil.

La cotisation annuelle est de 30 francs. Elle peut être rachetée en versant une somme de 400 francs, payable soit en une fois soit en quatre annuités.

Le titre de membre honoraire peut être décerné par le Conseil à des savants étrangers éminents. Les membres honoraires ne peuvent faire partie de l'Assemblée générale ni du Conseil; ils ne sont tenus de payer aucune cotisation. Sont en outre, contre versement d'une cotisation annuelle de 30 francs, admises au service des publications de la Société, dans les mêmes conditions que les membres titulaires, les personnes morales, telles que Sociétés, Bibliothèques, etc. Toutefois, leur cotisation ne peut être rachetée.

Ant. 4. — La qualité de membre de la Société se perd :

1º Par la démission :

2º Par la radiation prononcée, pour non-payement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Conseil, — le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, — sauf recours à l'Assemblée générale.

### II. — Administration et Fonctionnement.

Asr. 5. — La Société est administrée par un Conseil élu par l'Assemblée générale et choisi parmi les membres titulaires.

Il est composé comme suit :

Un président;

Deux vice-présidents;

Un secrétaire;

Un rédacteur du Journal Asiatique,

qui constituent le Bureau de la Société;

Un secrétaire adjoint;

Un bibliothécaire;

Un trésorier;

Trois commissaires des fonds;

Vingt-quatre membres ordinaires.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit au remplacement de ses membres, sauf ratification par la plus prochaine Assemblée générale.

Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers pour les vingtquatre membres ordinaires, lesquels sont renouvelables par séries qui ont été une fois pour toutes fixées par le sort; il a tieu tous les ans pour les autres membres.

Les membres sortants sont rééligibles.

Il pourra être nommé à vie un ou plusieurs présidents honoraires.

L'Assemblée générale désigne chaque année, parmi les membres du Conseil, deux censeurs chargés d'examiner et de vérifier les comptes de l'exercice écoulé sur lesquels ils présentent un rapport à l'Assemblée générale qui en suit la clòture.

Art. 6. — Le Conseil se réunit en séance ordinaire une fois par mois, sauf dans le mois où a lieu l'Assemblée générale et dans la période des vacances. Il se réunit extraordinairement chaque fois qu'il est convoqué par le Président ou sur la demande de la moitié de ses membres.

La présence du tiers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Tous les membres de la Société sont admis aux séances ordinaires du Conseil et peuvent y faire des communications. La fixation de l'ordre du jour appartient au Président sauf recours devant le Conseil.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 7. — Le Conseil est chargé de l'administration de la Société, et notamment :

Il veille au recouvrement et à l'emploi des fonds; il dirige les travaux littéraires qui rentrent dans l'objet de la Société, ordonne l'impression des ouvrages qu'il reconnaît utiles; accorde des encouragements et subsides, et prononce, lorsqu'il le croit convenable, des acquisitions de livres, de documents ou manuscrits.

Il désigne cinq de ses membres qui, avec le Bureau, constituent la Commission dite du Journal chargée d'assister le Rédacteur dans la publication du *Journal Asiatique*. Le mandat de ces cinq membres est annuel; il peut être indéfiniment renouvelé. Ant. 8. — L'Assemblée générale des membres titulaires de la Société se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.

Son ordre du jour est réglé par le Président.

Son bureau est celui de la Société qu'elle élit annuellement. Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et morale de la Société.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède aux élections statutaires.

Les rapports et les comptes sont insérés au Journal Asiatique qui est distribué à tous les membres.

Il est tenu procès-verbal des Assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.

Arr. 9. — Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou un membre de la Commission des fonds délégué par lui.

L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président.

Le représentant de la Société doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

- Art. 10. Les délibérations du Conseil relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts, doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée générale.
- Ant. 11. Les délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901.

Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations des biens dépendant du fonds de réserve ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

Ant. 12. — Les trois commissaires élus constituent avec le trésorier la Commission dite des fonds, chargée de veiller spécialement à la gestion financière de la Société. Cette commission nomme son président.

La Commission des fonds reçoit les comptes du Trésorier, les contrôle, donne son avis sur toutes les questions importantes

d'ordre financier.

C'est elle qui soumet au Conseil les comptes de l'exercice expiré dont l'approbation par l'Assemblée générale, statuant après rapport des censeurs, sert de décharge au Trésorier, et qui prépare le projet du budget de l'année suivante.

Elle donne son avis sur tout emploi extraordinaire des fonds

de la Société que déciderait le Conseil en cours d'exercice.

Elle propose les valeurs dont il devrait être fait acquisition. Les ordres d'achat et de vente des valeurs sont signés du Président de la Société et du Président de la Commission des fonds.

# III. — Fonds de réserve. Les ressources annuelles.

Ant. 13. — Le fonds de réserve comprend ;

- 1° La dotation existante;
- 2° Le 1/10 du revenu net des hiens de la Société;
- 3° Les sommes versées pour le rachat des cotisations;
- 4° Le capital provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été imposé.

Arr. 14. — Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l'État, ou en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti par l'Etat.

Il peut être également employé à l'acquisition des immeubles

nécessaires au but poursuivi par l'Association.

- ART. 15. Les ressources annuelles de l'Association se composent:
  - 1° Des cotisations et souscriptions de ses membres;
- 2° Du produit de la vente des publications et abonnements au Journal;
  - 3° Des subventions qui pourront lui être accordées;
- 4° Du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été imposé; des ressources créées à titre exceptionnel, et, s'il y a lieu, avec l'agrément des autorités compétentes;
  - 5° Du revenu des biens et valeurs.

# IV. -- Modification des statuts et Dissolution,

Arr. 16. — Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil, en vertu d'une délibération prise à la majorité des 2/3 des membres présents, on sur la demande du 1/4 des membres titulaires, soumise au Bureau au moins un mois ayant la séance.

L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle; et cette fois, elle pent valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des membres présents.

Arr. 17. — L'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de la Société, et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice,

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 9/3 des membres

- Art. 18. En cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique. Ses délibérations sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Instruction publique.
- Arr. 19. Les délibérations de l'Assemblée générale prévues aux art. 16, 17 et 18, ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

### V. — Surveillance et Règlement intérieur.

Arr. 20. — Le Président devra faire connaître dans les trois mois à la Préfecture tous les changements survenus dans l'Administration.

Les registres et pièces de comptabilité de l'Association seront présentés sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de la Seine, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Instruction publique.

- Arr. 21. Le Ministre de l'Instruction publique aura le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
- Arr. 22. Les règlements intérieurs qui seraient établis par le Conseil d'administration, après approbation de l'As-

semblée générale, seraient adressés au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Instruction publique.

Vu, pour être annexé au décret du 20 décembre 1910 : Le Ministre de l'Intérieur.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de l'administration départementale et communale,

Signé: MARINGER.

Pour ampliation:

Le Chef du Bureau du Secrétariat, Signé : L. TABARANT.

# RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE,

## ARRÊTÉ DANS LA SÉANCE DU 11 MARS 1910.

- Art. 1. La bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 2 à 4 heures et les samedis de 2 à 6 heures, à l'exception des jours fériés et de la période des vacances, du 1<sup>er</sup> juillet au 31 octobre.
- Arr. 2. Les membres de la Société ont un droit égal à la communication et au prêt de tous les livres inscrits au catalogue, à la condition de se conformer au présent règlement.
- ART. 3. Sont communiqués seudement sur place, sans pouvoir être emportés au dehors : les manuscrits non reliés; les ouvrages non catalogués; les dictionnaires dont la bibliothèque ne possède qu'un exemplaire.
- ART. 4. L'emprunteur est tenu d'inscrire lisiblement sur une fiche spéciale son nom et son adresse avec le titre du volume et la date de l'emprunt. Le bibliothécaire inscrit sur une seconde fiche la cote du volume avec le nom de l'emprunteur.
- ART. 5. Cette inscription n'est valable que pendant une semaine pour les journaux, revues, publications périodiques et catalogues.
- ART. 6. Tout antre ouvrage peut être conservé par l'emprunteur pendant un mois, et au delà de ce terme s'il n'est pas réclamé par un autre membre. Ce cas échéant, le droit du premier détenteur cesse, et l'ouvrage doit être rendu au premier avis du bibliothécaire. Tous les livres empruntés dans le courant de l'année devront être rendus le 31 mai. L'emprunteur aura la faculté de faire renouveler le prêt.

2

- Arr. 7. Un membre ne peut être détenteur de plus de dix volumes à la fois.
- Arr. 8. Toute demande de dérogation à un des articles ci-dessus doit être adressée directement au Burcau, qui statuera.
- Arr. 9. L'inobservation des articles 5 et 6 relatifs à l'inscription, au renouvellement et à la durée du prêt, entraîne de droit, et après deux avertissements du bibliothécaire, le deuxième par lettre recommandée, la suspension du prêt jusqu'à décision ultérieure du Bureau, et l'obligation de restituer immédiatement tous les volumes empruntés.

#### ANNEXE AU RÈGLEMENT.

## SERVICE INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE.

- Le bibliothécaire est chargé : 1° de communiquer aux membres les livres demandés par eux; 2° de tenir le catalogue au courant; 3° de porter les inscriptions et radiations sur les fiches de prêt.
- 2. Il assiste aux séances du Conseil, et dépose sur le bureau le nom des personnes qui n'ont pas observé les clauses dudit règlement, avec la mention des ouvrages qui sont entre leurs mains. Il inscrit et estampille les ouvrages offerts à la Société.
- 3. Une Commission de la bibliothèque est éluc par l'assemblée générale. Elle est chargée de veiller à l'exécution du présent règlement, d'arrêter la liste des ouvrages à acheter sur le crédit inscrit au budget et de proposer au Conseil l'aliénation des livres en double dont la conservation ne serait pas jugée utile.

Les personnes qui désirent devenir membres de la Société asiatique doivent adresser leur demande au Secrétaire ou à un membre du Conseil.

MM. les Membres de la Société s'adressent, pour l'acquittement de leur cotisation annuelle (30 francs par an), pour les cotisations à vie (400 francs une fois payés on versés en quatre annuités), pour les réclamations qu'ils auraient à faire, pour les renseignements et changements d'adresse, et pour l'achat des ouvrages publiés par la Société au prix fixé pour les membres, directement à M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, n° 28.

MM. les Membres reçoivent le Journal asiatique directement de

la Société.

Les personnes qui ne sont pas membres de la Société et qui désirent s'abonner au Journal asiatique doivent s'adresser :

A Paris, à M. Ernest Leroux, libraire de la Société, rue Bona-

parte, nº 28;

A Londres, à MM. WILLIAMS et NORGATE, n° 14, Henrietta Street (Covent Garden).

Le prix de l'abonnement d'un an au Journal asiatique est : Pour Paris, 25 francs; pour les départements, 27 fr. 50, et pour l'étranger, 30 francs. Le Journal paraît tous les deux mois.

# TABLE DES MATIÈRES.

|       | 1                                                                                                                                               | Pages. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ı.    | Tableau du Conseil d'administration                                                                                                             | 5      |
| II.   | Liste des membres souscripteurs                                                                                                                 | 7      |
| III.  | Liste des membres associés étrangers                                                                                                            | 29     |
| IV.   | Liste des sociétés savantes et des revues avec lesquelles la<br>Société asiatique échange ses publications                                      | 32     |
| v.    | Liste des bibliothèques et autres établissements recevant<br>le Journal asiatique par l'intermédiaire du Ministère<br>de l'Instruction publique | 38     |
| VI.   | Liste des périodiques et collections reçus par la Société asiatique                                                                             | 41     |
| VII.  | Liste des ouvrages publiés par la Société asiatique ou sous son patronage                                                                       | 51     |
| VIII. | Statuts. — Règlement de la bibliothèque                                                                                                         | 55     |

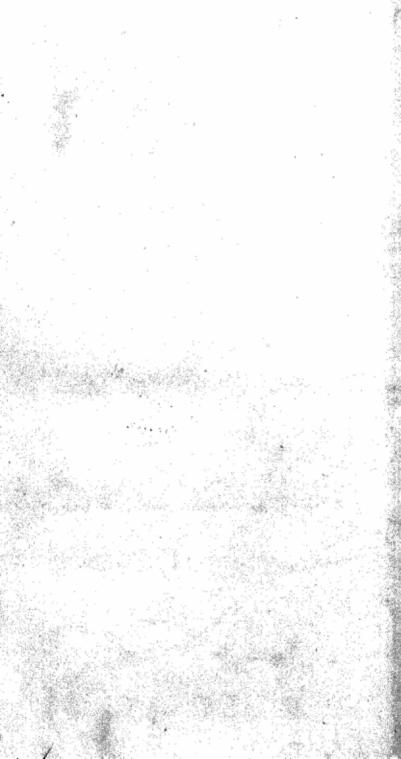

"A book that is shut is but a block"

PROPERTY OF INDIA

Department of Archaeology
NEW DELFU.

Please help us to keep the book